## TRAITÉ

С.

# LA SCROFULO-TUBERCULOSE

DE LA PEAU

(LUPUS ET TURERCULOSES QUI S'Y RATTAGHENT)

## PRINCIPAUX OUVRAGES DE L'AUTEUR

Contribution à l'étude de la formation des vésleules et des pustules sur la pean et les mnquenses. — Brochure extesité des Archieu de Physiologie 1878-1880. (Ouvrage couronné par la Société de Biologie, 1882.)

Contribution à l'étude de la structure et du développement des productions psendo-membranenses sur les muquenses et sur la pean. — Brochure struite der Archines de Physiologic. (Ouvrage récompensé par l'Académie de Médecine. Mention au prix Saint-Paul, 1839).

Recherches cliniques et anatomo-pathologiques sur les affections entanées d'origine nervense. — Paris A. Delabaye et Lecrosnier 1881. (Devrege coeroné par l'Institut. Prix Mostyon 1884, et par l'Académie de médecine, prix Godeni 1882.)

Sur une variété nouvelle de périfollienlites suppurées et conglomérées en placards. — Annales de Dermatologie 1884. (Cavrage faisant partie d'un ensemble de travaux sur les affections cutanées, couronne par l'Académie de Médenie, Prin Barbler 1883.)

Leçons sur la Syphilis. - Paris, Progrès médical, 1886.

Éléments d'histologie cutanée normale appliquée à l'étude des lésions élémentaires de la pean. — Lille 1886.

Tratté théorique et pratique de la Lèpre, avec un Atlas de 22 planches en chromolithographie et en béliogravure. — Paris, Progrès médicale, 1886. — (Ouvrage couronné par l'Institut. Pris Montyon 1880.

Etnde comparative de l'enselguement de la dermatologie en France, en Allemagne et en Autriche-Rongrie. (Mixion scientifique du Ministère de l'Instruction publique. — Anneles de Bernatologie et brochare. — Paris, Masson, 1887. (Guvage couronné par Réadémie de Médeine. Prit Monbine 1888.)

Des Dermatoneuroses. — Brochure. Paris, Lechevallier, 1890.

Traité descriptif des Maladies de la pesu, en collaboration avec E. Vidal. Paris Masson 1889.

Atlas international des Maladies rares de la pean (périodique). — (En collaboration avec MM, Duhring de Philadelphie, Malcolm Morris de Londres, Unna de Hambourg) (1).

(i) L'andication béhösgraphique des travaux publiés par l'enteur sur le Lupus et la Secolulo-inheroulese se travre dans la hibitographic placés à la fin de ce livre.

Pour les autres fravaux publiés par l'autour, voir l'esposé de ses titres scientifiques.

# TRAITÉ PRATIQUE

## THÉORIQUE ET THÉRAPEUTIQUE

DE

# LA SCROFULO-TUBERCULOSE

DE LA PEAU

## ET DES MUQUEUSES ADJACENTES

AUDIS ET TURFROULOSES OUT N'Y BATTACHENT)

## Par Henri LELOIR

PROFESSEUR DE CLINIQUE DES MALADIES CUTANÉES ET SYPHILITIQUES

A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE L'ALLE

MENSIES CORSESPONDANT DE L'ALADRIE DE MÉDECINE,

1 AURÉT 160 DE L'ASTITUT. ETC. ETC.

ACCOMPAGNÉ D'ES Atlas de XV Planches

en Chromolithographie et en Héliograpure
RENFERMANT EN OUTRE 30 Figures ORDINATES INTROLLÉES DANS LE TEXTE
EN 2.2 Tableaux STATISTIQUES, ETC.



#### PARIS

AUX BURRAUX DE PROGRÉS MÉDICAL I OUIS BATTAILLE ET C's, ÉDITEURS
14, rue des Cermen, 14
Place de l'École-do-Jáchderine

1892

Tout exemplaire non resitu ac ma signature, cre républ contrefait.

#### PRÉFACE

Ce livre est le fruit d'études cliniques, anatomo-pathologiques, bactériologiques et expérimentales entreprises, depuis 1878, sur la scrofulo-tuberculose de la peau et des muqueuses.

Il a pour base l'étude clinique détaillée que j'ai pa faire, tant dans ma cinique de l'bôjail Sinic-Ravaure que dans ma clientele prireé, à l'hôpital Sain-Louis et dans nombre d'bôjitaux français et étrangers, de plus de 2,000 cas de sexvidue-tuberculos de la paux et des maqueses; l'étude hislogique précis d'environ 350 cas de scrofulo-tuberculose tégumentaire, destréjou cas de lupus; l'étude bactériologique et expérimentale (incontalions et garprimentales) d'environ 350 cas de scrofulo-tuberculose tégumentaire, dont 200 cas de lupus.

Cas recherches m'ayant permis, dans une série de publications, de contribuer pour ma part à diucider certaines parties de ce point si obseur et si important de la pathorôje, j'ai eru bien faire en étudiant dans un traité complet (comme je l'ai fait pour la Lèpre), la question si capitale, si difficile et si pleine d'actualités de la serofule-tuberoloss étgomentaire.

Le point de vue nouveau auquel depuis une dizaine d'années on doit envisager la serofulo-tuberculose de la peau et des muqueuses, la haute valeur et le nombre des travaux publiés pendant ce<sup>4</sup>te période sur ce sujet, tant en France m'à l'êtranger, les recherches considérables et de longue baleine que j'avais entreprises sur cette question, l'absence de tout traité d'ensemble sur la scrofulo-tuberculose de la peau et des muqueuses, m'ont décidé à rédiger ce livre.

Je dois avouer cependant, que l'importance et la gravité d'un sujet aussi, vaste, mon fai héaier longierges à publier ce traité. Mais j'ui étés outenu dans ma tâche difficile par la conscience que j'entreprenais une œuvre utile et nécessaire, car elle est le reflet des recherches de l'école française sur la serofulotibreulose. Ce qui me soutentait cource, c'est que mes recherches autent marché parallélement et souvent conjointement avec celles de mes éminents anis Coruil, Besnier, Luiller, Vidal.

C'est donc non seulement un travail original que je publie, mais un traité d'ensemble qui s'imposail, pour mettre au point et exposer le résultat de nos connaissances sur la serofule-tuberrulose

-Certes, j'y fais œurre personnelle, mais dans cette œuvre ne dois-je pas considèrer comme des collaborateurs par suggestion indirecte (comme j'ai pu être le leur dans d'autres circonstances), oss ches de la dermatologie française, mes amis vénérés Vidal, Beanier, mes chers mattres Cornil et Lailler, et mon viell ami le D'Broco.

Je leur dédie ce livre avec mes souvenirs les meilleurs.

C'est un devoir pour moi de remercier M. Liard, directeur de l'enseignement supérieur, mon vénéré maître et ami Verneuil, fondateur de l'œuvre de la tuberculose, la Société française pour l'avancement des Sciences, pour les subsides qu'ils m'ont fournis afin de m'aider dans ces longues et coûteuses recherches.

Je ne saurais trop remercier mon préparateur et ami M. Tavernier, du zèle et du dévouement avec lequel il a contribué à faciliter la publication de ce travail.

Je tiens à remercier publiquement l'administration des Hospices de Lille des beaux locaux qu'elle a bien voulu m'accorder pour y installer mes laboratoires et les animaux destinés aux recherches de pathologie expérimentale.

J'ai dans ce travail (tout en me plaçant au point de vue de la pathologie générale) évité les hypothèses vaines et les théories creuses.

Je me suis attaché à ne décrire que ce que j'ai vu. Toutes mes descriptions et figures sont la reproduction exacte de la vérité, et, si le style laisse parfois à désirer, l'on voudra bien m'excuser, car je me suis surtout attaché au fond et non à la forme. Puissece livre qui m'a coûté tant de recherches, de travail, de peines, et pour la composition duquel j'ai rencontré tant de difficultés, puisset-il aider mes confères à lutter plus efficacement contre cette maladie si répandue et si redoutable.

Leur approbation sera la plus belle et la plus douce récompense de mon labeur.

Je n'ai pas, comme dans mon Trotité de la Lêpre, publié dans ce livre un grand nombre d'observations, car, malheureusement, la scrofulo-tuberculose du tégument abonde dans nos régions, et tout médéein pourra, après la description que J'ai faite de cette affection et de ses complications, retrouver plus ou mois facilisment les types correspondant à ma description.

Un Atlas de, 55 planches chromolithographiques et photographiques et of son gures intercales dans le texte, viennent compléter ces descriptions. Toutes ces figures et planches sont indities. Elles ont été prises sur nature et reproduites grâce au crayon artistique de mon ami Henri Pluchart et de MM. Karmanki et Lewis

Les planches photographiques ont été reproduites au moyen de l'héliogravure.

Dans es Traité, après avvir donné un aperqu général des tubercoloses denéquiment [posa es muqueses adjocencie) et discuté e que nous devous dedre par le terme: seroulte, l'étudie l'historique, puis la symptomatologie de l'espèce la plus réquente et la plus importante des tuberculeus étymentes (le Lupou), ses variétés atypiques et les tuberculoses qui s'y rattachent, son évolution, see comolications.

Je passe ensuite à l'étude de l'anatomie pathologique cellulaire et bactériogique, de la pathologie expérimentale de cette affection, puis j'en étudie l'étiologie et la pathogénie, le diagnostie, le pronostie, et enfin le traitement curatif et prophylactique.

> Professeur H. LELOIR. Lille, le 25 Décembre 1894.



## INTRODUCTION

Les connaissances que nous possédons sur la tuberculose tégumentaire ont été dans ces dernières années bouleversées par une véritable révolution.

Jusqu'à ces derniers temps, le chapitre de la tuberculose de la peau a l'ocquait dans la pathologie qu'une place eccessivement estrémite et mal définie. C'est qu'en effeit, l'observation clinique à elle seule était impaissance à prouver avec évidence la nature tuberculeuse d'un grand nombre de lézions cutanéée, it la diversité morphologique de lésions tuberculeuses du tégement ée, it la diversité morphologique de lésions tuberculeuses du tégement ée, it les finites pour dérouter l'observateur. Sans doute, les relations de ces affections avec la pâtitie pulmoniare avaient linin été observée dans certains case. Mais c'était (sut l'important problème des rapports de la serofule avec la tuberculose qu'il s'agissait de résoudre.

C'est ce qui fut fait il y a quelques années, grâce aux recherches histologiques, bactériologiques, expérimentales et cliniques modernes.

Le domaine de la tuberculose tégumantaire n'est plus limité aujourd'hui comme autrefois à l'ulcère des phisiques, qui en somme constitue la variété la moins fréquente. Il comprend en première ligne le lugus, autour daquel viennent se grouper un grand nombre de formes et variétés accessoires de la tuberculose et les gommes scrotlo-tuberculoses.

 $\mathcal C$  est actuellement le lupus qui doit être pris comme type des tuberculoses tégumentaires : il en constitue l'espèce la plus fréquente.

Si, il y nac vingtaine d'années et même moins, na dermatologiste avait sé décrire le lupas en en faisant une variété de la tuberculose, quel tollé général n'aurait pas soulevé une pareille hardiesse! N'était-es pas porter une main téméraire sur la scrofule? N'était-es pas rompre avec les idées généralement admises à cette époque sur la tuberculose?

Le lipus en effet était alors considéré par la majorité des médécins, surtout par les médecins français, comme un des types les plus parfaits de smaninstations cutantes de cette entité pathologique à laquelle personne n'aurait osé toucher alors : la scrofule! Il représentait le type des scrofulides destructives.

Quant aux médecins qui, à la même époque, se refusaient à ranger le lupas parmi les scrofulides, et qui voulaient en faire une maladie spéciale (École de Vienne, etc.), aucun d'eux n'aurait à plus forte raison songé à en faire une tuberculose du tégument.

Mais les choses ont beaucoup marché depuis vingt ans, et l'on peut se demander actuellement comme je l'ai fait, depuis 1884, à l'hôpital Saint-Sauveur, ce qu'il faut entendre par le terme scrofule et quelle valeur il faut attribuer à ce mot.

Ce qui reaait modre la question encore plus obscure, c'est que les auteurs employaient indifféremment le terme lymphatisme ou le terme scrofule pour désigner des stades différents d'une même affection dont le lymphatisme constituait pour eux le degré le plus atténué et la scrofule le degré le plus intense.

Comme je l'ai dit en 1884 dans mes Cliniques de l'hôpital Saint-Sauveur et comme je l'ai publié ultérieurement dans le *Bulletin Médical*, je pense que le lymohatisme doit être complètement distrait de la scrofule.

Commençons par le lymphatisme : ce qui va suivre montrera la raison de cette préférence.

Pendant une période de l'évolution de l'individu le lymphatisme est un état physiologique normal et passager : c'est l'état de l'enfant dans les premières années de la vie.

Cet état est caractérisé anatomiquement par une dilatation plus considé-

rable des espaces lymphatiques décrits par Ranvier dans le derme et l'hypoderme. Les trones lymphatiques faisant snite à ces espaces charrient de la lymphe en plus grande quantité, ils se dilatent. Les ganglions auxquels ils aboutissent s'hypertrophient.

Cette dilastion, cette hypertrophie du système lymphatique, caractérisées cliniquement par une bouffissare générale du tissu cellulaire et un engergement des ganglions, disparaissent ordinairement an bout de quéques années. Mais elles peuveun persister. Le tempérament lymphatique est alors constitué, con rêst pas encors à proprement parle un état pathologique, naiss une prédiposition à cet état. S'il s'exagére encors, le tempérament lymphatique est francis, nous sommes en présence du lymphatisme pathologique, du scroffulisme de Villemin. Ce n'est plus à un tempérament, mais à une maladie que nous avois affaire.

Le malado présente alors un faciés tout particulier : il est houfit; ordinairement son teint est plate; ses jones peuvent étre d'un halore mat ou rocé, comme celles des figurines de la prorelaine de Sèrres. Ajoutons à cela l'hypertrophie accompagnée d'odème mou tendant à devenir dur de la lèrre supérieure, un corrap plus ou moins chronique, l'eczéma des narines et des régions avisitantes, certaines affections superficielles de la cornée, des conjonctives, des pauplères, de l'otorrhée, l'hypertrophie des amyadies, la tendance aux angines et en particulier à l'angine catarrhale d'Hamilton et à l'angine métriers, jetigenes à tout ceci la tendance au froid, à la cyranes des extrêments, l'aux engelures, et nous aurons de la sorte, d'une façon à peu pels complète, l'ensemble des manifestations qu'il en troilaire de rencontrer che ces sujetts.

Notons en outre que chez le lymphatique il y a ralentissement de la nutrition (Bouchard); ce qui fait que les lymphatiques sont souvent des individus peu actifs, peu vivaces, endormis, ressemblant en heaucoup de points aux animaux hibernants.

Grishant et Quinquaud out démontré, dans une série de recherches, que chez les lymphatiques la fonction respiratoire est diminée de par suite l'oxygénation incomplète, les comhastions moins actives. Occi explique, selon moi, pourquoi il y a chez les lymphatiques cyonso des extrémités et terdance au rérrodissement, pourquoi, par suite du défaut d'oxygénation des tissus et de leur moindre résistance, ces sujets sont prédisposés aux catarrhés de toute expléce, aux impétigos, aux cesimas, à l'emvhissement et à la pullulation des agents aux impétigos, aux cesimas, à l'emvhissement et à la pullulation des agents

parasitaires. En outre, non senlement les microbes trouvent chez les lymphatiques un terrain de culture favorable, mais l'exagération des voies lymphatiques rend plus facile chez eux l'absorption des virus, des micro-organismes pathogènes, en particulier au niveau des espaces lymphatiques de la peau et des muqueuses.

Passons maintenant à l'étude des éruptions lymphatiques proprement dites. Mais, ai-je raison de parler de ces éruptions, existe-t-il des éruptions particulières, spéciales aux sujets lymphatiques? Oui et non.

Oui, car il est incontestable que certains impétigos, et spécialement les impétigos chroniques localisés au pourtour des orifices muqueux; certains eczémas chroniques, en particulier les eczémas fortement suintants et non prurigineux siégeant derrière les oreilles, autour des veux, du nez et s'accompagnant d'engorgements ganglionnaires ; la cyanose et les engelures des extrémités ; les rhinites, qu'elles soient aigues ou chroniques; les angines catarrhales et spécialement l'angine catarrhale superficielle d'Hamilton et l'angine mûriforme : certaines otorrhées, blépharites et conjonctivites chroniques et en particulier la conjonctivite phlycténulaire; certaines acnés polymorphes; les poussées érysipélatoïdes blanches, dites des strumeux; l'œdème de la lèvre supérieure devenant facilement demi-dur ou dur ; la tendance aux adénopathies torpides survenant sous l'influence de la moindre excoriation des téguments : il est incontestable, dis-je, que toutes ces affections se rencontrent chez les lymphatiques et plus particulièrement chez ces sujets. Mais quant à dire que toutes ces manifestations sont caractéristiques du lymphatisme, lymphatiques d'essence, non.

Non, car ce sont là des affections catarrhales, superficielles, banales. qu'on retrouve partout, aussi bien chez les sujets lymphatiques que chez ceux qui ne le sont pas. Le lymphatisme est un terrain qui prédispose à leur apparition, rien de plus (1).

L'acné polymorphe, l'eczéma, l'impétigo, fréquents chez les lymphatiques se rencontrent aussi fréquemment chez des sujets nullement lymphatiques.

insculation utteriente da bacille de Koch) commo je ja pente, mais bien des conémas dément et primitire-ment inhercaleur.

<sup>1.</sup> Seivant le D' Unau (de Hambourg), anquel je counts de cetté grave quastine de la secolule, lors du ropage qu'il si se 1988 à Line, le lymphotisme ou mieur les cendens des lymphotiques s'intrinsvisses par les centenss section de sociations tuberiouré déférentais se l'irritation superiolités de la paux produite par le lateille de la tuberiolité. Une subsuit qu'il se désophiell pas de softmanter en jour. À lai de section de la tuberiolité de l'autre d'écophiel pas de softmanter en jour.

Mais ce qui caractérise le lymphatisme, c'est la coïncidence de la plupart de ces affections sur un même sujet et lenr évolution spéciale.

En risumé, ce qui caractériae les dermatores que l'on observe chæ les lymphatiques, c'est qu'elles sont catarrhales, superficielles. Aucane d'elles n'aboutit à la destruction des tissus. Elles disparaissent complètement au bout d'ant temps varieble, ne laissant aucane trace si ce n'est partios un occime ou aubaigu, pourant devenir demi d-uro a dur. Elles correspondent asser bien au point de vue dermatologique, aux sercéulides catarrhales de Bazin. Mais ce n'est pas ià de la scrofule, ce sont des lésions banales, superficielles, catarrhales, non uletratives, ne présentant rien de spécifique en ellés-mêmes. Elles indispent un terrain prédisposant à la scrofule, mais, je le répète, ce n'est pas là de la scrofule

Il est important de savoir que ces lésions peuvent jouer le rôle de porte d'entrée à certains virus, à certains microbes pathogènes. Il est incontestable que chez des sujets dont le système absorbant est plus absorbant qu'à l'état normal et dont la nutrition est retardée, comme le dit si bien Bouchard, les éruptions catarrhales chroniques de la peau et des muqueuses détruisant le vernis s'opposant à l'entrée des microbes pathogènes, permettent l'envahissement de l'économie par ceux-ci. Aussi il est probable que chez l'enfant, l'impétigo chronique localisé aux ailes du nez, par exemple, fournit une porte d'entrée aux bacilles tuberculeux. Ceci expliquerait peut-être le début fréquent du lunus en ces points. J'ai même, en collaboration avec le P Verneuil, entrepris des recherches en ce sens. J'ai, en 1883 et 1884, établi une série d'expériences pour m'assurer si les pustules d'impétigo contenaient ou non des bacilles de la tuberculose, et si avec les liquides et les croûtes d'impétion cultivés et inoculés, on pouvait produire la tuberculose chez les animaux. J'ai recueilli des croûtes d'impétigo en abondance; i'en ai maintes fois inoculé le suc à des cobaves : jamais, sauf une fois, je n'ai produit la tuberculose chez ces animaux. Ces recherches ont été publiées en partie dans la thèse du D' Verchère, intitulée : Des portes d'entrée de la tuberculose. (Thèse de Paris, 1884, p. 59 et suiv.) Quelques mois après, Grancher, exposant au Congrès de Copenhague, en 1884, les résultats des recherches qu'il avait entreprises dans le même sens, arrivait à des résultats et à des conclusions semblables

Il n'est pas nécessaire d'ailleurs que l'affection soit d'origine lymphatique pour servir de porte d'entrée aux virus. Des affections parazisines, le favus par exemple, peuvent produire des solutions de continuité du tégument livrant passage aux microbes pathogènes. Le n'en veur pour exemple que l'observation d'une jeune fille de mon service che laquelle, à la suite d'un favus du cuir chevelu. Il y ent engorgement des ganglions du cou qui devinrent tuberculeux ainsi que l'ont démontré les inoculations expérimentales. Il est probable que, dans ce cas, le farus avait créé une pete d'entrée su beselle luberculeur lequel cheminant dans les trones lymphatiques arriva jusqu'aux ganglions qu'il ubberculis.

Cest de este figon qu'agissent les dermatoses que l'en observe chez les sujets lymphatiques. Chez ces sujets elles servent fréquemment de porte d'entrée au hacille tuberculeux. Il semile donc que le lymphatisme puisse, dans certains ess (par suite de l'altèration de la nutrition générale et par les portes d'énocultion qu'ecosionnent les éroptions tégementaires catarbales qui surviennent chez les lymphatiques), prédisposer à la scrofule, mais là s'arrêtent les relations qu'il présent avec celle-ci.

Donc, les rapports intimes admis entre le lymphatisme et la scrofule par certains auteurs pour lesquels ces deux affections ne seraient que des degrés différents d'un même état pathologique, n'existent pas. Les lymphatiques ne deviennent pas beaucoup plus souvent scrofuleux que les autres, et il est des scrofuleux qui roit jamais été lymphatiques.

Tout autres sont les caractères de la scrofule. Nous avons vu que le lymphatisme pathologique est caractérisé par une série d'éruptions banales, superficielles, non spécifiques, se présentant chez des sujets à faciès spécial.

Or, 4: Dans la acroficie li n'y a pas de faciles spécial. Sans doute, l'on entend dires tous les jours el l'on peut lire dans hien des auteurs que le serrofisser présente un faciles particulier, caractéristique. Mais quand on surs la peuserofisleux peut être gros ou maigre, grand on petit, brun ou blond, rouge on plès, très vif, alterte ou endormi et torpide, qu'il a les yeux bleus on noirs, etc., etc., on en tirers la conclusion nécessaire qu'un tel facile susceptible de revétir les debors les plus différents el les appearenos les pius contradictoires est loin d'être caractéristique et que le faciès scrofnleux n'existe pas. Dans certains cas même on constatera que ce scrofuleux à faciès dit caractéristique est nn syphilitique héréditaire à manifestations tardives. Le faciès scrofuleux n'existe donc pas.

2º Dans la scrofule il n'y a pas de lésions banales, superficielles. Ce qui caractérise les lésions de la scrofule, c'est leur tendance à la destruction des tissus au niveau desquels elles se sont développées.

En lisant les descriptions de la scrolule dans les anciens auteurs qui ont précédé Sauvages et Bordeu, on trouve signalé, dans toutes, ce caractère majeur: la destruction des tissus. Cour-là seuls sont considérés comme scrofuleux qui ont des écrouelles, des tumeurs blanches, des lupus, des abcès fooids. etc.

Voici comment était et est encore comprise la marche des accidents, l'évolution de la sercident par les atteurs qui admettent nos autanomis. Lacco-filleux a commencé par être un lymphatique, car pour ces auteurs le lymphatiques engorgés ont supparé, puis sont surremnes les gommes serofileueus dermiques en gorgés ont supparé, puis sont surremnes les gommes serofileueus dermiques et lympdermiques; plus tard sont apparence des lésions destruives plus prondes, les surveites fonguesses, les tumeurs blanches, les caries. Edin le malade se met à tousser : c'est la phitisé dits serofileueus, plusifique il serofileueus de la conservation de la comment de la conservation de la commentation de la compensation de la compania de la compensation de la contra la compensation de la contra la compensation de la contra la contra la compensation de la contra la compensation de la contra la commenza la commenza la contra l

Reste à déterminer la nature de ces manifestations appelées scrafuleuses. Les produits scrafuleux sont-lis de simples produits inflammatoires, ou ne présentent-lis pas quelque chose de spécifique? Cotte question avait déjà été discutée par de vieux cliniciens ayant précédé Sauvages et Borden et qui, allant à l'encontre des idées reques à leur époque, s'étaient demandé avec raison si la scrofule n'était pas contagious. Ayant constaté les rapports qu'il y a entre les manifestations de la scrofule et celles de la unbercules, et varient avancé que la scrofule n'était autre chose pur têre que du tubercule. Ils ne furent pas écoutés, mais ils avaient raison et les recherches modernes l'ont bien démoûtré.

Mais regrenous rapidement l'histoire de la scrofule et essayona de déterminer ce qui lui apjartient en propre. Au début on n'accordait à la scrofule que les écrouelles. Plus tard Sauvages et Bordeu réunissent sous ce nom toutes les tuberculoses, quelques qu'elles soient : oasseuse, légumentaire, viscèrale, Lafennes porte un premier coup à la scrofule en montrau l'fiécaleur estis et dans nombre de cus entre cas deux maladire : scrofule et îmberculose. Avec Virichow l'école anatomique cherche à réhabiliter la scrofale. Mais après les beaux travaux de Charcot, Friedlinder, Thaon, Schüppel, Köster, Cornil, Grancher, on voit de nouveau s'effoct la distinction anatome-pathologique que l'on avait essayé d'établie met la scrofule et la tuberculose.

Arrive de nouveau la recherche de la spécificité, mais non plus de l'élèment spécifique au point de veu morphologique, mais de l'élèment spécifiqueau point de vue pathogisique, et ave l'école expérimentale (Villemin), avec la découverte du abzille pathogisique, et avec l'école expérimentale (Villemin), avec la découverte du abzille pathogise (Koch). Pou ne tante pas à voir que la plipart des foisos décrités comme scrofuleuses doivent rentrer dans le cadre des affections interventeuses.

On constate que les ostities, les caries, les tumeurs blanches, le mai de Pott ne sont que des tuberculoses cousses es atriculaires. Ici il est justé d'ajouter qu'en ce qui concerne les os et les articulations, les chirurgiens (Nèlaton, Parise), avaient entervu cette-identité. Parise, en particulier, alors que je suivais se clinique comme externe, considérait dégà le mai de Pott et les tumeurs blanches comme étant de nature tuberculeuse. Plus tard, les travaux de Volkmann, de Lannelongue, de Koch, de Cornil, etc., sur les tuberculoses osseuses et articulaires viennent détacher complètement toutes ces affections de la secrofule et demontre leur auteur cuberculeus.

Laweran et Quinquaud démontrent que le piseudo-rhumatisme articulaire des scorfuleux n'est autre chose qu'une tuberculose miliaire aigné des synoviales articulaires. Lannelongue, Verneuil, Poulet demontreut la nature nouvelleure des ses provites dites scroilleuses. Verneuil, Queun, Debar, montrent que l'affection décrite par Astley Cooper, sous le nom de tumeur scroilleuse de la mamelle, n'est autre chose qu'une tuberculose de cette glande. Quant à la prétendue scroille viscérale, il y a longtemps que l'on en avait démontré la nature tuberculeuse.

Après ce que nous venons de dire, on peut se demander ce qui reste en propre à la serofinie. On lui a enlerà les tuberculoses visceriales, les lésions cossenses et articulaires qu'il faut rattacher soit à la scrollose, soit à la serofinie. On îni a pris la tumeur serofuleuse de la mamelle, les synorites serofuleuses, le peudo-chumaisme des serofuleus, pour les ranger dans le cadre de la tuberculose. Que lui reste-l-il donc? Il ne lui reste plus que les gommes serofuleuses de certaines affections constituées par la lésion élémentaire tubercule. Je veux parler du lupus vulgaire.

Mais ces écrouelles, ce lupus, ces scrofulides destructives en un mot, qui constituent le dernier retranchement de la scrofule, sont-ils véritablement de nature scrofuleuse ou ne sont-ils pas, comme toutes les affections scrofuleuses que nous venons de passer en revue des affections de nature tuberculeuse!

Les écrouelles ont été considérées pendant longtemps comme étant caractérisiques de la scrofule. Les recherches de Bazin, de Volkmann, de Grancher, de E. Vidal, de E. Besnier surtout, ont montré que les écrouelles sont constituées par les gommes dites scrofuieuses.

Que sont en réalité ces gommes scrollo-tuberculeuses, ces écrouelles ? Les anciens clinicions, avant Sauvages et Bordes, avaient bien entrevu la nature des écronelles, quand lis dissient qu'elles ne soat que des tuberculoses de la peau et des ganglions. Aujourd'hui, il est difficile de refuser à l'écrouelle ce aractiere tuberculoux. L'observation à démontré que souvent les écronelleux présentent en même temps des tumeurs blanches, des carries, des maux de Pott, etc., affections dout la nature tuberculeux n'est plus niable; que souvent les écronelleux deviennent phisiques, et cels en général non pas au débat des écrouelles, mais au bout de longues années.

D'autre part, comment expliquer l'apparition des écrocolles à l'âge de 50, 60 et 70 ans? Ou'est-ce donc que le prétendu tempirament scroin-leux qui se montre à cet âge? Un tempérament, cela commence dans les premières années de la vie. Si parfois on observe des écrocollés cher des individus avancés en âge et dont l'hygiène est fortemant défectiones, tels que les présonniers, les alcociliques, les malheureux, il ne faut pas accuser le tempérannent; on a b'equiert pas an tempérament à cet âge, on prend du tabecurles.

La clinique nous montre donc que la serofule est, en ce qui concerne du moins les écrouelles, une maladie d'origine et de nature (uberculeuse.

L'anatomie pathologique, avec Virchow, dans son étude sur les granulomes, fat loin d'éclairer la nature des gommes scrofuleuses. L'hert, par ses recherches sur le prétendu corpusuelt tuberculeux, vint enoure embrouiller la question davantage. Les recherches de Priodifinder, de Köster, de Cornil, de Grancher, de Charcot, de Schüppel, ont remis les choses sous leur jour véritable en montrant qu'il était fréquent de rencontrer dans les produits de la scrofule, des follicules présentant les caracières du follicule tuberculeux. Pour ces autures la scrofule était donc dans quelques es de la tuberculose locale.

Brissaud et Josias prouvent histologiquement que toujours dans les gommes scrofuleuses on retrouve le follicule tuberculeux, caractéristique à cette époque de la tuberculose.

La pathologie expérimentale démontre de la façon la plus nette l'identité qui existe entre la scroulle et la tuberculose. Villemin avait montré depuis longtemps que les produits tuherculeux inoculés dans de homas conditions expérimentales reproduisent loujours la tuberculose, que les produits non tuberculeux inoculés dans les mêmes conditions ne donnent jamais lieu à la tuberculose. Plus récemment Colas, H. Martin, Lannelongeu. Verneuil, Cornil et mois, avous démontré, dans une série d'expériences, que les gommes scrofileuses, inoculées à certains animaux dans des conditions déterminées, donnent lieu des tuberculoses inoculàles en série.

Enfin Koch, puis Cornil, Lannelongue, etc., trouvent des bacilles tuberculeux dans les gommes scrofulo-tuberculeuses, mais en petit nombre et presque exclusivement dans les parois de la gomme, quand celle-ci est ramollie.

Voilà donc l'écrouelle, la gomme scrofuleuse, le premier et le plus ferme pilier de la scrofule qui s'écroule. La clinique, l'anatomie pathologique, l'expérimentation et la recherche des hacilles montrent que c'est du tubercule.

· Battus sur le terrain de l'écrouelle, les médecins, qui voulaient encore et malgré tout conserver la scrofule, invoquèrent en sa faveur le lupus.

Or, comme des recherches multiples, dont je peux réclamer ma part, l'ont démontré depuis 1882, et comme on pourra le voir en lisant ce livre, le lupus vulgaire (Lupus de Willan et Bateman) doit être rattaché d'une façon absolue aux tuberculoses tégumentaires.

Il faut complètement distinguer du lupus vulgaire certaines syphilides lupiformes, peut-être en rapport dans certains cas avec la syphilis héréditaire à manifestations tardives, et pouvant parfois singer le luque au plus haut degré, en ce qui concerne les caracières objectifs chinques. Ces sphilitées n'out rien à faire avec le luques. Elles s'en distinguent per lours caracières histologiques, bactériologiques et spécifiques (pathologie expérimentale), leur évolution, leur réaction thérapentique (traitement antisyphilitque pierre de touche), voire même peut être par des nuances chinques. Il n'y a pas de lupus syphilitque peut être par des nuances chinques. Il n'y a pas de lupus syphilitque.

Quant au lupus érythémateux, si les défenseurs de l'entité scrofuleuse le réclament pour la scrofule, je le leur ahandonne hien voloutiers, pour le moment. Il est vrai que mon éminent ami E. Besnier voudra le leur reprendre en

disant que le înpus érythémateux appartient également aux tuberculoses culanées.

Fai montré dans une série de travaux sur ce sujet, qu'actuellement cette annexion n'était nas léritime. Les rephysologies de little qu'actuellement cette

annexion n'était pas légitime. Les recherches histologiques, hactériologiques et expérimentales nous ont amené jusqu'ici à repousser la usture tuberculeuse du lupus érythémateux.

De nombreux dermatologistes français et étrangers invoquent également des arguments cliniques sérieux pour rejeter le lupus érythémateux hors du cadre des tuberculoses tégumentaires.

Afin que le locteur puisse hien se convaincre que la question n'est pas encore met, et qu'il serait hasardé actuellement de ranger dans un traité le lupus érythémateur parmi les ubservoices tégunentaires, je me permeté de le meroyer pour l'étude comparative de cette question, d'une part aux travaux de Besnier, Renoanf, Hutchinson, etc., qui défendent la nature tuberculeux du lupus érythémateux et, d'autre part, aux travaux de Vidal, Balmane-Squire, Brocq, Gebrz, Kapsei, Neisser, Boock, Robinson, Thin, etc., etc., et aux mémoires que l'aj publiés sur cette fafection.

J'ai d'ailleurs montré qu'une des raisons principales de la relation que l'on a voie d'ailleurs l'entre le lupus vilgaire et le lupus érythémateur vrai, tient à ce que, dans certaines es, le lupus vilgaire peut dans ou apece clinique singer le lupus érythémateur. J'ai donné à cette variété atypique du lupus vilgaire, simulant le lupus érythémateur, le nom de lupus vulgaire érythématoide. Nous l'étudierons plas loin.

Ce sont probablement ces formes atypiques du lupus vulgaire érythématoide qui ont fait dire à plusieurs dermatologistes que, daus certains cas, le lupus érythémateux peut se transformer en lupus vulgaire. Depuis que l'expérience m'a appris à connaître le lupus vulgaire érythématoide, je n'ai plus assisté à une pareille transformation.

Donc le lupus vulgaire, étant de nature tuberculeuse, doit être distrait de la scrofule des anciens.

Après ce que nous venons d'étudier, que reste-t-il donc en propre à la scrofule?

Le facile strumeur? Mais il n'en criste pas ou c'est celui du l'ymphatiquéou du sphillifique hérdisiar è a manifestations turbies. Les scredibiles derenses graves des muqueuses si bien étudiées par Homolle ? C'est encore de la sphillie et souveur de la sphillis hérédisire (Oniquand) ou du lupas vorax (Yidal, Benier). Le lupus érythémateux? Il n'est pas encore suffisamment

Quant aux excofulides exsudatives de Bazin, à certaines otites ou ophlamies, à l'angine scrofuleuse superficielle de Hamilton, à l'angine mûriforme, nous les avons placées dans le lymphatisme, affection ou mieux tempérament dont les manifestations n'aboutissent jamais à la destruction et sont toujours résolutives.

La scrofule avait absorbé les tuberculoses locales; la syphilis héréditaire à manifestations tardives; certaines syphilides anormales; le lymphatisme.

Nous rendous à Cèsar ce qui lui appartient et rayons les affections précèdentes du cadre de la scrofule. Muis alors après toutes ces amputations successsives, que reste-d-il donc à la scrofule ? Rien. Il n'y a pas plus de tempérament scrofuleux qu'il n'y a de tempérament phisique : on dévient scrofuleux comme on devient phisique, par inoculation (interne ou externe).

La scrofule était le résultat de nos connaissances insuffisantes, un mélange d'affections disparates. Elle s'est effondrée comme entité pathologique devant les travaux modernes.

Si l'on veut conserver le terme scrofule, et nous allons voir qu'il faut le conserver actuellement, il faut lui adjoindre le terme tubercule, pour bien spécifier que les affections dites scrofuleuses ne sont que des variétés de la imberculose.

En ce qui concerne les scrofulides tégumentaires que nous étudions, nous

les désignerons, avec E. Besnier, sous le nom de « scrofnlo-taberculose tégumentaire ».

Cette définition montre immédiatement, d'une part, que la lésion est de nature tuberculeuse et d'autre part, que c'est une variété spéciale de la tuberculose, de par ses caractères cliniques, histologiques, bactériologiques et expérimentaux.

L'étude des serréfule-tuberculoses tégumentaires comprend donc l'étude du upus et de ses différentes variétés, et celle des gommes serofule-tuberculeuses dont Baria varid égis soupponne la nature tuberculeuse sans pouvoir la démontrer et qui ont été si bien étudiées par Besnier, Vidal, Brissaud et Josias, Lanelonner. eVoltmann. Friedlinder. etc. étc.

Le lupus vulgaire constitue le type de ces scrofulo-tnberculoses tégumentaires.

Les autres formes de la tuberculose du tégument sont certaines formes ulcéreuses dont le type est l'ulcère des phisiques et certaines formes papillomateuses dont le type est le tubercule anatomique.

L'on sait que pour quedques auteurs, entre autres E. Bessier, la tuberculose franche du tégument dont le type est l'ulcère des phisiques serait secondaire à l'inflection générale de l'économie; ce serait une tuberculose par inflection générale. Au contraire le lupus et ses variéés, le tubercule austomique, la tuberculosi surrecoas cuits, etc., serianci des lésions tuberculoses ééreminées par l'inocclation directe de l'agent pathogène de la tuberculose (tuberculone primité de Brocq).

Je ne pense pas que l'on puisse classer ainsi les différentes variétés de la tuberculose tégumentaire, en disant que les unes sont des tuberculoses locales par inoculation externe, tandis que les autres sont des accidents locaux de l'infection généralisée.

. Ce sont, dans les deux cas, des tuberculoses localisées survenant les unes chez un sujet non encore infecté d'une façon plus ou moins générale par le virus tuberculeux, se montrant les autres chez un malade dont l'économie est déjà olus ou moins infectée nar ledit virus.

Le mode et le siège de l'inoculation (inoculation de dedans en dehors dans un cas, inoculation de dehors en dedans dans l'autre), le dépôt du virus dans des régions plus ou moins vascularisées, la plus ou moins grande virulence de l'agent inoculé, la différence de réaction du sujet, expliqueraient la diversité des phénomènes observés.

D'ailleurs, même chez les phisiques, il n'est pas toujours prouvé que la tuberculose franche du tégument soit le résultat de l'infection générale, de la localisation en quelque sorte métastatique du virus tuberculeux au niveau d'un locus minoris resistentite.

Il est en effet très probable que souvent, comme l'ont démontré des tracaux récents, le virus tuberculeux provenant des crachats ou de la matière fécale du mahide lui-même a été inoculé dans la peau ou la moqueuse et a sinsi donné lieu à un nouveau foyer fuberculeux présentant les caracières de la tuberculose franche, de l'ulcère des phisiauses.

On sait du reste par les belles expériences de Charrin, qui sont venues confirmer celles que Cornil, Babès et moi, avions entreprises en ce qui concerne le lugues en 1882, que la tuberculisation d'un individu ne lui donne acune immunité et que chez un animal rendu tuberculeux par une première inocu-lation, on peut provoquer une nouvelle tuberculoes locale présentant la même marche et les mêmes lésions oue la oremière.

Enfin plusieurs auteurs, parmi lesquels Lehmann, Hanot, Lefèrre, ont montré qu'une tuberculose ulcéreuse de la peau, tuberculose présentant tous les caractères de l'ulcère des phitisiques, peut être consécutive à une inoculation du tégument par voie externe.

Ce que je viena de dire de la tuberculose ulcéreuse franche est absolument applicable aux gemmes scrofulo-tuber culeuses que plusieurs auteurs veulent ranger toujours parmi les tuberculoses secondaires. Dans certains cas, en effet, les gommes scrofulo-tuberculeuses peuvent (j'en ai vu des exemples remarquables), être consectuirés a lun einoculation directe par voie esteme.

Ainsi donc la tuberculose cutanée franche ulcéreuse (ulcère des phtisiques) et les gommes scrofulo-tuberculeuses, peuvent être consécutives à une inoculation du tégument par voie externe.

D'autre part il est évident que dans un grand nombre de cas, elles peuvent être consécutives à une inoculation par voie interne.

Mais cette dernière proposition, l'origine par inoculation interne, est applicable également à certains cas de lupus, affection que quelques auteurs voudraient toujours faire dériver d'une inoculation par voie externe. Le seul fait de la production du lupus autour de la fistule d'un foyer tuberculeux profond, la façon dont les nodules lupeux secondaires apparaissent autour d'un premier placard, montrent qu'il pent en être ainsi.

Cependant j'avoue que les faits cliniques anatomo-pathologiques et autres, me portent à croire que le plus souvent le lupus est du à une inoculation venant du dehors, comme nous le verrons à propos de la pathogénie du lupus.

Ainsi donc toutes les tuberculoses tégimmentaires sont le résultat d'une inoculation du tégument par le virus tuberculeux. Cette inoculation est le plus souvent directe et d'origine externe, surtout en ce qui concerne le lupus et ses variétés attyiques. Dans certains cas exceptionnels elle est d'origine interne et en quelque sorte métastatique.

Les aspects cliniques de ces tuberculoses tégumentaires rarieront beauouup, on le conçoit, suivant le mode d'infection tégumentaire, le siège anatomique et régional de cette inoculation, la nature quantitaire et peut-être qualitaire du virus tuberculeux, la combinaison de ce virus avec d'autres microbes pathogènes, la réceptivité de la peau pour le virus tuberculeux, la réaction générale et locale de l'individui inoculé, etc., etc.

Mais ces formes cliniques, si polymorphes dans leur aspect, sont unies par un lien indissoluble, leur essence, leur nature. Aussi la clinique montre-t-elle à chaque instant à l'observateur attentif qu'il existe entre ces différentes formes des variétés de passage prouvant leur identité d'origine.

Parmi les unberculoses du tégument, le lupus tient une place prédominante. C'est autour de cette scrofulo-tuberculose tégumentaire, la plus fréquente de toutes, que viennent se grouper les nombreuses formes et variétés, accessoires d'ailleurs, de la tuberculose du tégument.

Les différentes formes de la tuberculose tégumentaire peuvent se classer actuellement de la façon suivante :

A. Le lupus vulgaire vrai non exedens et exedens. 1. Lupus vulgaire colloïde 2. Lupus vulgaire myxomateux Lupus vulgaire / papillomateux scléreux et demi- | plan sclérent profond 3. Lupus Certaines variétés du vulgaire Variétés atypiques lunus scléreux et scléreux et riches en ba- demi-scléreux. cilles du lupus La tuberculosis verruscléreux et demicosa cutis. solázony Certains tubercules anatomiques. Lupus vulgaire érythématoïde. C. Les gommes scrofulo-tuberculeuses dermiques. Variété secondairement ulcéreuse. D. La tuberculose ulcéreuse, (Type Vulpian, Coyne, Jarisch, Vidal.) franche du tégument. Variété ulcéreuse d'emblée. (Type Lehmann, Hanot, Lefevre.) E. La tuberculose tégumentaire mixte, résultant du mélange de deux ou

Au point de vue du pronostie et de la pathogénie, les tuberculoses tiquentaires pouvent se diviser en primitives et secondaires, suivant qu'elles constituent le premier foyer tuberculeux dont est atteint l'hidrida ou qu'an contraire elles se sont montrées après l'apparition d'autres lésions tuberculeuses.

plusieurs des variétés précédentes. Le cas est fréquent.

De même que le terme scrofulo-tuberculose, le Jerme lupus doit être conservé, car, dans ses types classiques le lupus présente des caractères spéciaux qui le distinguent des autres variétés de la tuberculose tégumentaire.

Si par son essence il appartient au cadre des tuberculoses du tégument,

par certains de ses caractères il constitue nn gronpe particulier des tuberculoses tégumentaires.

Au point de vue clinique, en effet, cette forme de tuberculose se distingue comme nons le verrons, par l'aspect particulier de ses lésions élèmentaires (les lupèmes), par sa chronicité, sa marche extensive, son apparition la plus fréquente dans le jeune âge, par sa rareté excessive au mireau de cortains sertritoires moupeux asses fréquemment envais par la tuberculose franche tolèrease (la langue, la vulve, l'anus, la muqueuse des organes génitaux externes de l'bomme, etc.). Le lupus est encore remarquable par l'était de santé souvent excellent des sujets chez lesquels il se développe; la difficientle avec laquelle il ambee l'infection générale, quand il la détermine (or qui est ne somme rare, comme le montreut ces maldes qui résistent indéficiente la finfection tuberculeuse contriples, bien que de vastes surfaces de leur peau soient dequis de longues années labourées par le lupus).

Au point de vue histologique (histologie cellulaire), le lupus est surtout remarquable par l'abondaoce de ses cellules géantes, par une caséification moins rapide, par une vascularisation plus abondante que la tuberculose franche.

Au point de vue bactériologique, le lupus se distingue par le très petit nombre de bacilles tuberculeux qu'il renferme.

Enfin il se distingue au point de vue expérimental par les conditions techniques toutes spéciales dans lesquelles il faut se placer pour obtenir des tuberculoses par inoculation au moyen des produits lupeux, ainsi que nous le verrons à propos de la pathologie expérimentale.

Done, par ses caractères cliniques, bistologiques, bactériologiques et expérimentaux, il est évideot que le lupus diffère un peu des autres variétés de la tuberculose tégumentaire, comme nous l'avons déjà démontré et comme nous le démontrerons longuement et péremptoirement dans ce livre.

Cela n'a rien qui doive nous surprendre, car l'on conçoit très hien que le lupus, toberculose tégumentaire peu riche en hacilles, doit se présenter sous un aspect particulier. Ia peut étant, comme on le sait, un maurais terrain de culture pour le hacille tuberculeux, tant à cause de sa structure histologique particulière, que de sa température plus basse (défavonable, comme l'a indique chech, au déredoppement du bacille tuberculeux). L'on peut mêmes e des todes de la comme de der si les mouvements continuels qui se produisent à la surface de la peau n'entravent pas également la multiplication des bacilles, Koch ayant démontré que ceux-ci se développent avec nne extrême difficulté dans les milieux soriés.

Les considérations précédentes tendent donc à montrer que les caracèlers particuliers de la tuberculose lipsique dépendent de la nature du virus qui la détermine et du milieu nantomique spécial dans lequel elle se développe. Elles permettent de mieux comprendre les deux faits cliniques suivants qui e sas-raient trop appele. Piatention des cliniciens : c'est sons la variété lipsues que se présents le plus souvent la tuberculose cutanée consécutive à l'inocalation de peut par des foyres tuberculeurs profonds, comme l'out renarqué save na jesus variets le plus souvent la tuberculose cutanée consécutive à l'inocalation de montré Michelson, de tracer exactement les limites qui séparent le lupus des moqueses de la tuberculose de ces régions (comme nous le verrous tout à l'heure, ce l'est que dans les cicatrices que l'on retrouve le nodule lupeux caracteristique, au niven des muques des municipals de l'individuelle de la consecutive de la consecution de la consecutive de la co

L'on conçoit donc bien qu'une tuberculose si peu virulente, localisée dans la peau (1) ne verse pas dans le système vasculaire une quantité suffisante de virus pour déterminer facilement et fréquemment l'infection générale du sujet.

D'ailleurs, si dans ses types classiques le lupus vulgaire présente des carrières particuliers qui en font une affection autonome, dans certaines de ses variétés anormales, atypiques, il se rapproche tellement au point de vue clinique des autres tuberculoses tégumentaires, qu'il est difficile de nier les éronies relabons qui cristent entre celles-ci el le lupus.

C'est ainsi que le lupus tuberculo-gommeux, dans ses différentes variétés, nous amène insensiblement à la gomme scrofulo-tuberculeuse.

C'est ainsi que le lupus papillomateux, le lupus seléreux, dans certaines

f. La pear constitue en effet, de tors les orpanos da cope hamain, celui qui offre le terrein le moins favorable à la fination et à la moltiplication da haufile taberculeur, par suffe de reisons anatomiques, thermiques et enfe de relaced de moltifis en recycletto nous persons intainer, and entre de la reconstruction. Rappelons à ce propos que foch a recurrent que le hacille inhebendeur ne se développe que dans un tiese notament une certiles immobilité.

presental une de constituent de supposer que les mouvements et les frottements auxquels est soumis le légument externe constituent de manvaises conditions pour le garmination du bouille de la indercolloss.

de lenrs variétés, ne penvent être distingués de certaines tuberenloses par inoculation externe (tubercule anatomique, tuberenlosis verrueosa entis).

C'est ainsi que l'on voit même, exceptionnellement il est vrai, certains lupus ulcèreux riches en bacilles, présenter la plus grande analogie avec la tuberculose ulcèreuse franche du tégument. D'autre part l'on voit quéquefois la tuberculose franche de la peau et des muqueuses singer au plus haut degré le lunus.

Dans ces cas, toute distinction est réellement impossible, comme l'a bien démontré Michelson pour le lupus des muqueuses.

L'on voit souvent d'ailleurs coîncider chez le même sujet, soit comme complications successives, soit simultanément (ce qui est plus rare), les différentes varietés de la tuberculose tégumentier le lupus valgire classique exclusive no non ezedens, le lupus sciéreux, papillomateux, dans ses variéés atypiques, les gommes scrofulo-tuberculeuses avec leurs complications (lymphangies, adénopathies tuberculeuses), voir même la tuberculose franche du tégument.

Le lupus peut dériver des autres tuberculoses, non seulement des autres tuberculoses catamèse et en particulier des gommes serolub-tuberculoses, mais encore d'autres foyers tuberculeux plus profonds (gommes scrofulo-tuberculeux personnets, tuberculose ganglionnaire, lésions ossesses et articulaires). Le lupus peut même avoir pour origine une tuberculose visérales, soile bacille inocule provienne du sujet lui-même, soit qu'il provienne d'un autre malade.

Le lupus enfin peut être déterminé par l'inoculation de la tuberculose des animaux, comme je l'ai montre en 1888 au Congrès de la Tuberculose et comme l'a écrit ultérieurement Jadassohn.

Réciproquement le linpus peut aboutir aux autres variétés de la tuberculose tégumentsire, il peut être l'origine de Jésions tuberculeuses profondes (gommes scrofulo-tuberculeuses), lymphangites et adénites tuberculeuses, Jésions osseuses et articulaires, il peut aboutr à l'infection viscérale et rénérale du suiet.

Au point de vue de l'histologie cellulaire, il est réellement impossible d'établir une distinction radicale entre le luptme et le tubercultone, malgré les travuux de Baumgarten et de Grancher. En somme, les différences histologiques sont hien peu importantes, le processus pathologique est seulement plus promonée te plus rapidé dans la tuberculose que dans le lupus.

Au point de vue bactériologique, l'élément spécifique, le bacille de Koch,

existe dans le lupôme comme dans le tuherculôme, il est seulement heaucoup moins abondant dans le lupôme. Dans certaines variétés atypiques et rares du lupas, ce bacille est cependant quelquefois très abondant.

Au point de vue expérimental, je crois avoir établi d'une façon absolue depuis 1882, que le lupus, inoculé dans de honnes conditions de technique expérimentale, reproduit toujours la tuherculose.

Les résultats en apparence contradictoires qui ont été publisé dépendaire d'un défaut de technique. Si l'on a cur pouvoir spérer un moment, en les sur de la comment de la commentation de la scrotule de la tuberculose par les inoculations expérimentales, en dianta que les produits serofuleux prement seulement ches le colosys, tudins que les produits tuberculeux franca prennent chez le lapin et le colosys, l'on a été obligé d'abandonner hiemôt cette opinion, pour le lapus soit at monitor.

Ce que j'avais écrit en 1882, répété et développé ultérieurement, à savoir que ces différences n'existent pas en ce qui concerne le lupus, que le lupus inoculé dans un milieu approprié et dans de bonnes conditions de technique expérimentale reproduit toujours la tuherculose, n'a pu être éhranlé.

White, de Renzi, Nocard, etc., sont venus successivement confirmer mon opinion à laquelle Arloing a fini par se rallier, en ce qui concerne le lupus, au Congrès international de la Tuterculose en 1891.

Il en est des scrofalo-taherculòmes comme des taherculòmes : les milieux discupsión les inoccile, la technique que l'on emploie sont d'une importance majerre au point de vue de la compréhension des résultats oblenus, comme je l'ai montré en 1882 pour le lupus et ultérieurement pour les produits tuberculeux et comme l'a montré Charrin, en 1889, pour les produits tuberculeux francs.

Le lupus réntre donc dans le cadre des tuherculoses tégumentaires dont il constitue le type le plus fréquent et le plus important. Mais pour les raisons que nous avons énumérées plus haut, cette variété de la tuberculose présente des caractères spéciaux.

Ce livre a pour but d'étudier l'envahissement du tégument par le virus tuberculeux, et en particulier le lupus et ses variétés atypiques qui constituent la forme la plus fréquente de cette localisatiou du virus suberculeux. Cette étude, par suite de l'aspect du mal, de son extension progressive, de sa marche envahissante, de sa ténacité extraordinaire, de ses récidires toujours à craindre, de la difficulté du traitement, présente une importance majeure.

Celle-ci se trouve encore augmentée par les complications de voisinage qui peuvent en être la conséquence et par la possibilité de l'infection générale du sujet qui en peut être l'aboutissant.



## HISTORIOUE

Gui ta vaia que l'on cherchevait dans les derits des noteamelocieras, depuis lippocartes et closi pasqu'à Willan et Bateman, une description autonome du lupus. On ne trouverait rien qui puisse permettre d'affirmer que cotte malasife fuccionane et distinguée par les médecine de l'Anfquiet et du Noyra Age comme une affecion proper. Il a'en est pas du lupus comme de la lopre, la litératres modienne se posi formit que les remisejements les plus obscens su cette pre-motienne se posi formit que les remisejements les plus obscens su cette pre-

Cependant, une maladiscutanée aussifréquente, aussi borrible, aussi destructive, aussi grave, et à évolution aussi longe, n'avait certainement pas dû passer inaperçue aux yeux des médecins de l'Antiquité et du Moyen Age.

Mais il est certain, et la lecture de leurs ouvrages le prouve, que cette affection fut confondue pendant des siècles, et jusqu'à Willan et Bateman, avec toutes les variétés des processus destructifs de la peur :avec l'épithélibone, le carcinôme, le sarcôme, la lèpre, la syphilis, la morve, différentes variétés d'ulcères cutanés, etc., etc.

Assis Therpis esthiomenos ( $q_{mc}$  toh<sub>sim</sub>) d'Hipporonte, la si<sub>que</sub> da misenten, lesquelques lipsea que  $\ell$  eller cossoner à la Carcinomiset au thériona milherpis ulcérosse d'Amster Lanicoue, l'herpis extedens de I.  $\delta d_1$  la fornice corroive, la fornice ambulatire de traducteux armès, la pupula fare de I  $\delta$  est de I  $\delta$  est de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne de I  $\delta$  est de l'anne de l'anne

D'après Virchow, qui a publié dans ses Archives de très intéressantes recherches historiques sur le lupus, le terme lupus, employé primitivement par le peuple dans le sons figuré, était dájà-pénéralement en usage au xur siècle. On le trouve dans les ouvrages de l'Étoid de Selena, dans Sepré (1309), dans Holand, etc., etplastated dans liberoier. Mais se dernies unteur, de même que d'euder/s, que des la company, que Lory, la la lance de l'euder unteur, de même que d'euder/s, que le sons de la pau, les différents solvers ronganats de la peus et en particulier peu comer et les ulbers es des membres inférieurs. Choce caractéristique, les termas lapus, lupus-annor, lupus-lepra, lupus cancrous, sont appliquée autrelle peu de la commande de

Seul en 1684, Joh. Doloeus avait pour la première fois dit que le lupus est un processus destructif du visage. Mais il ne fut pas écouté, et d'ailleurs il confondit comme les autres le lupus avec le cancer et d'autres affections udoéreuses.

L'introduction du terme lupus dans la littérature médicale ne constitue donc pas un progrès, même en 1777 avec Lorry et en 1783 avec Pienot de Vienne. Ce terme ne spécifie en rien la nature de l'affection. La confusion persiste. Un mot de plus est seulement introduit dans le vocabulaire médical.

Il faut arriver au commencement du xx\* siècle, à l'époque de Willan et de Salteman pour trover une définition valuble et précise du terres Lapas. Willan et son élève et collaborateur Betenon sont les premiers dermatologistes qui aient attaché au terne lupus l'été d'une affotion cutante entément et cancément édéramitée. In rangent le lupus dans la classe des tubercules (le trons uthercule édéramitée. In rangent le lupus dans la classe des tubercules (le trons uthercule édéramitée. In rangent le lupus dans la classe des tubercules (le trons uthercule ségére sur d'autres rejus de la comment presque tolainement de dire qu'il pout sièger sur d'autres régions du corps; ils étudient les variétés ulcéreuses du Lapus et le distingence du cancer.

Ainsi donc, pour Féoole de Willan el Bateman, au point de vue de la Lésion élémentaire, le lupus doit être range jarmi les tubercules catanes. Mais cette classification qui rangeait avec raison le lupus dans la clause des tubercules da la peau, ne fait pas faire un bleug grand pas à la question, cur à l'époque de Willan el Bateman, la définition du tubercule était (tellement vagus qu'elle amemait à rangere le lupus dans la méme classe que les verrues, le mollesceum, etc.

Il ne faut d'ailleurs pas remonter jusqu'à l'époque de Willan et Bateman pour constater que la plupart des dermatologistes ne savent pas exactement ce qu'il faut entendre par le terme tubereule et placent dans cette classe sele lesions été, mentaires les plus disparates. Ne voyons-nous pas Dubring, en 1883, et Hardy, en 1887, ranger econce le mollucum parmi les taberquies.

J'ai montré, en 1883, dans mes leçons sur les Lésions élémentaires de la peau (publiées en mai 1887 dans le Journal des Commissances médicales) et dans mon Traité de le Lépre (page 45), qu'il n'existait pas dans les auteurs de définition valable du terme tubercule dans le sens dermatologique du mot, et j'ai proposé me définition nouvelle qui a été adoptée depuis par plusieurs dermatologistes. éminents. Cette définition, comme nous le verrons tont à l'heure (page 33), est entièrement applicable au lupus.

Quoi qu'il en soit, à Willan et à Bateman revient l'honneur d'avoir les premère décrit le lupus comme ne affection autonome. Nous désignerons donc désormais le lupus vulgaris indifféremment sous co mon on sous cetui de lupus de Willan et Bateman et non de Willan seul comme on le fait souvent à tort et injustement.

A dater de Willian et Bateman, le terme lupus est conservé par la majorité de dermatologistes, sust par Albert (1841) qui restaure le non herpés mensos sons le nom de darter rongeante pour ranger le lupus dans les dermatos cosos le nomé de darter rongeante pour ranger le lupus dans les dermi lui danne également le nom de darter rongeante et le place dans le classe de subsules à cold de la chésiole, de mollicoum étc. : par Hordy qui adopte le valueules à cold de la chésiole, de mollicoum étc. : par Hordy qui adopte le tuberculesue, scrothilde expression de spèces : acerthide pustimenses, scrothilde tuberculesue, scrothilde expression se scrothilde expression de conféc.

Avant d'aller plus loin, je dois infaire observer que de 1830 à 1870, une des causses qui on per-lette le plus contribué à entreturi le confusion et le désac-cord entre les auteurs des différents pays sur le sens vérifiable qu'il faut attribue au moi lupue est la dénomination de lupus érythménater, qui est donnée à une affection eutanée nouvelle, dont Biet (1828) et son ditur Carenner (1831) surtout, outles premiers donnée une déscription combité.

Nos avos vu plus haut dans l'introduction que le terme lupus devuit être sensitéllement appliqué au me raiché particulité de la tuberculos du fagument. Le lupus érythémateux de Biett et Caxonav, le lupus érythémateux des Biett et Caxonav, le lupus érythémate-acadique de Decepié devraient être désignes autrement que par le terme lupus, leur nature tuberculesus étant loin d'être démontrée et étant loin d'être admis par la majorité des dermalocorises.

Mais revenons au lupus vulgaire, au lupus vrai ou lupus de Willan et Bateman.

A dater de la description exacte qu'en ont donnée ces deux auteurs, le lupus vulgaire est le point de départ d'une série de recherches importantes, ayant trait à la clinique et à la thérapeutique de cette affection. Dezergie, dans une étude très complète du lupus, en fait un groupe spécial

Devergie, dans une étude très complète du lupus, en fait un groupe spécial avec la scrofule cutanée. Il le divise en lupus tuberculeux simple et lupus ulééreux.

Giutrac le divise en lupus ulcéreux, tuberculeux, hypertrophique.

Rayer († 835), Baumès, décrivent un lupus exedens et un lupus non exedens.

Bazin, s'appuyant surtout sur l'étude morphologique de l'affection, insiste sur

la lésion élémentaire du lupas qui est un fubercule. Mais il admet, à tort, un lupus scrofuleux et un lupus syphilitique. De même que Hardy, il insiste cependant

sur ses relations intimes avec la diathèse scrofuleuse.

Bardy, Scheld, Cannon, E. Videl, B. Benier, Leiller, en France; Hebra, Bardy, Auptis, Long, Pick on Lutthob-Hongris; Virtuoe, Ficks, Volkmens, Visit on Alemagas; Lendt Anderson, E. Wilson, T. Fox, Bahman Spaire, Hutchinson, Lendt Harderson, E. Wilson, T. Fox, Bahman Spaire, Hutchinson, Angleterre; Dubris, prince Morror, Dumon Bullety, etc., sax Exist-Linis, Iont faire des progrès réels à l'étude clinique et à la thérapeutique de actte affectie.

Malheureusement, si le lupus est mieux connu et mieux traité, si les auteurs en décrivent une innombrable série de genres et de variétés, le plus grand désaccord n'en règne pas moins entre eux sur la nature du lupus.

Pour les uns le lupus est seulement et uniquement une manifestation cutanée de la scrofule.

D'autres admettent un lupus scrofuleux et un lupus syphilitique.

Pour d'autres enfin, pour Hebra et pour l'École autrichienne en particulier où cette opinion est encore soutenue par plusieurs dermatologistes éminents, le lupus constitue une affection spéciale, absolument distincte de la syphilis et de la serofule. Virchoue, Baumquaten, Klebs, partagent également cette opinion.

C'est le mérite de l'Ecole française, d'avoir, s'appuyant sur la seule clinique, et avec une ténacité que n'ont pu ébranler les critiques de l'École autricbienne, affirmé il y a longtemps la nature scrofuleuse (lisez maintenant scrofulo-tubercu-leuse) du lupes. A l'École française se sont joints de nombreux médecins anglais, américains, allemands et même autrichiens.

Baudelocque, Milcent, Devergie, Gintrac, Lugol, Bazin, Hardy, E. Vidal, Hilairet, Lailler, B. Bennier, en France; Samuel Phinde, Erusmus Wilson, en Angleterre, considérent le lupus comme une scrotlide.

Fuchs, Veiel, Billroth, O. Weber, etc., soutiennent une opinion analogue.

Mais plusieurs des auteurs précités, entre autres, Basin, Veiel, Erannus Wil-

son admettaient en outre la possibilité d'un lupus syphilitique; et Veiel, Erasmus Wulson admettaient en outre la possibilité d'un lupus syphilitique; et Veiel, Erasmus Wulson, etc., insistaient sur le rôle probable que peut jouer la syphilis héréditaire tardive dans la production de cette affection.

Malheureusement l'accord ne pouvait se faire et pour cause, entre deux opinions aussi distinctes.

Le lispas est pour vous une scrofulide, disait l'École de Vienne à l'École française : veuillez donc nous dire ce qu'est la scrofule? Croyez-vous que votre lupus non scrofuleux, qui pour les uns constitue une néoplasie spéciale, pour les autres une inflammation particulière de la peau, soit chose plus claire, ripostait l'École française.

Et le lupus syphilitique de certains autenrs venait encore embrouiller la question.

Les recherches histologiques de Virchow, Klebs, Berger, Pohl, Baumgarten, Veiel, Rindfleisch, Hebra, Lang, Kaponi, Jahrisch, E. Vidal, etc., malgré tout leur intérêt, ne purent arriver à éclairci la question de la nature du luvus.

Cependant, les médecins qui considéraient le lupas comme nne affection scrofuleuse tensient hon, et Hardy, Lailler, E. Vidal, E. Besnier, continuaient à sontenir la nature scrofuleuse de cette matade, magrie les critiques de Kaposit, Auspitz, etc. De plus, grice aux justes et énergiques attaques de Hebra, de Virchose, de

Hebra et Kaponi, de Bemier, Lailler, E. Vidal, de Balmano Squire, etc., le lupus syphilitique est avec raison rejeté par la majorité des dermatologistes, et la question se limite à ceci:

Le lupus est-il une scrofulide ou au contraire une affection cutanée ne présentant aucum rapport avec la scrofule?

Les dermatologistes auraient encore pu discuter longtemps sans s'entendre sur la nature scrofuleuse du lunus.

Mais voilà que, avec les recherches sur la tuberculose de Koster, de Friedlànder, de Schüppel en Allemagne; de Charcot, de Cornil, de Grancher, de Thaon, etc., en France,

la question de la scrofule est mise en jeu.

On montre (V. plus haut pages 7, 8 etc.), que bien des lésions scrofuleuses ne sont autre chose que des tuherculoses locales.

L'édifice vermoulu de la scrofule commence à s'écrouler partiellement,

Le lupus ne serait-il pas une tuberculose locale? se demandent Friedfonder, Volkmann en Allemagne, puis bientôt E. Besnier, Grancher en France?

La question était posée; et Friedlander, Volkmann. E. Besnier, s'appuyant, les premiers surfout sur des observations anatomo-pathologiques, le troisième sur ses observations cliniques, n'hésitent pas à répondre par l'affirmative et à considérer le lupus comme une tuberculose du tégument.

Cette opinion se trouve immédiatement attaquée non seulement par l'École de Vienne, mais par les partisans les plus acharnés de la nature scrofuleuse du lupus.

Retrancher le lupus de la scrofule ; mais alors que restera-t-il donc à la scrofule après toutes les amputations qu'on lui a faites ? Il s'agit là d'une question de doctrine.

La scrofule va disparattre.

Comment admettre la disparition d'une affection dont l'autonomie et la réalité ont été si longtemps admises et par des hommes si éminents !

Alors, magré les recherches histologiques de Volkmenn, Friedt nåer, Thio-Cornil, Romer person, Lotie et Volkdi () etc., etc., etc., un moternet l'incellentifié de recherches de l'exploration qui existe entre le luque et le tubercule; l'avoiette ne contracté de l'Evolucition qui existe entre le luque et le tubercule; l'avoiet viercule de plus éminents, Hardy, Vidal et son élève Broup, accumules arguments, politions sur publications pour combatter la nature tuberculeux (du termination de l'avoiet d'autre l'avoiet d'autre l'avoiet d'autre l'avoiet d'autre l'avoiet d'autre l'autre l'autre d'autre l'autre l'avoiet d'autre l'autre l'autre d'autre l'autre l'

L'union se fit ainsi entre une partie de l'École française et une partie de l'École viennoise, pour combatire la nature tuberculeuse du lupus vulgaire.

La question n'était pas encore mûre.

Le critérium anatomo-pathologique fut déclaré insuffisant, alors que la cellule géant de Schüppel, dont Friedlánder voulait faire la caractéristique du noyau tuberculeux, fut trouvée aussi dans les gommes, les bourgeons charnus, les sar-cômes et dans les pseudo-tuberculoses expérimentales de Hippolyte Martin, Weiss, Ziesler, etc.

On eut alors recours aux inoculations expérimentales. Les magnifiques expériences de Villemin et de ses successeurs, ayant depuis longtemps démontré l'inoculabilité de la tuberculose, si le lupus était de nature tuberculeuse, il devait, inoculé dans de bonnes conditions, reproduire la tuberculose.

Ces inoculations semblèrent d'abord donner raison aux médecins qui niaient la nature tuberculeuse spécifique du lupus.

H. Leloir (1879); Kiener, Vidal (1881); Waldenburg, Conheim et Fränkel, Hueter, Auspitz, Pick, (1882) etc. etc., n'obtiennent que des résultats négatifs ou tellement peu précis que l'on ne peut en tirer aucun résultat valable.

4. Lacypus is publicle on 18th, dans in complex reviews in its feetile die Bibliogie, en continuenties are publicle on 18th, dans in complex reviews, pur line seen in the service. See Visit. von mindrere er Philotopie erste deuts et la tracercalité en 18th sommer. Bibliotopie de la tracercalité de la la tracercalité de la lacercalité de la lacerca

Here has a desirable consistence of the second consistence of the seco

Les expériences de Schüller (1881) sont dans le même cas et entâchées de trop de canses d'erreur pour pouvoir être invoquées par un expérimentatenr, comme preuve de la nature tuberculeuse du lupus.

Enfin dans une série de travaux histologiques importants, Baumgarten et d'autres histologistes combattaient la nature tuberculeuse du lupus.

Il fallali appliquer la méthode des inoculations en série, felle que l'a indiquée Hippopte Martip pour la tuberçulose en général. Il fallai se mettre en garde contre les pseudo-luberculoses de Conheim et Frankel, de Waldenburg, del Il Martin, det. Il fallai en outre se place dons de homes conditions expérimentales montre de la contre place de martin de la contre place de la consecue de la contre de la contre de la contre de précautions dont nous aurons à partier plus ion dans le chapitre : Parbdologie expérimentale.

C'est ce que je fis dès 1881, modifiant entièrement ma technique de 1878-1879- (Voir H. Leloir, Recherches sur l'inoculation du lupus. (Comptes rendus de la Société de Biologie, 1882.)

Dès lors avec cette technique perfectionnée les résultats changent complètement. Les inocatalisons de lupus sont le plus source positives et dans les travaux que je publie sur ce sujet en 1832, 38 et 84, soit seul, soit en collaboration seve Couzil, je suis amené par mes recherches à considérer le lupus comme une tuberculose peu virulente du tégument. (Comptes rendus de la Société de Biologie, juillet 5893.)

Ces résultats sont vérifiés et confirmés ultérieurement par Koch, H. Martin, Boutrelepont, Pfeiffer, Schuchard et Krause, Köbner, etc., etc...

En août 1884, je démontre dans la thèse de Renouard, puis au Congrès des sciences médicales à Copenhague, que l'on peut à volonté cher l'animal développer en facculant des produits lupeux, soit une tuberculose d'abord locale, soit une tuberculose générale, suivant le procédé technique que l'on a employé; et je prouve de nouveau que le lupus est une des variétés de la tuberculose étymentaire.

Depuis lors, les conclusions que j'ai tirées de mes recherches sont confirmées par un grand nombre de médecins.

Je ne cesse pas pour cols de poursuivre mes études expérimentales et bactériogoliques, et, grate au perfectionnement apporté dans ma mélhode depair siles, je puis dire, en aout 1991, au Congrès international de la tuberculose, en me besant sur l'inoculation de 200 ces de lupas, que le lupas est bien une des variétés de la tuberculose dégumentaire, variété pet virolente, units inherculose vérifable, cur l'inoculation de la company de la company

Je démontre, en 1888, au Congrès international de la tuberculose que ces variétés rares du lupus, le lupus vulgaire colloide, le lupus vulgaire myxomažeux, le lupus vulgaire seléreux que je décris sous le nom de variétés atypiques du lupus vulgaire, appartiennent bien au groupe lupus, et, de même que le lupus vulgaire classique ne sont autre chose que des tuberculoses que virulentes du tégument. Je ne tarde pas à démontrer qu'il en est de même de cette variété du lupus vulgaire si souvent confondue avec le lupus érythémateux vrai, que je décris et étudie sous le nom de lupus vulezire érythématoté.

A la même époque j'étudie le lupus des muqueuses et en particulier le lupus de la langue, et ici encore je constate que le lupus doit être considéré comme une tuberculose peu virulente du tégument.

En mai 1889, je prouve, dans nu Mémoire présenté à l'Académie des sciences, qu'un grand nombre d'adonopathies qui sont en relation avec le lujus ne sont pas des adénopathies inflammatoires simples, comme l'ont écrif Hebra, Kapois et d'autres auteurs, mais blam des adénopathies scrollot-tuberculeurs provenant de l'eurahissement du gangtion par le tirus scrofulo-tuberculeur puisé par les l'umphatiques dans le fover Impace.

En somme, en 1882, 1884 et dans les années suivantes, nous voyons la pathologie expérimentale venir démontrer d'une façon éclatante que le lupus est une tuberculose peu virulente du tégument.

La découverte dans le lupus du ascrutz ne Kocu vient, en 1883, fournir à cette orinion l'appoint de la bactériologie. Demme le premier, puis Doutrelepont, Pfaifer, Schuchard et Krause, Cornil et Leloir, Koch, Lachman, Köhner, Pick, Neisser, Unna, etc., demontrent l'existence de bacilles de la tuberculose dans le lupus vulgaire, mais tous ces autuers insistent sur la rareté de ces bacilles.

Enfin, en 1884, Koch obtient des cultures pures de bacilles de la tuberculose en cultivant des produits lupeux et détermine par l'inoculation de ces cultures des tuberculoses inoculables en série aux animany.

En 1888-89-90-91, je démontre que, contrairement à l'opinion de Baumgarten, les phénomènes de suppuration qui se produisent au niveau des foyers lupeux ne sont pas caractéristiques du lupôme proprement dit, mais sont dûs à l'action combinée des agents de la suppuration et du bacille de Koch.

L'on peut dire que depuis 1884, grâce à la clinique, à la pathologie superimentale, a l'històlogie pathologique de un recherches basériologiques, la nature tuberculeuse du lupus vulgaire a été en n'affirmant de plus en plus, atruellement cette nature tuberculeuse est admise par la grande majorité des médécents (†) : le lupus est rangé parmi les tuberculoses du tégument, a côté de la tuberculose frauche tégumentaire et des gommes scrotlou-tuberculeuses.

La démonstration de la nature tuberculeuse du lupus vulgaire devait amener des résultats considérables tant au point de vue de l'étude clinique, pathogénique et pronostique, qu'au point de vue prophylactique et thérapeutique decette redoutable affection.

<sup>4.</sup> C'est sinsi qu'avec un espris scientifique dont on ne senzait pap les louce, l'on vit dans ces darablems années un certain combet des adversations les pois achiernés de la neutre teleproducte du lugas, mais nom des ces des contents, parmis lesqueit de cliente un permiser ligne E. Vidal et son client Porce, démettre la nature tet content de l'entre de producte de adversation de ste copielos dont te nombre s'échircit tons les jours, jet touves easonés absanchés les sours, jet touves easonés absanchés les sours, jet touves easonés absanchés les coms de factif, Kaponi, Convignement.

## DÉFINITION DU LUPUS

Ou conçoit aisément que les opinions si contraires qui ont rigné et rignem concer sur la native de lupsu; que l'ubence de monographe sur le lupsu écrite dans ces derniers temps par un dermatologiste pour leque la nature tuberculesse dans less derniers temps par un dermatologiste pour leque la nature tuberculesse dans les derniers de lupsu est démantontée; que l'abecne de caractéristique donnée par coretains dermatologistes à la teste in intitle du lupsu est démanton le contrait de l'un destination de la teste de l'appus, on de la intiture notablement sur la définition de cet affection.

1. The one does not be input difficulty (forest in deficitions of regions on its anteres classes of a page of the contract of the contract

results de santémente de la Michael étimentaire hibereulle que p'il personné un 1885. Etc. et de séguite éconés par plusiquem éconémissiqueme des pas indicentes. le définire à tentrensia e « Une notiqueme élément com la cérme, de nature inflatimentaires inno résolutive spontanément (tendant per conséquent à la éverteuites par le définire de tables de titues dans séquent des lettes d'évolépos de s'à formation de doctione par éthérestique, par éthéres de pair été de la commanda de la formation de désiration par particular de la commanda de la formation de la formation de la formation de la continue par particular de la formation de la formati

In sides or years an experience onto definition dermandages de laboratio desse attendant parties en laboration de laboration de

Voici la définition que je propose :

Le lunns est une des formes de la tuberculose tégumentaire, variété peu virulente (1) (scrofulo-tuberculeuse.); dont la lésion élémentaire (lupôme) est au . point de vue dermatologique un tubercule, tubercule de volume et de dispositions très variables, de couleur rouge-brunâtre rappelant plus ou moins le sucre d'orge, d'une consistance molle: évoluant en général d'une facon lente, chronique; détruisant les tissus soit par résorption interstitielle (lupus non exedens), soit par ulcération (lupus exedens), soit par sclérose (lupus sclérosé). Le lupus peut envahir toutes les régions de la peau et des muqueuses adjacentes. Il s'accompagne souvent d'autres lésions scrofulo-tuberculeuses; comme toutes les tuberculoses locales, il peut amener l'infection partielle ou totale de l'économie. Il débute en général dans l'enfance ou l'adolescence.

A cette définition il faudrait ajouter que cette production scrofulo-tuberculeuse (que je désignerai désormais sous le nom de lupôme), si elle se développe le plus souvent dans le derme sous forme de nodosités prenant l'aspect de la lésion élémentaire tubercule, peut aussi parfois se déposer d'une facon plus diffuse (lupôme en nappe), ce qui pourrait porter à diviser le lupôme, de même que je l'ai fait pour le léprôme dans mon Traité de la Lèpre, en lupôme en nappe et en

lupôme nodulaire (2).

Mais un examen attentif fera le plus souvent reconnaître la lésion élémentaire tubercule, soit dans le placard lupeux lui-même, soit au niveau de ses bords, ou dans son voisinage ou au niveau d'autres lésions lupeuses. Le lupôme en nappe doit, au point de vue dermatologique, être considéré comme une infiltration confluente et diffuse de tubercules lupeux. Il faut aussi adjoindre à cette définition que en général le lupôme ne se ramollit pas en masse, ce qui le distingue des gommes scrofulo-tuberculeuses dermiques, avec lesquelles d'ailleurs certaines variétés de lupus ulcéreux présentent une grande analogie.

De cette définition du lupus découlent sa description, son évolution, ses com-

plications, son pronostic, son diagnostic, et sa thérapeutique :

Le lupus a pour lésion élémentaire un tubercule (ou parfois une tuberculogomme). Nous désignerons cette lésion élémentaire sous le nom de lupôme. Donc. comme toute lésion cutanée constituée par la lésion élémentaire tubercule (3)

<sup>1.</sup> In die pen treitent, et nos attimués, comme on l'a fili jusqu'int et comme je intinoreas fais mot-maiem à trait de la comme je intinoreas fais mot-maiem à comme de la comme del la comme de la comme del la comme de la n'en est pus mouns un porspe en verancene. Como verese um natures cos saus moute une um cansos qui expe-quent l'apparence et l'évolution clinique du lupus valgaire et la différence objective et évalutive qui existe.

quant i appalenne es revanions consulta un nome rengare es is discretace superior es evalubre qui existe
antre calici-le à les tabercolores diles vraises de la pean es de se maquasses.

2. Lorques, ce qui arrive pour certalises formes de lapors sintereux profond, le lapôme sarvihit non sculecas le dermo, mais l'hypotenne et les tisses sune-jeants et qu'il les adecose et ulcite prépondement, le miest in estruie, mile a syponemies en se monte qu'une thiséroile (voir una définition és les gommes : Alson fédimentaire du lippus series plutôt une gomme qu'une thiséroile (voir una définition és les gommes : Alson fédimentaire du lippus series étantaires de la pean. — Jerrani ées Connaissences redificales 1887). Le terme de a lapsu thiséronic quammatur propriés par E. Résenter pour éétapre ces variétés de lespus (université de les pour lung unidereur se light a uncertainty summand propose par in amount pour Belliper cus attentes un inquis (unpus benerut, prolong), me parall pictolentes, josenic.

No la fesco dismensiate pour me à inquelle tes mêmes considérations sont applicables commo jy si laiste dans mes depose au res leicons été mentaires de la pasa, et comme nous l'avons vu joins hest.

(nodosité parasitaire), il snivra nne marche extensive, excentrique, envahissante, destructive et sera snivi de cicatrices plus ou moins accentuées.

Le Inpus a pour lésion élémentaire un tubercule, donc il est produit par un micro-organisme pathogène. Ce micro-organisme pathogène est défini: c'est le bacille de la tuberculose. Donc le lupus est une tuberculose locale.

Cette tuberculose locale est pou virulente. Aussi le lupus suit-il me marche lente, chronique. Nuis cette virulence est suffissina lo pour amener à la lougue des complications d'origine infectieuse. (A. Infection de voisinage, exemple : lymphan-gies surofule-tuberculeuses, dénopterculeuses, dénoptaties scroful-tuberculeuses, dénoptaties scro-fulo-tuberculeuses, dénoptaties scro-fulo-tuberculeuses, dénoptaties scro-fulo-tuberculeuses, discholose militaire aimst. (ci.).

Le diagnostic du lapus dans les cas difficiles reposera entirement sur e fait c'est une tuberculose locale per riche en bodilles, il Mandra dans ces sons aix vior recours à la recherche des badilles (et pour cola àrarner de patience), et surtout, ce qui est plus facile et plus sirà, sur incondations pratiquées aux animano s'antourant de toutes les resources de la technique expérimentale, sur lesquelles jui tant insisté depuis 1882. C'est ainsi que dans les cas difficiles on pour le cintiquer le lupus de certaines syphilides aveç lesquelles on peut le confondre aissément.

Le lupus étant une tuberculose locale, il faudra le traiter comme telle, par la destruction, par les agents antiparasitaires.



# SYMPTOMATOLOGIE DU LUPUS

Nous venons de voir que la lésion élémentaire du lupus vulgaire est un tubercule. Cette lésion élémentaire, disent avec raison Besnier et Doyon, se retrouve plus ou moins nette dans toutes les formes et variétés de l'espèce (1). >

Nous devons donc étudier ce tubercule lupeux, ce lupéme, dans son aspect, son évolution, son siège, etc., et préciser en même temps ce que ce fubercule présente de particulier qui le distingue des autres affections cutanés dont la lésion élémentaire est également un tubercule (la syphilide tuberculeuse, la lèpre systématise étémentaire).

Comme pour toutes les affections outanées qui ont pour lésion élémentaire un tourerule, on peut prévoir d'avance que le lupus vulgaire doit se présenter sous les aspects les plus variés.

Ces différences objectives cliniques tiennent, d'une part, aux variétés de forme, de volume, de coloration, de disposition, de nombre, de siège régional, anatomou-to-pographique, anatomique, etc., des tubercules luneur.

Elles proviennent, d'autre part, des différences objectives que présentent ces tubercules, suivant leur âge, leur évolution, leur régression, la façon variable suivant les sujets, avec laquelle la peau est modifie par le lupome, le degré de virulence de l'agent tuberculeux, l'action surajoutée de microbes non tuberculeux, les irritaitons et infections secondaires, etc., etc.

Enfin, de même que je l'ai fait remarquer pour le léprôme tégumentaire à la

<sup>4.</sup> Il est cartain que dans l'immense mojorité des cas (je paris des cas difficiles où les tehercules sont pon netts), ces tehercules sont casonatailes à un cramen aitentif jossèpe de médies avec soin, à la longe, le pleiphérie du placard inpeut, et que l'un acquire de l'acquire de l'acqu

page 42 de mon Traité de la Lèpre, l'éruption de tubercules lupeux s'accompagne sonvent de lésions diverses secondaires de la peau, lesquelles donnent aux régions térumentaires atteintes des apparences diverses.

Cos lásions peuvents ed úriser en deux groupes principaux. Dans le première sas, il agrid et complications de surface, lesquelles sont surfout des allérations épidermiques. Dans le deuxième cas, ce sont en quelque sorte des complications de voisinage: lésions secondaires du derme et de l'Phypoderme, altérations des vaisseaux aanguins, codémes mous ou plus ou moins durs, codèmes lymphangitiques, lymphangitiques, lymphangitiques, lymphangitiques.

Les quelques considérations précédentes nous expliquent pourquoi, le lupus présentant des aspects aussi variés, il est impossible, devant une parcille complexité, de tracer brièvement un tableau d'ensemble schématique du lupus vulgaire.

gan

N'astreignant dans la description du lupus à la méthode naturelle et antimique que j'ai adoptée pour hase de mon enseignement et que j'ai appliquée à l'étude de la lèpre (voir II. Leloir, Traité de la lèpre, 1888), et à l'étude de la syphilis (voir mes leçons pur la Syphilis, A. Delahay, 1889), nous commencerons par étudier, d'une façon détaillée, la lésion élémentaire du lupus, le lupôme, le tubercule lumeur.

Nous aurous d'abord à suivre cette lesion étémentaire dans son début [lupus plan], puis dans son accreissement [lupus eleve]. Puis nous verrons comment le lupôme, une fois arrivé à son développement complet, évolue vers la régression. Nous étudierous alsor les différents modes de régression du lupôme; la résorption interstitélle, la seléroes (dégénéres concellèreuse), la nécrose a vec élimination des préquises nécrosés à l'exchierr (ulcération).

Noissarons sinsi, en suivant la marche natarville du lyum, studie les phases differentes suivant le nequella el processa peut se précessire, phases principales auxquelles les auteurs out donne des noms particuliers pour en faire des formes on des varietées spéciales de liques, le processus pouvant, en effet, s'arrêter à de ces formes. Ce sont, le lupus plans et le liques devier de le ces formes. Ce sont, le lupus plans et le liques échevée à Beaulier et Lallier, le luque secément et le loques nonexcéence de Ravey, le luque secément et le loques nonexcéence de Ravey, le luque secément et le loques nonexcéence de Ravey, le luque secément et le loques nonexcéence de Ravey, le luque secément et le loques nonexcéence de Ravey, le luque secément et le loques nonexcéence de Ravey, le luque secément et le loques nonexcéence de Ravey, le luque secément et le loques nonexcéence de Ravey, le luque secément et le loques nonexcéence de Ravey, le luque secément et le loques nonexcéence de Ravey, le luque secément et le loques nonexcéence de Ravey, le luque secément et le loques nonexcéence de Ravey, le luque secément et loques nonexcéence de loque de loques de loques de luques de loques de loques de luques de loques et le luques de loques de loques de luques de loques et le luques de le luques de loques de luques de le luques de loques de luques de loques de luques de le luques de luques de luques de luques de luques de le luques de luques et luques de luq

Mais dans le courant de l'évolution de chacune de oss phases principales, le processus lupeur, peut présenter des aspects un peu différents, suivants a disposition, sa marche générale, les lésions secondaires intéressant le derme, l'hypoderme, les vaiseaux sanguins ou l'apphatiques, l'envaissement plus ou moins grand du lupôme par les microhes de la suppuration et parfois même par certains microhes du sphaelle, etc., etc..

Ces apparences diverses du lupôme, dues à ces variétés de disposition, d'évolution, aux lésions secondaires qui l'accompagnent, ont été élevées par les auteurs au rang de variétés cliniques. Sans attacher à ces variétés objectives une importance exagérée, nous aurons à les décrire en étudiant l'évolution du tuhercule luneux. Notre étude symptomatologique du lupus comprendra donc :

## 1° L'étude du lupus du tégument externe.

déaénéres-/ l'Ilcération.

| A sa nériode | Lupus saillant                           | Lupus<br>non<br>exedens. |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------|
| sion ou de   | (Ulcéreux superficiel (et leurs variétés | Lupus                    |

Ulcéreux profond multiples.

cence. \

|                               | tu tupus du tegument interne. (Maqueuses.)                               | \ Lupus        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A. A sa période<br>d'augment. | Lupus plan { et leurs variétés.                                          | non<br>exedens |
| R A sa náriade                | Résorption interstitielle.<br>Dégénérescence fibreuse. (Lupus sclérosé.) | )              |
| zion ou de                    |                                                                          | Lunns          |

dégénéres-Ulcération. Ulcération. et le leurs variétés (Lupus. cence. (Le lupus valerire colloide.

Nous aurons à décrire certaines variétés plus rares du lupus que j'ai désignées sous le lonom de variétés atphiques du lupus vul. Le lupus vuligaire collèreux et demisquire, à savoir et leurs sous-variétés; Le lupus vulgaire céléreux et demisquire, à savoir et leurs sous-variétés; Le lupus vulgaire répliematiofac.

Puis. nous étudierons les différences objectives que présente le lupus, suivant sa marche générale ;

Suivant le nombre et la disposition de ses éléments ;

Suivant son siège :

Viendra ensuite l'étude des complications du lupus vulgaire.

## Lupus du tégument externe (peau).

A. Symptomatologie générale du lupus du tégument externe à sa période d'augment.

#### 1. - LUPUS PLAN

Au début, à la période de développement, le tubercule lupeux, le lupôme, se montre dans toute sa pureté. Comme des tubercules semblables à ceux que nous allons décrire continuent à se produire pendant toute la durée de l'éruption lupeuse primitive ou bien encore se montrent comme début des récidives ou des poussées secondaires du lupus, on est en droit d'en faire légitimement la lésion élémentaire du lupus,

Cette lésion élémentaire, ce tubercule, se présente sous l'aspect de petits nodules.

Leur forme est, en général, ronde, ovalaire, parfois un peu irrégulière, polygonale, ou légèrement étoilée, quand on les regarde à la loupe. Mais leurs contours sont touiours nettement délimités.

Leur rolume est on général très petit au début. Ils pervent ne pas dépasser ceni d'un grain de sable, de mil, et pevent ainsi passer insperçus si l'on d'examine pas la région à la longe et à la lumière oblique. Ils finissent à la longue par atteindre le volume d'une tête d'épingé, d'un grain de Shi, d'une lenille, et même davantage. Shis leur augmentation de volume se fuit avec la plus grande leateur. Il leur factios semaines, desmois, parties une maie avant d'atteindre le deur, au début tout su moins, et c'est une des raisons pour lesquelles ils ne fout examine de la comme d

Les luyômes elépard dans le derme, mais ils pervent être situés à des profesaurs très variables, comme no peut êve assurer parties par la plajatica, ou en tendant la peau, ou encore mieux en sectionnant la peau pour faire une scarification. L'éttué shistoògrique des coupes de peau nous nontrers d'ailleurs plus loin que (ce que la clinique ne peut faire entrévoir que d'une façon impartiate), l'on peut couver des nouless lesparts departs au couche payillaire à plus susperindelle, jusque dans le derme, les parties perfondes de celut-i-d, l'hypodormec it même exceptionalessaut (tourque à la peun net pas de folique d'un co ) perioude dans le périote et definent de l'autre d'autre de l'autre d'autre d'aut

Il en est du lupôme comme des autres lésions élémentaires tuberculeuses de la peau (syphilides tuberculeuses, lèpre systématiséetégumentaire), il envahit non seulement le derme (son siège ordinaire et classique), mais parfois aussi l'hypoderme plus ou moins profondément.

Le fait est important à connaître au point de vue thérapeutique.

Leur nombre, on le conçoit, est très variable. Il peut n'y en avoir que quelques-uns; il y en a souvent des centaines et parfois des milliers. Cela dépend de leur volume et de l'étendue des surfaces envables par le lupus. On sait que celles-ci peuvent être parfois considérables.

Il en est de même de leur disposition. Ils peuvent être isolés ou agglomérés, disséminés ou groupés, ou disposés en lignes courbes, en cercles, et affecter une apparence et une disposition serpigineuses comme cortaines syphilides.

apparence et une disposition serpigineuses comme certaines syphilides.

On a donné au lupus affectant cette dernière disposition le nom de lupus serpigineux. Nous étudierons plus loin cette variété de lupus. Notons dès maintenant

que le lupus serpigineux peut être non exedens ou exedens, plan ou saillant.

Leur couleur est rougeâtre, rouge brun ou violacé, ou un peu livide, ou jaune rougeâtre. D'une façon générale, ils ont un fond de couleur jaune demi-

transparente, leur donnant une coloration. nne teinte particulière qui a été justement comparée à celle du sucre d'orge (Bazin, Lailler, Besnier, Vidal). Cette sorte de demi-transparence du tubercule lupeux primaire est parfois très prononcés.

Parois leur couleures d'un brun violacé, mais jamais du rouge brun cuirré des taleucules sybliditiques. Si l'on appuie doigis rut en tubrerules lupeux, on si l'on tend fortement, au moyen des doigis rapprochée, la peau dans laquelle ils se sont développés, l'on consista que cette pression fait pall run pur momentament les tubercules. On voit alors leur coloration prendre une teinte plus jamaiter, rappelant ausse inico celle des guées géallenaesse qui recoverunt les paticé accudiers, ana pour cela perdre dans la netité de ses contours. La pression, ayant dat disparatire l'hypérentie qui accompagne toujours plus ou moins la formation et l'évolution du lupôme, a permis d'observer celui-ci avec sa couleur particulière.

Une couche épidermique mince et hrillante recouvre d'ordinaire le tubercule lucure et permet de voir par transparence sa couleur rougeâtre. Aussi, au début, la face supérieure du tubercule lupeux, est-elle plate, lisse et comme vernissée.

Les tubercules enchâssés dans le derme comme une mosaïque se trouvent au niceau de la surface de la peau, ou même parfois, comme l'a fait remarquer Hébra, un peu au-dessus de la surface de celle-ci. En tous cas, ils ne font jamais une saillie appréciable, même quand on les regarde à la lumière oblique.

Comme le disent justement Besnier et Renouard, ils donnent ainsi à la peau tendue entre deux doigts, une apparence ponctuée caractéristique et qui suffit pour les faire reconnaître dans les cicatrices, même sous les exfoliations épidemiques, surbut si l'on a soin, dans ce cas, d'enduire légérement l'épiderme avec un corps gras, ce qu'il lui renda sa soulesse et sa transarence.

Notons dès maintenant que, sans doute à cause des l'ymphangites et odèmes lymphangitiques qui les compliquent presque constamment, les tubercules inpaux s'accompagnent le plus souvent d'empdement, d'engorgement dermo-hypodermique, que l'on robserve pas, egénéral, à un degré aussi accentué au niveau des tubercules syphilitiques, en général, à un degré aussi accentué au niveau des tubercules syphilitiques.

A cette période de développement du lupus, qui correspond à ce que certains auteurs ont décrit lort sous le nom de lupus meudouss (Neumann) (mauvaise expression, puisqu'il ne s'agit pas ici de la lécion démentaire macule; Voir mes lepons sur les lécions élémentaires de la peau Journé de Connaissance Médicales, 5 mai 1837, mais de la lécion démentaire tubercule), les tubercules ne sont pas ou à peine perceptibles à la polgadon.

Toutefois, la pression digitale perpendiculaire à la surface cutante envahiepar le lupus, et accompagnée de petits mouvements de latéralité du doigt, sans que pour cela la pulpe du doigt se détache (autant que possible) de la surface comprimée permettra, dans certains cas, à un toucher exercé, de sentir faiblement les nodosités superficielles ou profondes:

La vascularisation du Lupôme est variable. Il saigne facilement et ahondam-

ment à la rugination ou à la scarification, mais une légère compression arrête facilement l'écoulement sanguin. Exceptionnellement, cette vascularisation est assez grande pour simuler une tumeur érectile duous angiomateux de Besnier).

La consistance molle de ces tuhercules présente quelque chose d'abolument caractéristique, comme four fait observer avec raison. E Vidal, Balmano-Squire, E. Bensier, etc. Si l'on enfonce dans le nodale lupeux une aiguille, un stylet ou mieux une acractiquezer on est tout éconné de la facilité veze laquelle l'institute un traverse le lupôme. On dirait que l'on pénêtre dans du heurre, dans de la geléc, et cette mollesse du module lupeux tamoné d'une façon remarquable avec la cértainace solide, ferme, fibreuse, que le derme oppose à l'instrument, lorsque colui-cia struchi les limites du luvôme.

Un dermatologiste qui a un peu l'habitude du traitement du lupus par les scarifications linéaires, d'après la méthode de E. Vidal, peut, par la simple impression tactile que lui transmet le scarificateur, dire si l'instrument se trouve ou non en tissu luneux.

Cette consistance molle est d'une grande utilité pour la recherche des noduiles lupeux placés plus ou moins profondément dans le Gerne. Que l'ou traite le lupus avec la pointe effiée du thermocautire, ou du galvanocautire, ou du sexificateur, on éprouvers otiquoires cette sensation de mollesse, cette sensation e géalifaceus e - (que l'on me passe l'expression), lorsque l'instrument pénêtre dans le tissu lupeux.

La mollesse, la consistance gélatiniforme du tubercule lupeux lui appartiennent en propre, lui donnent un cachet particulier, que l'on ne rencontre pas dans les tuhercules de la lèpre et de la syphilis.

Si l'on attaque le nodule lupeax au moyen d'une petite curste, on mieux, d'une petite goign, écé avec fiellité que l'on enève nue mestance mollasse, gelatinforme, de couleur brun-jeunaire, demi-transparente, qui vest autre chos que des édébrés du lupome enchiaest dans le derme. L'operation, en extryant sinsi le tubercule lupeax, détermine la formation d'une petite cavité plus ordines des fondes, creusée dans le derme d'object les parois fibresses (quand tout le lupour a été extrait) se distinguent par leur résistance et leur solidité, de la mollesse du lupome.

Le tubercule lupeux est à peine, ou pour mieux dire, n'est pas douloureux, soit spontanément, soit à la pression. Toutefois, si on palpe ces tuhercules avec peu de précaution, le malade accuse souvent une certaine douleur.

Parfois cependant, lorsqu'il se fait des poussées lympbangitiques à son niveau, ou lorsque le lupôme va subir la régression par résorption, ou par ulcération, le malade peut accuser une sorte de tension, de prurit, d'ardeur.

Jai étudié souvent avec soin l'état de la semishitié des tubercules lupeux. Ces recherches me permetient d'ultiruner que, d'une façong étendrelle, la sensibilité au tact simple, au chaud, au froid, à la piqure, est tonjours diminuée à leur niveau. Cette d'minution est, en général, légère, parfois même très légère. Mais j'ai observé des oss (réts rarre ll est traij) où les tubercules lupeux étaient absolument anesthésiques tant au tact simple, au chaud, au froid qu'à la pigûre, à la section, etc.

J'ai parlé de ces faits exceptionnels dans mon rapport sur la lênre en Norvège (Comptes rendus de l'Institut 1885. Comptes rendus de la Société de Biologie 1885) et j'ai montré qu'il était important de les connaître, le médecin pouvant parfois être annelé à noser un diagnostic différentiel entre le lunns et la lênre

systématisée tégumentaire (1).

Denuis un certain nombre d'années, i'ai cherché, au moven du thermomètre à températures locales de Constantin Paul, s'il n'v avait pas élévation de la température locale au niveau des lupômes, ainsi que cela s'observe au niveau des léprômes. (Voir mon Traité de la Lèpre.) Comme on pouvait le prévoir, en tenant compte de l'état hyperémique et inflammatoire qui accompagne toujours, à un desré plus ou moins proponcé. l'évolution du tuhercule, i'ai le plus souvent lorsque mes recherches ont porté sur des lupômes déjà développés, ou sur des disques érythémato-tuherculeux suffisamment grands ou nombreux de lupus plan) pu constater une élévation de la température locale de quelques dixièmes de degré.

Pour éviter les redites, je crois nouvoir noter des maintenant que dans les cas de lunus congestifs, et surtout lorsque la période d'ulcération est proche, cette élévation de la température locale était plus prononcée (2). L'élévation de la température m'a semblé faire défaut au niveau des vieux tubercules saillants. D'ailleurs, ce phénomène ne présente qu'une importance secondaire.

Tel est l'aspect du tuhercule lupeux au déhut.

A cette période, constitué par un seul tuhercule assez volumineux (Lupus solitaire de Willan) on par plusieurs nodules agglomérés, mais dans les deux cas toujours profondément enchâssés dans le derme, il correspond au lupus plan de Besnier, Lailler et Mathieu.

On voit que ce lupus plan, dont le type est le lupus plan du centre de la joue, si fréquent chez les enfants et les adolescents, est constitué par un ou plusieurs petits disques érythémato-tuherculeux (tubercules lupeux) profondément enchássés dans le derme.

Ces placands lupeux varient au déhut du diamètre d'une lentille à celui d'une nièce de 0 fr. 20 cent.; mais en s'étendant, en s'étalant par extension centrifuse. ils peuvent atteindre une étendue plus considérable.

La plaque est à peine ou nullement saillante ; mais en la palpant, en saisissant par exemple la joue entre les doigts, on constate une infiltration parfaitement appréciable, plus ou moins prononcée suivant les cas.

nivem du planard lupeur, stors qu'une poussée lymphangifique se faisait au nivem du fayer lupeur.

i. Il faut d'afficers (comme je l'ai fait observer dans mon Traité de la Lèpre), dans cette étude das insubles de la semidifié au niveau des tobercules, avoir soin de faire pérétrer l'aignifié janque sinns le tobercules, sons pleine de croise-pariois la semidible conservée, pare que l'or qu'eu la pais soultrele par le inberculés et non 2. Chez plusivars de mes malafes, l'élévation de la température locale a atteint jusqu'à 2 derrés au

Cette plaque, d'un rouge brunâtre ou sucre d'orge, est recouverte par un épiderme lisse, vernissé, brillant, au travers duquel on aperçoit les lésions élémentaires

Les bords sont nettement arrêtés, sans saillie appréciable, mais blen distincts de la peau ambiante. Souvent ils sont eux-mêmes entourés par un léger gouldment comme œdémateux de la peau perceptible à la palpation, sorte d'œdème lymphancitinne qui accompagne presque toujours les lupômes.

Ces lapus plans peuvrait parfois atteindre des étendues assez considérables. Les grands plansafs se forment, coit par la confluence de petits placards primitivement isolés, qui se sont réunis en faisant tache d'huile; soit, et éest le cas el plan fréquent, par l'apparition da périphérie du placard primitif de nouveaux tubercules qui ne tarderont pas à éétaler et à se fusionner avec les hords de ce placerd et ainsi de suite.

Il arrive alors souvent que le centre du placard évolue soit vers l'ulcération, soit (et plus ordinairement) vers la résorption interstitielle.

Nous aurons à étudier en détail tout à l'heure ces deux processus.

Remarquons cependant dès maintenant l'aspect particulier que doit préser un placard de lupus plan, dont le centre s'est cicatrisé par résorption interstitielle.

Ce entre est le siège d'une cientrie blanche ou d'un gris jaunitre, lisee et ou poise en gééral, 14ts leigerement déprimée. Il est entouré par une bande plus en gééral, 14ts leigerement déprimée. Il est entourée d'un épideme blasset (n'allitrat lispeux d'illiss), lequal lei-même se trouve bordé par un semis plus ou moins dense de petité tubercules lupeux de formation nouvelle. C'est par se bond que le plancard lupeux s'étend, fait lache d'une, lemá s'une honde le lette. Enfin, une sorte d'empletement ordémateux environne le plus souvent l'in-filtrat lupeux s'intrat une zoue plus ou moins éénalux.

Lorsque l'épiderme qui recouvre le placard de lupus plan, au lieu de demeurer lisse, tendu, comme vernissé, se desquame, cette desquamation peut masquer les tubercules sous-iacents. C'est le funes plan piùrgiaique ou excliant.

Si la desquamation est encore plus abondante, séche, et ce qui arrive alors souvent, psoriasiforme, ces placards lupiques pourraient être pris pour des placards de psoriasis vulgaire. Ils constituent alors une des variétés du lupus psoriasique. (Voir Plaxcus IIII, figure 2.)

L'erreur a été commise plusieurs fois, et à cet égard il en est de cette variété de lupus plan psoriasiforme comme de certaines syphilides psoriasiformes.

Mais, ce qui pourra en général, dans les cas difficiles, permettre de faire le diagnostic, c'est l'existence de cicatrices plus ou moins prononcées au niveau ou dans le voisinage du placard lupique.

Il faut d'ailleurs assez souvent un examen attentif à la lumière oblique pour trouver ces cicatrices. Mais ne préjugeons pas, car nous aurons à reparler tout à l'heure de ce lupus psoriasiforme à propos des lésions épidermiques qui se produisent à la surface des nodules lupeux et à propos du lupus vulgaire érthématoide. Le lupus plan, dont le type est le lupus discoide du centre de la joue des jeunes sujels est, dit avec raison Besnier, le type de la bénignité, de la lenteur et de l'indolence du genre lupeux (4). C'est la scrofulo-tuberculose de la peau à sa plus faible puissance.

Il peut persister ainsi des années sons cet aspect, sans paraltre augmenter

d'une façon appréciable.

J'ai vu un lupus plan du centre de la joue droite, constitué par cinq tubercules

J'ai vu un lupus plan du centre de la joue droite, constitué par cinq tubercules groupés, du volume chacun d'an grain de plomb n° 4, persister ainsi sans trace d'augmentation depuis douze ans.

Les tubercules commençaient même à subir la résorption interstitielle et deux d'entre eux s'étaient affaissée de plus de 2 millimètres aux-dessous de la surface cutanée, lorsque le jeune homme se décida à demander mes sois. le înhésitis pa néamoins à détruire ces nodules lupeux au moyen de la pointe fine du thermocastère, et cette seule séance suffit pour amener une curiens comoidée et permanente dité, et cette seule séance suffit pour amener une curiens comoidée et permanente.

Voici du reste cette observation qui constitue un véritable type de lupus bénin, de scrofulo-tuberculose cutanée à sa puissance la plus faible.

#### OBSERVATION

Ittre: Lupus plan du centre de la joue, constitué uniquement par 3 tubercules du volume d'un grain de planh n' 4 groupes sur une surface de la largeur d'une pièce de un centime. Lupus ayant débuté il y 2 tau. Les tubercules commençaient à subir la récorption intervititelle et à se cicatrier même avontachement.

M. X..., 21 ans, étodiant, vient me consulter en 1885, à ma policlinique de l'hôpital Saint-Sauvaur. C'est un jeune homme blond, de honne santé apparente, mais un peu pâle et atteint de séborrhée du nez.

Son père serait mort phintique. Sa mère est bien portante. Il est fils naique. Il a toujours det hien portant, ausé ne ce qui concerne la létion actuelle qu'Il porte au centre de la joien dette de la possible qu'Il porte au centre de la joien de deste et une pneumonie fibrinceus franche pour laquelle je l'ai seigné au 1885, et dont il a que pieré d'ailleurs replainement Son lulpus d'adulte il y au les polis de l'âne. Il a n'à joinsis dés soigné. Le malade et son entourage n'y prénient d'ailleurs pas attention. Mais, depuis qu'il set désidant, entre lesion reus privant pourigés, il viant réclamer ses soins.

La lésion séige au centre de la joue droite. Elle est constituée par 5 tubercules inpeux groupés au ciaq de dé à jouer sur une surface grande comme un centime. Ces tubercules ne dépassent paz le volume d'un grain de plomb n° 4. Trois de ces tubercules sont absolument caractéristiques, de couleur saure d'orge, semi-transparents, de consistance gédatineuxe. L'épi-

derme qui les recouvre est transparent et à peine exfolié.

depuis cing ans.

Les 8 autres tubercules sont comme atrophiée, ratstinéesu fond de deux cicatricules rappelant des cicatrices de variole auser profondes, et qui sont évidemment conscieurées à la résortion interstittélié de ces tubercules. Ces petits soudes linguix situés dans le fond de ces cicatrices profondes de 3 millimètres suviron sur une largeur de 5 millimètres de diamètre, sont grat tout an olles comme des crusine de nolmn n° 9, la sont de cooleur; suser d'orse, de congrat tout an olles comme des crusine de nolmn n° 9, la sont de cooleur; suser d'orse, de con-

i. Il pent parfois cependant évoluer avec une certaine rapidité et constituer un véritable lupus galopant

sistance gélatinense, mais ils sont comme ratatinés, et ils sont reconverts d'une squame épidermique assez épaisse enchâtsée dans le fond de la cicatricule.

Il est évident que ces cicatricules blanches sont consécutives à la récorption interstitulière ces tubercules. Cent-ci sont donc en pleine void de guérison spontanée par récorption inflateit itélie. Notess que ce lugar s'à jamais été traité. Il a 'existe acum signe d'empâtement inflammatoire, d'odésse lymphampitique, de dermité antour de ce placard et même antour de chacum de ces 5 modifies luperat. Le mât me paraît abolument localiés à ces modules.

Les ganglions sous-maxillaires et cervicanx sont sains.

Je détrais complètement en une seule séance ces l'unberculm lupeux avecla pointe du galvano-cautier de Bessier. Il se pansements nitérieurs consistent en des applications bi-quoti-

diennes de sparadrap de Vigo (cum Hg) et des attouchements quotidiens à l'éther iodoformé après lavage présiable avec la liquenr de Van Swieten.

après lavage pressione avec la iquent de van Switzen de la Swiger de la confidence de quieze jours, la cécatrisation est complète et j'obtiens une guérison absolue qui s'est maintenue absolue depuis cinq ans. Les cicatrices sont à peine appréciables actuellement (1987) et rappellant des cicatrices de variole.

L'état général du jeune homme est toujours excellent.

Tel est le lipuse plan, dont les tubercules pourront, pendant toute la durée de Vévolution de culto forme du lipuse, conserver leur aspect primitif, écêt-d-dire, demeurer enchâssés dans le derme, sans faire aucune siillie et dont l'accroissement se fens esculment, soit par l'actension (sous forme de tabels d'unite) du tubercule primitif, soit par l'appartition de nouveaux tubercules su voisitage du lugione primitie evec le-peul li se tarbérout pas à se funionner plus on

Cette forme de lapus, suivant la disposition de sea fesions édémentaires, pours affecte les sapects les plas varies (l'apus againes, lapus disseniné, nummilaire, linéaire, marginé, circiné, serpigineur, etc.). Il en est de même de la forme élevée dont nous allons maintenant aborder l'étude. Pour évitre le restiles, nous dirons quelques mois des variétés secondaires dues à la disposition des éléments lusque, anorès la descrizioi on du lusus élevée.

En dépouillant les observations recueillies dans mon service de l'hôpital Saint-Sauveur et dans ma clientèle privée depuis 1884, je constate que sur 286 cas de lupus plan. Dans ces 53 cas le lupus plan datt à l'état jur et ne coîncidait pas avec d'autres formes de lupus. Il était ainsi localise?

|      |      | Front      |                                                                | = 2 fois.              |
|------|------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|      | Face | Paupière . | supérieure gauche.<br>inférieure droite.<br>inférieure gauche. | = 5 fois.<br>= 2 fois. |
| _    |      |            | inférieure gauche.                                             | = 4 fois.              |
| Tere |      | 1          | aile droite                                                    | = 5 fois.              |
|      |      |            | aile gauche                                                    | == 2 fois.             |
|      |      |            | bout                                                           | = 7 fois.              |
|      |      |            | en totalité                                                    | == 3 fois.             |
|      | 1    | 1          | face doresta                                                   | - 9 fole               |

|                     |                | - 45 -                                          |                                                                                    |
|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                | Joue droite centi                               | re = 7 fois.<br>re = 2 fois.                                                       |
|                     | Face Oreilles  | Joue gauche. centr                              | e = 3 fois.                                                                        |
| Têre.               |                | naso-génien                                     | droite. = 2 fois. ne. { gauche. = 2 fois.                                          |
|                     |                | Régions. zygomatique                            | droite. = 2 fois.<br>gauche. = 2 fois.                                             |
|                     |                | préauriculai                                    | re. gauche. = 2 fois.                                                              |
|                     |                |                                                 |                                                                                    |
|                     | Cuir chevelu . |                                                 | = 0 fois.                                                                          |
|                     | Régions        | sous-maxillaire                                 | droite . = 2 fois.<br>gauche. = 2 fois.<br>droite . = 3 fois.                      |
| Сот                 |                | sterno-mastoidienne.                            | droite . = 3 fois.<br>gauche. = 1 fois.<br>droite . = 1 fois.<br>gauche. = 0 fois. |
|                     | Nuque          | sus-claviculaire                                | (gauche. = 0 fois.<br>= 13 fois.                                                   |
| TRONG               | Face           | postérieure                                     | = 0 fois.<br>= 0 fois.                                                             |
|                     | Bras           | droit                                           |                                                                                    |
| Membres supérieurs. |                |                                                 |                                                                                    |
|                     | Mains          | gauche face dorse<br>droite face palm<br>gauche | aire = 0 fois.<br>ale = 0 fois.                                                    |
| Fesse               | g urone        |                                                 | = 0 iois.                                                                          |
|                     | Cuisse , dro   | te                                              | = 0 fois.<br>= 0 fois.                                                             |
|                     | Jambe . dro    | te                                              | = 0 fois.                                                                          |
| Membres inférieurs. | dro dro        | t } face } dors                                 | sale = 0 fois.                                                                     |
|                     | Pied gat       | the . face dors                                 | 1   1   2   3   3   3   4   4   5   5   5   5   5   5   5   5                      |

On remarquera dans ce tableau que le lupus plan se rancontre le plus souvent au niveau de la tête et du cou. L'on remarquera son excessive rarcté au tronc et aux membres supérieurs. On remarquera enfin son absence totale aux mains, aux fesses et aux membres inférieurs.

Cela ne tiendrait-il pas à ce que le lupus plan siégeant ailleurs qu'à la tête et au cou n'inquiète pas le malade au point de vue esthétique, tandis que celui de la face et du cou attire davantage son attention.

face et du cou attire davantage son attention.

L'on sait d'ailleurs que le lupus des parties couvertes existe assez fréquem-

ment, surtout dans sev zariétés non excéntes, à l'insu des malades. Dans certains cas, ce ne sera donc probablement que lorsque le lupus sera, de plan devenu sall-lant, excénes, etc., que le malade s'inquiétera du « bouton » du tronc ou des membres auquel jusque-là il n'avait guére ou pas prêté attention, et qu'il se décidera à consulter le médecin.

#### Lupus élevé.

Le lupus élevé n'est qu'un dérivé de la forme plane. Il débute comme elle. Nous avons vu que le lupus plan peut parcourir toute son évolution sans changer d'aspect.

Le lugus devé dont, avec E. Bessiler, nous acceptons l'autocomie comme forme (au point de vue de la facilité de la description) présente un aspeta particulier da au volume et à la saillié de ses tubercules. D'alileurs, de même que le lugus plan et que les autres variétées de lugus, le lugus silant se présente que le luque sous les aspects les plus variés, les plus divers, qu'il est absolument imposible de décrire dure façon synthétics.

Les nodules lupeux qui, dans la forme plane, étaient enchâssés dans le derme et ne faisaient pas de saillie appréciable, augmentent de rolume. Ils deviennent gros comme un grain de plomb n° 3, n° 0, comme un pois et même davaniage. Ils s'avancent âinsi vers la surface de la peau et finissent par devenir saillants et bien perceptibles au toucher.

Au début, ces tubercules apparaissent sous forme de petites bosselures, à peine ou très peu surélevées et souvent peu nombreuses.

Ces tubercules, ainsi devenus saillants, finissent, grâce à leur accroissement et à leur multiplication, par se rapprocher et se fusionner pour former des nodosités plus ou moins grosses. La forme de ces tubercules est arrondie ou ovalaire, conique ou plate, mais

leur base est toujours plus large que leur surface cutanée. Aussi affectent-lis souvent la forme d'un pois, et même d'une noisette coupée en deux et à base inférieure, se perdant dans une induration hypodermique plus ou mois diffuse. Cets le luque proeminens, tuberouse, tuberculosus, nodous de certains auteurs. (Voir PLASCER I, figure 4.)

Les grosses masses tuberculeuses proviennent parfois de la fusion de deux ou plusieurs tubercules voisins.

Les tubercules, en soulevant la peau, s'arrondissent, s'isolent en se développant et finissent par faire une saillie parfois très prononcée, surélevée de plusieurs millimètres et même de 1 centimètre et plus.

Jamais je n'ai vu ces tubercules se pédiculiser comme ceux de la lèpre.

Le nombre des tubercules s'accroissant, il se produit parfois des espèces de sillons qui séparent les tubercules lupeux; mais ceux-ci ne sont jamais aussi accentués que dans la lèpre.

Cette saillie moins grande, ces sillons moins profonds, cette absence de nédiculisation des tubercules lupeux comparés à ceux de la lèpre, me semblent tenir en partie à ce que les tubercules du lupus offrent une consistance plus molle que ceux de la lènre.

Dans d'autres cas les tubercules se réunissent de manière à former des infiltrations, des indurations volumineuses, plus ou moins saillantes, de forme ronde ou irrégulière, aplaties ou noucuses, sphériques, rouges ou pâles, souvent jaunâtres, épaisses et d'aspect homogène, qui envahissent profondément le derme et peuvent même s'étendre jusque dans l'hypoderme. C'est à cette variété qu'il faut rattacher les lupus turgescents de divers dermatologistes et le lupus tumidus de Hebra et Kaposi, Ces lupus turrescents s'étendent avec une excessive lenteur: ils ne s'ulcèrent pour ainsi dire jamais; mais, en revanche, ils sont des plus rebelles, des plus résistants au traitement et récidivent avec une facilité inouje. Cela tient sans doute à la profondeur et à la diffusion de l'infiltrat lupeux.

A cette variété s'en rattache une autre où le lupus est constitué par un disque ou un gâteau irrégulier très épais constitué par des tubercules entourés d'un tissu fortement induré, englobé parfois lui-même par une peau fortement congestionnée. Cette variété est également très rebelle, car il est difficile d'atteindre et de détruire les lupômes qui sont profonds et entourés d'un tissu dense. Elle se rapproche

d'ailleurs du lupus demi-scléreux.

Enfin, dans certains cas, l'infiltrat est diffus, tellement diffus que ce n'est qu'au microscope que l'on peut reconnaître les nodules lupeux. Ces variétés de lupus sont très peu saillantes; elles sont constituées par une infiltration profonde et diffuse du derme. Elles présentent une très grande analogie objective avec le lupus érythémateux avec lequel elles sont confondues d'ordinaire. Nous les étudierons à propos des variétés atypiques du lupus vulgaire, dans le groupe auquel j'ai donné le nom, dans mes cliniques antérieures, de lunus vulquire éruthématolde.

A la palpation les tubercules lupeux se présentent sous forme de nodosités de consistance rénitente, élastique, parfois un peu molle.

Cette consistance est en général (même à la palpation) plus molle que celle des tubercules de la syphilis et de la lèpre.

Il arrive assez souvent que les tubercules soient un peu déprimés à leur centre (E. Vidal) et un peu plus mous à ce niveau (Hébra et Kaposi).

Enfin, souvent, la palpation, la pression digitale perpendiculaire au derme (en frottant même légèrement celui-ci) permettent de constater la présence de nodules lupeux profonds, dont la présence ne se révèle par aucune saillie, ni par aucun changement de coloration, et qui sont tellement profonds, ou tellement masqués par l'infiltration et l'byperémie ou l'œdème lymphangitique que, sans la palpation, ils seraient passés inapercus.

C'est ainsi que, soit par leur volume, soit par leur situation plus élevée, les lupômes forment, isolés ou réunis, des plaques, des nappes plus ou moins bosselées, plus ou moins saillantes, uniques ou multiples, de forme variable, régulières ou irrégulières, infiltrant plus ou moins profondément le derme et même l'hypoderme. Il faut aussi ne pas oublier que cette sensation d'infiltration, ainsi que la saillie du placard lupeux, sont encore exagérées par l'état hyperémique et ædémateux de la peau environnante (œdème lymphangitique), œdème et hyperémie qui forment souvent une zone, une sorte de halo autour du tubercule lupique ou du placard luneux. Souvent l'on apercoit dans cette zone des lunômes disséminés, Dans d'autres cas, au contraire, l'infiltrat lupeux se trouve disposéen cercle, et ce sera au centre de la plaque supeuse que l'on verra les nodules supeux les plus isolés.

Ces tubercules ou ces masses tuberculeuses présentent une sur face îrrégulièrement bosselée ou aplatie, mais en général lisse, comme huilée ou enduite avec de

la laque, et recouverte par un épiderme tendu, brillant, vernissé.

Sous cet épiderme transparent, on voit souvent la surface du tubercule parcourue par des arborisations vasculaires délicates. J'ai parfois vu des arborisations vasculaires très prononcées exister à la surface d'infiltrats à peine saillants et un peu diffus.

La couleur de ces tubercules est tantôt d'un brun violacé, tantôt d'un rouge plus ou moins vif ou d'un rouge foncé, vineux ou violacé. Souvent aussi leur couleur est d'un rouge jaunâtre demi-transparent, sucre d'orge. Ils présentent exceptionnellement la teinte brun rouge cuivré des tubercules

syphilitiones.

Ils ne sont pas d'ordinaire absolument opaques, à moins d'être recouverts par une peau épaissie, hyperémiée.

En général ils sont d'une transparence demi-opaque et comme gélatineuse. La coloration des tubercules varie beaucoup suivant l'état d'hyperêmie plus

on moins prononcée, etc., de la peau où ils se développent.

D'ailleurs, ainsi que j'ai pu le constater depuis longtemps non-seulement en France, mais dans mes nombreux voyages à l'étranger, la coloration des tubercules varie également suivant les pays et suivant les sujets. Gros ou petit, le tubercule présente souvent la couleur de la région tégumentaire où il se développe, pâle et blafard au visage si le sujet est anémique (ce qui arrive souvent); rouge et parfois bistre, si le sujet est vigoureux, sanguin et brulé par le soleil.

Nous avons déja vu que la congestion de voisinage, les lymphangites réticulaires viennent aussi modifier notablement l'aspect des tubercules. Il en est de même des lésions épidermiques de surface que nous étudierons tout à l'heure.

Ces tubercules présentent souvent une grande analogie objective avec les tubercules syphilitiques, et il est des cas où le diagnostic différentiel peut être des plus difficiles, surtout si. comme cela arrive parfois, les lupômes prennent une disposition circinée, en corymhes, serpigineuse, comme certaines syphilides tuberculeuses.

Nons en reparlerons au chapitre Diagnostic.

D'ailleurs, suivant les points où ils se développent, les tubercules se montrerous leur aspect et leur volume véritables. Cela arrive lorsque lapean sus-jacente est minoe et surtout lorsqu'elle n'est pas épaissie.

Au contraire, lors qu'ils soulèvent une peau épaissie, hyperémiée, et qu'ils présentient alors une coloration d'un rouge vif et vienex, ils formeront des boutons, des siillies, des plaques nouveuse rappelant parfois de très près au visage extra variétée d'acute rouse à la période papuleuse ou tubéreuse, on même l'acute indurats, et cel al 'autent plus qu'il existe frequemment à la surface de ces tubents et dans leur voisinage des arhorisations vasculaires télangiectasiques. (Voir PLANGER L. Figure 4 et PLANGER VIII)

Il y a quelques années se trouvait dans mon service un des plus beaux exemples de luque élevé simulant l'acute rosée (tubérouse et hypertrophique) que j'ai vu depuis 15 ans. Le diagnostic dans ce cas était tellement difficile que plusieurs médécins instruits ont considéré ce malade comme atteint de couperose et l'ont traité comme the.

Dans d'autres cas, les éléments du lupus assez petits, séparés, épars, disséminés un par un, isolés, et rares rappellent les lésions de l'acné. Ils constituent alors une variété de lupus que E. Besnier a décrite sous le nom de lupus acnéiforme, variété rare et d'un diagnostic difficile.

Dans certains cas, les lésions épidermiques qui se produisent à la surface de contrabercules disséminés et isolés produisent des croûtes qui rappellent celles de l'impétigo.

J'ai observé il y a deux ans un exemple remarquable de lupus sensifierme. Ches in lèquie de luqui che obvervation, les démentations dimentations de la legione tille qui distribet de cette obvervation, les démentations dimentations un la face présentaient pour la plupart une apparence accesique; un petit combre d'entre cut réciser tercouversit de crotte d'aspect impérigienze. La jeune le varie étés orignés tour à tour par un grand nombre de médecins, soit pour de l'impérigio. Ce qui venuit rendre le diagnostic encore plus difficile, écet que le nez de la jeune fille (dequet était absolument nomme de lupus) présentait de nombreux comdons et un état séborrhéique accentule, et que des isénsus d'amé polymorphe couvraient le dos et la potirine de cette jeune demnosielle.

Cette analogie est tellement grande que j'ai vu plusieurs fois, en pays lépreux,

des sujets atteints de lupus de la face, envoyés dans les léproseries et être considérés comme atteints de la lèpre par les médecins de ces léproseries. (Voir mon Traits de la Lèvre.)

Il est des cas où ce léontiasis lupeux donne à la face un aspect extraordinaire, rappelant avec ses traits défigurés, ses joues bouffies et pendantes, ses orcilles tuméfies, ses lèvres énormes et parfois reurersées, ses paupières hypertrophices et menaçant le globe oculaire, le léontiasis lépreux de la lèpre systématisée tégumentaire. (Vei PLANCER I, Figure 2.)

Aux membres inférieurs, la déformation éléphantiasique est parfois monstrueuse et ruppelle de très près les déformations pachydermiques analogues observées dans la lèpre.

Des déformations semblables pourraient aussi s'observer au niveau des organes génitaux de l'homme et de la femme (Hardy, Lailler).

Nous aurons à revenir plus loin sur ces altérations pachydermiques, quand nous parlerons du siège et des complications du lupôme.

Čes altérations éléphantiasiques donnent lieu à des sous-variétés d'aspect variable, qui ont été désignées par différents auteurs sous le nom de tupus edémateux, hyper-tophique, éléphantiasique.

La Figure 3 de la Planche II et la Figure 1 de la Planche VI montrent quelles déformations peuvent subir les oreilles des lupeux atteints de lupus hypertrophique de cette région.

Elles montrent aussi que cette hypertrophie des oreilles dans le lispus amines plutôt un accolement de lobule ou du pavillon hypertrophie au con. l'oveille du lupeux n'est jamais aussi indépendante, détachable dans son hypertrophie que celle du lepreux. En outre, elle rès pas lobulée, lepine de nodosité (rappelant le esse de notir ou de plomb) dure et séche comme celle du lepreux. Elle est au contraire mollasse par infiliration diffuse avec codiem lypphangitique.

Cette figure 3 de la Planche II représente un côté de la face d'un lupeux que j'ai observé il y a quelques années à ma policlinique de Saint-Sauveur. Ce malade était, en outre, remarquable par l'apparation de tubercules lupeux autour de ciatriess d'anciennes gommes serofuleuses et par l'aspect particulier (en vésicatoire) que présentait l'uléerstion d'une partic de son lupus hyeretrophiles.

J'ai parlé plus baut de la sensibilité et de la température locale des tubercules lugur ; je n'y reviens que pour répéter que, même étendus, saillants, constituant de vastes placards, les lughœes sont presque indolores.

Je n'ai pas non plus à revenir sur la consistance des lupômes, lorsqu'on les examine au moyen du scarificateur ou de la curette. Ce que j'ai dit à propos du lupus plan est entièrement applicable au lupus elevé et au lupus en voie de régression, sauf au lupus sclérosé.

Les auteurs sont muets sur les troubles de sérrétion des glandes de la peau au niveau des tubercules lupeux. Il en existe cependant assex souvent.

Il n'est pas rare, au début tout au moins, d'observer un certain degré de séborrbée buileuse et parfois même un peu concrète au niveau de la peau qui avoisine les tubercules lupenx. Dans d'autres cas, et à des périodes d'ordinaire plus tardives, la fonction sébacée paraît supprimée au niveau des tubercules.

E. Bessier et E. Vidal out aver raison attire l'attention mu la fréquence des corpuscules de milium an niveau des tubercules lupeux. Le fait me paraît présenter une importance clinique notable, car je ne me souviens pas avoir vu descoraques des de milium an niveau des tubercules de la liègne, et Bessier fait remoterance avec saion qu'on ne le solourer guère un niveau des supplitifies. Il y sumrit donc différentes sufficiels de vette constitution dans le diagnostic différentat de ces différentes sufficiels.

Les poils ne tombent jamais au niveau des tubercules lupeux avec la même abondance et la même rapidité qu'au niveau des tubercules lépreux.

Toutefois, lorsque les lupômes durent depuis un certain temps (même avant que les tubercules soient arrivés à leur période de régression), les poils peuvent tomber plus ou moins à leur niveau. D'ordinaire cependant, ils persistent très longtemps, iusqu'aux périodes de régression du lurôme.

Quant à la sécrétion sudorale, voici ce que nous dit à oct égard Ambert de L'you (Amonde de Dermatologie i SISS), dans un travali sur les modifications de la suser dans les maladiés de la peau : « L'envahissement de la peau par la néofermation supprime peu à peu tous les éléments jaindainières, et et li quelques a glandes encore préservées présentent de l'hypensécrétion. » Mes recherches en ce sens confirment abeolument celles de M. Aubert de Lyon.

On conçoit quelles variétés infinies d'aspect et de sous-variétés peuvent déterminer le volume, la couleur, la disposition, etc., etc., des tubercules du lupus élevé. Il serait donc fastidieux de spécifier les dénominations nombreuses par lesquelles on a désigné ces sous-variétés.

Les lupômes peuvent demeurer isolés, solitaires.

Lorque les tubercules lupeux se groupent, on leur a donné le nom de lupur aquiné (Denini) ou en pénore du encore de lupur anumulative, endeiné (f.d.fller); lorqu'ils affectent des dispositions figurées, ils donnent lieu aux sous-maristes désignées par différents autres sous le nom de lupur marginé, exempine, finésire, en cogymbes, circini, données, serpigineux. Dans ces différents cas, les foyers lupeux pervent être indées ou disseminées.

Une sous-variété importante est le lupus serpigineux.

Le lugue serpigiones nos exedesa (une des varietées du lapas hexpéliforme de bereggie ett une affection terrible par l'extension qu'il peut pendre, as hongue durée, as résistance au traitement, ses récléries, malgré la bésignilé relative de son aspect, as début tout au moins. Bien que n'ulevant pas la peus dans sa manier de la companier de la compa

Ce lupus atteint aussi souvent les membres que la face. Il est fréquemment multiple. Le lupus serpigineux non exedens peut être plan ou saillant. La variété plane est aussi redoutable que la variété saillante, bien que paraissant peut-être évoluer plus lentement que celle-ci et eurathir moins vite de vastes surfaces tégumentaires. Elle est surtout redoutable parsa ténacité et ses récidives.

Nous pouvons après ce que nous avons dit plus haut, pour éviter toute redite, décrire simultanément le lupus vulgaire serpigineux saillant et le lupus vulgaire serpigineux plan sous le nom de lupus tuberculeux serpigineux non exedens.

D'ailleurs, le plus souvent, lupus saillant et lupus plan se trouvent mélangés sur la même bande de lupus serpiginenx. L'on trouve même souvent en plusieurs points des llots de lupus exedens et même parfois quelques llots de lupus selfereny.

Ce qui carastrira le lupus serpicineux nonexodens, c'est la marche extensive, cuntrifuge de lupuse squi enconstituent. Le centrée qui apart que recientrissant, con voit le lupus serpicipus « s'étendre par une sorte d'avant-garde de tubercules, duposé en gierire le nabande plus ou unois circulaires. Les bords de ce lupus sont donc disposés suivant des lignes courbes plus ou moins réquilières, continue ou interropuspe periós. Cest par ces lignes tuberculeuses que le lupus s'étend, laissant derrière lui une cicatrice souvent irrégulière, blanche et plisse, souvent comme countres, soupée au un point, induvée dans un autre, nome l'avait bien remarqué Devergie. (Voir Plaxone IV, Figure 1 et Plaxoue V, Figure 2).

A mesure que la malatie étend, la bande ou crête tuberculeuse d'eravhissemedie devient en général de plus en plus minime, pour se rompre en quelques points, comme nous venons dele voir. Les tubercules lupeux disparaissent donc d'un oôté, par résorption interstitielle, pour gagner de l'autre côté de nouveaux territoires tégumentaires.

Il semblerait que le bacille de la tuberculose abandonne le territoire cutané primitivement envahi, où il ne laisse plus comme trace de son passage qu'une cicatrice, pour chercher dans la peau saine ambiante un terrain de culture nouveau. (Il. Leloir. — Legons sur les Lésions élémentaires de la peau. Loc. cit.)

C'est par le processus de la résorption interstitielle, très exceptionnellement des solérose, que se font la disparition des tubercules et le processus de cicatrisation, derrière la bande d'envahissement.

Les phénomènes qui se produisent ainsi au niveau des tubercules lupeux sont décrits tout au long aux sous-chapitres de la régression des tubercules lupeux intitulés « résorption interstitielle, selérose (lupus selérosé) ».

Lorsqu'il existe plusieurs centres lupeux séparés, leur extension progressive finit souvent par amener leur fusion.

Le lupus serpigineux non exedens peut envahir ainsi de proche en proche des territoires tégumentaires très étendus et ravager peu à peu en l'espace de quelques années toute une partie de la face, voire même toute la face, y compris le cou, les oreilles

Il peut labourer presque toute l'étendue de la peau du tronc, des membres,

des fesses, etc., etc., comme on peut le constater sur les Figures et Planches de ce livre. (Voir Planche V, Figure 4.)

Il y a environ unan, se trouvait dans mon service le nommé F. D... ågé de 52 ans, chez lequel un lupus serpigineux disséminé (qui aurait, d'après le malade, débuté à





Figure 1.

l'age de 32 ans, par un petit bouton situé près de l'angle de la machoire à gauche), avait ravagé la peau de la façon la plus épouvantable.

Chec co malboureax, toule la peau de la face, des oreilles, de la nuque, voire mined d'une partie du cuir chevrlu, du cou, de la région theracique antirérae vauit été labourcé par un lupus nou excedens sergigience accore en vois d'évolution hissant à as autie corre en vois d'évolution hissant à as autier de la face. Le 3/4 de la peau du dose et des fesses, presque toule l'écadus des cuisses et la moitié de jambes étaient labourcés par ce lupus sergigience non excelors positionem. (Voir fagures ét et 2.)

Sur les membres supérieurs, il existait de vastes placards en voie d'évolution de lupus serpigineux.

. Malgré l'ancienneté des lésions, les organes génitaux et les muqueuses étaient intacts. Chose remarquable enfin, à santé générale était à peine altérée, et le malade neprésentait aucun signe d'altération tuberculeuse du poumon et des autres viscères, malgré une généralisation presque complète à la peau, d'une scrofulo-tuberculose aussi ancienne.

J'ajoute que l'examen histologique, bactériologique, les inoculations expérimentales, démontrèrent d'une façon absolue la nature scrofulo-tuberculeuse des lésions dont était atteint ce sujet.

En dépouillant les observations recueillies dans mon service de l'hôpital Saint-Sauveur et dans ma clientèle privée depuis 1884, je constate que sur 286 cas de lupus, j'ai observé 25 cas de lupus saillant. Dans ces cas, le lupus saillant était à l'état pur et ne coincidait pas avec d'autres formes de lupus. Les placards étaite à l'état pur et ne coincidait pas avec d'autres formes de lupus. Les placards étaite à l'état pur et ne coincidait pas avec d'autres formes de lupus. Les placards étaites à mis localités :

| ent ainsi | localisés :                      | num pas ave | c d'addres formes de jupus.                          | Les placards               |
|-----------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
|           | 1                                | Front       |                                                      | . = 7 fois.                |
|           |                                  | Sourcil     | ( gauche                                             | - = 5 fois.                |
|           | Face                             |             | ( droite                                             | . = 5 fois.                |
|           |                                  |             | inférieure. { gauche                                 | . = 5 fois.                |
|           |                                  | Nez         | and an otto                                          | . —15 1015.                |
|           |                                  |             | hout                                                 | . = 7 fois.<br>. = 3 fois. |
| Tète      |                                  |             |                                                      |                            |
|           |                                  | Régions     | zygomatique gauche .<br>droite                       | . = 2 fois.                |
|           |                                  |             | zygomatique { gauche . droite gauche . droite droite | . = 8 fois.                |
|           |                                  | Lèvre       | supérieure                                           | . = 5 fois.                |
|           |                                  | menton      |                                                      | - 5 fair                   |
|           | Oreilles                         |             |                                                      |                            |
|           |                                  |             |                                                      |                            |
|           | Région sous-maxillaire. { droite |             | . = 4 fois.                                          |                            |
| Cor       | Région ste<br>dienne.            |             |                                                      |                            |
|           | Région sus-c                     | lavienlaiea | gauche.<br>droite                                    | . == 8 fois.               |
|           | Nuque                            |             | gauche.                                              | . = 4 fois.                |
|           |                                  |             |                                                      | . = 0 101s.                |

|            | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| TRONG      | Région du grand pectoral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = 5 fois.              |
| - 1        | Dans aroll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 9 fois               |
|            | ( gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = 3 fois.              |
| MEMBRES    | Avant-bras. gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = 3 fois.              |
| SUPERIEURS | Main droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = 2 fois.              |
|            | Avant-bras.   gauche   Avant-bras.   gauche   Main droite.   face dorsale   face palmaire   Main gauche   face dorsale   droite   face palmaire   face palmair | = 1 fois.              |
| FESSE      | droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = 1 fois.<br>= 2 fois. |
| (          | ( gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = 3 fois.              |
|            | Cuisse gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = 3 fois.<br>= 2 fois. |
| MEMBRES    | Jambe } droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = 2 fois.              |
| INFÉRIEURS | droit   face dorsale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = 2 101s.<br>= 0 fois. |
|            | Pied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = 0 fois.              |
| 1          | Guise dance cuise can de consule consu | = 0 fois.              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |

# B. Symptomatologie du Lupus du tégument externe à sa période de régression ou de dégénérescence.

Arrivés à un certain âge, à un certain degré de développement, les tubercucules plueux, après avoir persisé dans cet état pendant un temps plus ou moins long, pendant pluséurs semaines, pendant des moise agénéral, te méme parfois pendant des années, subissent une métamorphose régressive, laquelle peut se faire de trois manières.

Tantot le lupôme disparait sans qu'il se produise la moindre ulcération, par résorption interstitielle (lupus non exedens); tantot il disparait par ulcération (lupus exedens); tantot enfin il disparait par sclérose (lupus sclérosé).

### a. - Résorption interstitielle.

Comme cette résorption interstitielle est toujours accompagnée et souvent précédéed le lésons épidemiques de aurice, on relation avec les troubles de nutrition, la dégénérescence et les troubles vasculaires, etc., qui se produisent au niveau du tubercule et dans son voisinage, nous devous dire quelques mots de ces altérations épidermiques secondaires qui se produisent a la surface des lupômes.

Elles appartiennent aux complications de surface et contribuent à donner aux tubercules lupeux les apparences les plus variées.

La résorption interstitielle peut atteindre également les nodules du lupus plan et ceux du lupus élevé. Elle est surtout nette et remarquable quand il s'agit de tubercules de cette dernière variété.

Le tubercule lupeux, de tendu, ferme et résistant qu'il était, devient flasque, se flétrit, s'affaisse, il se fond, se résorbe en quelque sorte, et par suite de la résorption partielle de ses éléments devenus granulo-graisseux, prend parfois un aspect ombiliqué.

Le nodule diminue progressivement de baut en bas, et en quelques semaines, en plusieurs mois, finit par s'affaisser assez profondément au-dessous du niveau de la peau, puis par disparattre complètement. Il laisse à sa suite une cicatrice d'ordinaire ronde, aplatie, lisse, un peu déprimée, brunâtre, devenant souvent blanchâtre ou même achromique avec le temps, comme enfoncée dans la peau qui est atrophiée à ce niveau.

La résorption interstitielle peut atteindre seulement quelques tubercules, ou tous les tubercules d'un même placard, soit successivement, soit simultanément. Dans d'autres cas, la résorption interstitielle et la desquamation qui l'accom-

pagne ne se produisent qu'au centre du nodule ou du placard lupeux, dont le pourtour conserve l'aspect luisant, tendu, plus ou moins saillant qu'il avait à sa première période.

La cicatrice consécutive à la résorption interstitielle du tubercule lupeux peut, dans certains cas, devenir chéloidienne (vasculaire ou non).

Dans d'autres cas, elle peut devenir le centre de nouveaux tubercules, qui se groupent autour d'elle comme une couronne ou un anneau plus ou moins complet. C'est ainsi encore que peuvent se produire des lupus plans ou élevés à dispo-

sition circinée et suivant une marche serpigineuse. Ces tubercules nouveaux pourront d'ailleurs s'ulcérer. Lorsqu'il s'agit d'un placard lupeux plus ou moins disposé en nappe, en

galette, on peut observer des phénomènes analogues. La desquamation augmente à la surface de la plaque (1) et finalement les lunômes se résorbent sans ulcération, laissant à leur suite une cicatrice assez superficielle, de la grandeur de la plaque, au niveau de laquelle la peau est comme flétrie. Les cicatrices présentent parfois un fond jaune gris ou blanc parsemé de points plus clairs, plus brunâtres, ou plus blanchâtres et plus

Dans d'autres cas, la cicatrice est uniformément blanche, plus ou moins lisse, et plus ou moins déprimée (2).

déprimés.

Nous avons vu que, lorsque le lupôme commence à se flétrir pour se résor-

<sup>(</sup>i). L'ai observé parfois que c'est après des phénomènes inflammatoires rappetant une poussée de lymphangite 11/1/2 in boues le partie de l'étante. Combiné que le impôme se résorbé. (8). Rémarquous que les régions abandonnées par le lupôme, de même que les tubercules permanents, sont

ber, l'épiderme qui le recouvre et qui était antrefois tendn, snbit une série d'altérations que nous allons étudier maintenant. Celles-ci sont importantes, car non seulement elles donnent au lupôme un aspect spécial, variable suivant les cas, mais souvent l'altération épidermique annonce que le lupôme va se résorber; elle précède la résorption intersitielle (1).

L'épiderme mince, tendu, vernissé, d'apparence pelure d'oignon qui recouvre les tubercules, s'affaisse, se plisse, se fendille légèrement et rappelle ainsi cer-

taines variétés d'eczéma lisse, pelure d'oignon en train de se craqueler.

Ainsi se fait une desquamation mince, hlanche, sèche, lamelleuse, pityriasiforme à la surface des tubercules. Hebra a donné à l'ensemble du processns précédent (desquamation, résorption), qui aboutit à la disparition du tubercule, le nom de luque ex/oliatif.

Parfois, cette desquamation est tellement abondante, brillante, pailletée, séche, qu'elle simule le psorissis. Il en est, on le voit, du lupôme comme du syphilôme et du léprôme, la desquamation quí se produit à leur surface peut parfois prendre un aspect psoriasiforme (c'est là une des variétés du lupus psoriasiforme de certaina auture).

Mais, de même que pour la lèpre systématisée tégumentaire psoriasiforme et que pour les syphilides psoriasiformes, la palpation en faisant percevoir le néoplasme, permettra d'éviter l'erreur de diagnostic. Dans les cas difficiles, comme dans le cas de lupus plan psoriasiforme, la recherche attentive des cicatrices

pourra être d'un grand secours, comme nous l'avons dit plus haut.

Il arrive pariois que la desquantation lamelleus consécutiva uf endillement de l'épiderme lisse qui recouvrait le tubercule inpeux s'accompagne d'un leger des desdroin au niveau de l'épiderme madade, comme nous le verrons d'ailleurs à propos de l'anatomie pathologique. Dans ces cas, la desquamation rappelle celle de l'éceran ilchénoide l'unus sunmeux, tuus ecérantification.

Il peut même se faire que l'exsudation soit encore plus abondante. Il se produit, à la surface du tubercule lupeux, des vésiculettes, des résicules, des vésicopustules, des pustules et même des phycicinules qui ne tardent pas às e dessécher.

Afinis se forment les croites plus ou moiss épaisses, jaunitires et d'aupredimplétifieux (lipus impétifieux ou presidires et un perio cotracées (lupus impétifieux (lipus impétifieux (lipus impétifieux) qui récouvrent parfois les tubercules et qui donnent au lupus un aspection de dédélagée par divers sateurs sous le nom de lupus escéminiforme, impétigieux, croitieux, etc... Mais la formation de croites indique étiq que le lupoime vigieux, croitieux, etc... Mais la formation de croites indique étiq que le lupoime visite de la consecució de la

<sup>4.</sup> E est à noter que dans presque tentes les écrantoses ayant pour Majon élémentaire un inhercule : lupus, libre, appliaité inhercule capacité descountaine déderminge, iorequ'été s'accontius, annouce sontreu une révisione de la résponde nicestrictife de minercule. Europes : ingue non cartose al la placé of récorption intertrictife en inhercule. Europes : ingue non cartose al la phacé de récorption intertrictife, ayahilités inherculesse éche, lièges systématicés fégumentaire à la période de résorption intertrictife.

Remarquons toutefois, des maintenant, qu'un examen suivi et attentif permettra sonvent de constater que la formation de ces vésicules, pustulettes et philyeténules, a été précédée de poussèes congestires ou lymphangitiques (souvent trèslégères et très localisées, il est vrai) du côté du lupôme ou des tissus qui l'enelobent

Nous aurons d'ailleurs à insister plus tard sur l'importance de ces poussées congestives et lymphangitiques.

## b. - Sclérose du Lupus .- Lupus sclérosé.

Il en est du lupôme, comme de tous les autres tuberculomes, comme de ceux de la tuberculose pulmonaire par exemple (ainsi que l'ont si bien montré pour cette demière affection les remarquables travaux de Charcot, Grancher, Cornil), il peut subir la décenérescence fibreuse.

On sait d'ailleurs, et j'y ai insisté dans mes leçons sur les lésions élémentaires de la peau et dans mon Traité éle la Dépre, que la plupart des affections cutanées constituées par la lésion élémentaire c tabercule », le syphilide tuberculeuse, la lèpre systématisée tégumentaire, peuvent guérir par métamorphose fibreuse. Il en est de même du lupus.

Il faut, dans l'évolution fibreuse du tubercule lupeux, distinguer deux cas bien distincts:

1º Dans un premier cas, la sclérose ou mieux la tendance à la sclérose, est un des caractères de l'évolution du lupus.

Dans ce cas, la transformation fibreuse n'est jamais totale, soit qu'elle respecte un certain nombre des tubercules lupeux, ou des follicules lupeux, qui constituent par leur réunion le tubercule lupeux comme nous le verrons à propos de l'anatomie pathologique; soit qu'elle n'amène que la sclérose partielle des lupômes ou des follicules lupeux.

Dans ce cas, les lupômes, bien que leur virulence soit diminuée, possèdent néamoins une virulence suffisante pour continuer à évolver et à publier par infection de voisinage. Ils soin encore infectieux, virulents, insis que je l'ai montré dans mon mémoire sur les lupus atypiques, lu cu 1888 au Congrès de la tuber-culose, et ainsi que nous le verrons tout à l'heur.

Il s'agit bien ici, en effet, d'une variété atypique du lupus, caractérisée par ce fait que les lupòmes qui le constituent, ont de la tendance à se scléroser en plus ou moins grand nombre.

Cette évolution particulière de lupôme imprime au lupus, tant au point de vue clinique qu'au point de vue anatomo-pathologique, un cachet particulier que nous étudierons tout à l'heure, à propos des variétés de lupus que j'ai décrites en 1888, sous le nom de lupus atypiques. C'est à cette variété de lupus atypique que j'ai donné le nom de lupus seléreux, dans le travail que j'ai publié sur ce sujet en collaboration avec E. Vidal (Leloir et Vidal. Comptes-rendus de la Société de Biologie, novembre 1882). Dans ce travail, E. Vidal et moi, nous avons les premiers spécifié les caractères anatomiques et cliniques de cette variété de lapus. Nous l'étudierons plus loin.

Nous verrons tout à l'heure que ce lupus scléreux peut être primitif ou sondaire, suivant qu'il succède au lupus vulgaire ou qu'il présente dès son début son cachet particulier.

Mais, je le répète, ce lupus est une variété évolutive spéciale du lupus vulgaire (elle peut durer 15 ans. 20 ans, et plus), et non un processus de terminaison et de guérison.

2º Tout autre est la depierrescence fibreure du înpus religire ou înpus seltere que jevais deudier repidement maineant. Celui-cia econsitue pou propre-ment parier une varieté de înpus. C'est un mode de termination c'est la quérieup per metamorphos fibreure. Voila pourquoi je l'appelle lungus selérosés (El Leòir, — Le lugus selérosés (El Leòir, — Le lugus selérosés (El Leòir, — le lugus selérosés (El lugus selérosés (El alburculose, 1890.)

En un mot, c'est un processus terminal comparable à la résorption interstitielle ou à l'ulcération.

Au lieu d'évoluer vers la résorption interstitielle, par suite de la dégénérescence graunde-graisseus des éléments, le lupus es selérose en partie, puis totalement, et c'est par la dégénérescence fibreuse que s'arrête la marche du Lupus. Ce mode de guérison du tubercule lupeux par selérose est très rare. Je ne l'ai pas truvé signalé dans les anteurs.

Et cependant, bien que rare, le Lupus sclérosé peut s'observer parfois comme mode de guérison de quelques tubercules lupeux ou de tous les tubercules lupeux d'un placard lupeux plus ou moins grand.

J'en ai observé plusieurs exemples des plus démonstratifs. Dans les faits que j'ai observés, ces lupus selérosés, la selérose du lupus étaient l'aboutissant, le processus terminal curatif du lupus non exedens, dans 8 cas de lupus plan et dans 15 cas de lupus saillant.

Ce qui montre bien que le lupus selérous les présente aucun rapport avec le jupus selérous, qu'il est bien un mode de termination et de guérion, et non une variété antionique évolutive, c'est le récultat des inoculations que j'ai entreprises il y à longempe déjà. Toutes les inoculations que j'ai faites avec de nonmente para disc de ces impos selérotés out été négatives. Il roi était pas de même, par des de ces impos selérotés out été négatives. Il roi était pas de même, par des des la comment de service de la comment de service de la contraction de même des résultats positifs. La différence est donc shoule moderne.

Le lupus scléreux est une variété de lupus, par conséquent de tuberculose cutanée en voie d'évolution. Il est virulent; il renferme des bacilles (comme je l'ai montré en 1888); la sclérose n'y est pas complète, soit que tous les lupômes ne soient pas sclérosés, soit que la sclérose v soit incomplète. Il peut se transformer de nouveau en partie ou en totalité en lupus vulgaire vrai. Il peut durer 10, 15 ans et plus, si l'on n'intervient pas.

Au contraire, le lupus sclérosé (dégénérescence fibreuse du lupus vulgaire) n'est pas inoculable, il ne renferme pas de bacilles; la sclérose y est complète, il ne se transforme pas en lupus vulgaire (i). Une fois la sclérose faite, le lupus est guéri.

En nn mot, c'est un nodule cicatriciel, une cicatrice aussi stérilisée que celle que l'on pourrait obtenir après le traitement local le mieux conduit.

Je n'ai pas besoin de faire remarquer qu'il ne faut pas confondre cette transformation fibreuse du lupus sclérosé avec la formation fibreuse cicatricielle consécutive aux lupines ulcérés. Dans le premier cas, il n'y a pas d'utderation; la cicatrice se fait par un processus interstitiel. Dans le second cas, la cicatrice succède à l'ulcère.

Voici comment les choses se passent, d'après les cas dont j'ai pu suivre attentivement l'évolution clinique, évolution éclairele encore par la blopsie (examen histologique, inocalations expérimentales.) La dégérésescence fibreusspeut s'observer aussi bien dans le cas de lupus plan que dans le cas de lupus clevé. Elle sopartient en procre au lums non excéses (8).

Je n'al pas constaté que certaines régions du corps y fussent prédisposées, je l'ai observée à la face, sur le cou, sur les membres. Dans 23 cas que j'ai étudiés, les lésions lupeuses étaient ainsi distribuées :

Dans 10 cas le lupus siégeait à la face ;

Dans 6 cas le lupus siégeait à la face et au cou ;

Dans 4 cas le lupus siégeait sur les membres supérieurs ;

Dans 2 cas le lupus siégeait à la fesse;

Dans i cas le lupus siégeait sur le dos du pied.

On observe généralement les phénomènes suivants au niveau du tubercude jeueux qui soit la dégénérasement Bérusus. En même temps que le tubercule inpeux devient plus dur, il tend à diminuer de volume. An début, il prend um estient plus l'ori, ou plus violacée on souverut une couleur violacée tirant plus on tente plus l'ori, ou plus violacée on souverut une couleur violacée tirant plus on guéri, cette couleur pourra, devenir cells de la peur no remuje, est mont quéri, cette couleur pourra, devenir cells de la peur no remuje, est tritre plus ou moins hanches, parfois un pau grastiere ou listrées, souveul nacrée.

Mais le phémomène majeur, constant, c'est, avec l'augmentation de consistance du tubercule, sa diminution de volume, son ratatinement en quelque sorte. Le lupôme ainsi sclérosé tend à s'affaisser, à s'aplatir, on dirait qu'il se fait en

<sup>1.</sup> A moiss qu'il v<sub>i</sub> all réditires, ou et paut seux lines obheren en aires, de cells variable à composité possessée qu'un le contract de contracte donne artificilitée aux emprés de sapathe behave de collècte donne artificilitée aux emprés de sapath behave figures de saux et l'aux en la composité de la contract de la composité déposité de la composité deposité de la composité de la composité de de la composité d

lui une sorte de rétraction cicatricielle. Il se transforme en un nodule fibreux un peu saillant.

Jamais je n'ai vu prendre aux lupômes ainsi guéris par dégénérescence fiblesse, l'aspect papillomateux si caractéristique que E. Vidal et moi avons décrit à propos du lupus seléreux. Toutelois, surbont lorsque le tubercelle lupeux primitif était saillant, le nodule fibreux qui lui succède présente assez souvent un aspect manedonné.

Si l'on incise ces nodules fibreux, le bistouri a beaucoup de peine à les pénétrer; ils crient à la section, en un mot lis présentent sous le couteau (et sous le microscope) tous les caractères d'une cicatrice nodulaire. En même temps que le tubercule lupeux devient fibreux, on constate assez

souvent une legère exfoliation de l'épiderme à son niveau. La peau s'atrophie au niveau de ces nodules fibreux auxquels elle adhère; elle devient plus pale, parfois d'un blanc nacré au centre.

Bien que diminuée, même après guérison complète, l'induration fibreuse persiste comme vestige de la transformation du lupôme. Cette induration peut ainsi durer très longtemos, presque indéfiniment sans subir d'autres modifications.

Parfois, au bout d'un temps en général assez long (plusieurs mois et même beaucoup plus), ces nodules fibreux, ces cicatrices par dégénérescence fibreuse interstitielle déviennent chélodidennes (chéloditennes vasculaires ou non). Chez un de mes malades, tous les tubercules cicatrisés dévinrent au bout de quelques mois fortement chélodidens.

J'ai observé cette dégénérescence fibreuse aussi bien au niveau des lupômes isolés et disséminés que des lupômes infiltrés en placards. Elle peut atteindre tous les tubercules lupiques dont le malade est porteur.

Dans deux cas de lupus disséminé, j'ai vu'au contraire un nombre plus ou moins grand de tubercules lupeux isolés ou même de placards lupeux isolés, subir la sclérose complète, alors que d'autres tubercules ou placards lupeux plus ou moins éloignés de œux-ci, continuaient à suivre leur évolution ordinaire.

Mais, ce que ce processus présente de particulier, c'est que les lupômes un fois sclérosés, la guérison est complète, qu'il s'agisse de tubercules isolés ou de tubercules conslomérés.

de unercures congomeres.

Il est bien entendu que l'élimine de cette description les cas où le processus seléreux de guérison se limite à quelques tubercules d'un placard lupeux, les autres continuant à évoluer; car ces cas me paraissent se rattacher au lupus selé-

reux proprement dit et non au lupus sclérosé.

Je répéte, la sclérose une fois faite entièrement, la guérison est complète.

Je est désormais en présence d'une cicatrice. Cette cicatrice d'ailleurs ne diffère en rien au point de vue des complications ultérieures des cicatrices des tubercules lupeux oblenues par un traitement local partailment applique. Nous arons vu

qu'elles pouvaient devenir chéloidiennes. Dans deux cas, j'ai vu des tubercules de lupus plan non exedens repulluler. une fois au centre, l'autre fois à la périphérie de la cicatrice. Ayant observé le lupus selérocé 8 fois sur 23, chez des personnes âgées (de lupas est chose assez race chez les vieillards), je me suis demandé si l'on ne devait pas tenir compte plus ou moins, de l'âge du sujet dans cette selérose du lupôme. Il se passerait lei quelque chose d'analogue à ce que l'on observe pour la phitsie pulmonaire.

Ce mode de guérison du tubercule par dégénérescence fibreuse n'appartient pas en propre au lupus du tégument externe.

Bien que le fait ne soit pas non plus signalé par les auteurs, je l'ai observé aussi dans plusieurs cas de lupus des muqueuses et il m'a semblé même que ce processus n'est pas aussit rare au niveau des muqueuses qu'on pourrait le croire,

La dégénérescence fibreuse des lupômes présente donc une certaine analogie avec la dégénérescence fibreuse des léprômes telle que je l'ai décrite en 1886, dans mon Traité de la Lèpre. Si j'ai insisté un peu longuement sur cette guérison par sclérose du tuber-

cule lupeux, c'est parce que je ne l'ai trouvée décrite nulle part et qu'il fallait en outre montrer combien le lupus selérosé diffère du lupus seléreux que j'ai décrit avec E. Vidal. Ce sont, comme nous venons de le voir, deux choses absolument distinctes.

L'un est un processus de régression et de guérison (lupus sclérosé). L'autre est un processus d'évolution (lupus scléreux).

## c. — Ulcérations. — Lupus exedens,

Le processus lupeux aboutit souvent à l'ulcération. On le désigne alors sous le nom de Lupus ulcéreux, de Lupus exedens. Tantôt l'ulcération est précoce, hâtive, tantôt au contraire, ce n'est qu'après être demeuré longtemps non exedens que le lupus s'ulcère.

Quant à la marche de l'ulcération, elle est en général chronique. Dans certains cas, elle peut être subaigué, aigué, et même suraigué (Lupus pbagédénique ou galopant).

Certains inpus présentent des le début une tendance fatale à l'ulceration, comme îl en est d'unires qui ne s'indevent jumais. Par escappe, les luque à mache rapide et à gros tubercules suillens, vacculaires et pur ou moins mous, dont le siège de prédiction est le centre de la face, s'étute de la face, s'étute ment; tandis qu'un contraire les impus à petits tubercules à prins authonoment indiseminées ou groupée du centre de la joue, du tron cou de la racine des membre devinnent racment excédents. D'une façon générale, comme on powuit d'allume pervoir, les gross tubercules lisques violevent plus facilment que les setties.

Maintenant, pourquoi, dans certains cas, le luppus n'évolue-i-il jamais vers l'ulcération, et pourquoi, au contraire, dans d'autres cas, s'ulcère-i-il fatalement,

sonvent rapidement? Il est difficile de le dire, et la plupart des opinions que l'on pourrait émettre à cet égard, ne doivent être adoptées qu'avec une grande réserve.

Il est certain que, de tontes les régions du corps où le lupus peut se développer, c'est la face qui est le plus frequemment envahie; d'autre part, tontes choses égales d'ailleurs, c'est à la face que le lupus dévient le plus souvent ulcéreux. C'est à la face que le lupus ulcéreux présente, d'ordinaire, une marche aigue rapidement déstructive et même sursigéu ou galonaire (Lapus phagédéginue) (1).

Il est évident que les causes externes poveant amoner une fritation, insi minamantion de la peau au nivea des tubercules lepsux, les tramartienes, l'application d'agents irritants etc., par exemple, cont susceptibles parfois de jouer un ocertain ribé dans l'udécation du tubercule lapeux. Maice one sont lià que de ous difions accessoires, que l'on ést loin de rencontrer dans tous tes cas de lispas desfreex.

Notons néanmoins que, ainsi que cela s'observe pour la lèpre, le lupus des parties exposées à l'air face, mains), semble être plus souvent (toutes choses égales d'allieurs) un lupus excéens que le lupus des parties couvertes et moins exposées aux irritations de cause externe, telles que les cuisses, les bras, les feses, le trons.

Plusiours auteurs, entre autres Lailler et Mathieu, font jouer un certain rôle au tempérament du sujet. Ainsi pour eux, le lupus non exdens serait surfout l'apanage « des sujets d'uspect vigoureux, au teint colore, à la chair ferme, à la pour reistantes l'annis que c'heré flustres indivious, survouts cher ceux qui précentent au plus haut point le facies l'ymphetique, qui ont des chair molles et certain qui present de l'annis de l'

Devergie était d'un avis semblable.

Sil est vezi que dans heaucoup de cas, os peut observer ces attribuis de unperfament, l'puphatique decis se malles atteints de hupus ulciereux, il ne faut pas cublier espendant que souvent aussi, comme nous le constaton fréquemment dans notre chimque, le inpus ulciereus se dévelopes des des sujets d'apparence de la commentation de la commentation de la commentation de la lugiu non excédens attéint des malades plate, anémiques, houfis, présentant on un not tous les attribuis du tempérament l'puphatique.

Cependant, il me paraît assez probable que le tempérament peut avoir une certaine influence sur la circulation sanguine et lymphatique, sur l'état d'irritabilité du tissu conionctif des régions au miveau desquelles se développe le tuberte.

Besnier et Doyon, dans leurs remarquables annotations de la traduction de Exposi, font jouer un rôte important à la grande vascularité de la face dans l'existence fréquente à ce niveau des Inpus ubofreux à marche aigué.

Il sat certain en effet, que les înpas du centre do la face, de même que tontes te dérmateues inbércultanes distans le sense de léticul elémentaires de cette région, ont une grande tendance à deverti mbierar, et senaur rapidement microcur et que l'on deit tonjours redester devantage l'ulciration d'un inpus de la face que de tonie antre partie du comps.

lupeux, conditions qui doivent vraisemblablement jouer un certain rôle dans l'évolution du lupôme.

L'état antomique des vaisseaux sanguins et lymphatiques a une notable influence sur la option 2 de notable lapeux. Depuis 12 ans, j'ai examine planieurs milliers de coupes de lupus, et ces examens histologiques montre que l'on derait tenir grand compte des leions des vaisseaux sanguins (obstruction vasculaire par endardrite, etc.), dans la nécrobiose nobreuse des lugues, etc. de l'antiferations vasculaires par endardrite, etc.), dans la nécrobiose nobreuse des la legames. Ces oblitérations vasculaires par endardrite, etc.), dans la nécrobiose nobreuse des nécrobioses a miveau du lupôme liniemen, emis aussi des nécrobioses à distance dans les citasses unit ne sont aus fulfillés sur le lucus.

Il se produit ici des phénomènes analogoes à ceux sur lesquels j'ai insisté en 1884, dans mes *Lecons sur la Syphilis* (pages 27 et 28).

Quant aux técions des vaisseaux implastiques elles paraissent surtout être en rapport avec une extension et une pullulation plus grande des éllemonts liupiques. En somme, il faut tenir grand compte de ces altérations vasculaires dans la marche plus ou moins rapidement envahissante, plus ou moins destructive du lupus ulcéreux. Nous aurons à revenir sur cette question au chapitre anatomie pathologique.

Il est difficile d'établir une relation de cause à effet entre le nombre de bacilles que renferment les lupômes et leur tendames plus ou moins prononcés àum eulcérations es faisant plus ou moins rapidement; car les bacilles tuberculeux sont si peu abondants dans le lupus qu'une comparaison de nombre est réellement presque impossible.

l'ai cependant été frappé du très petit nombre de bacilles que renferment les variétés de lupus atypiques que j'ai étudiées en 1888, variétés qui s'ulcèrent rarement et difficilement (lupus schereux, lupus myxoïde ou myxomateux, lupus colloide, lupus vulgaire érv-thématoide).

Un fait m'a frappé dans les études cliniques, anatomo-pathologiques et bacérlogiques que jui depuis longuempe entrepries sur le lipus. Les lugues secs, non exédentes, ne renferment pas de microbes de la suppuration ; au contraire les lugus ulciercus en renferment un grand nombre et ces microbes de la suppuration m'ont semblé d'autant plus abondants que le luques suivait une marche plus rapidement ulciercus.

D'autre part, jui dans un certain nombre de cas, observé les, fais cliniques sivants sur lesquels on ne saurait trop, je pense, attirer l'autenion des médices. Un lupa non exodens à tubrerules secs est traité au moyen de méthodes déterminant une certaine infimamation e partaine tait de la supportion au nivea des nodules non temperatures que present de la supportion au nivea des nodules se présentes. L'autre de l'au

tuberniles traités (en géneral incomplétement traités), mais aussi dans d'autres cas les tubercules lupura situés dans le voitange du Poyr d'écule thérapuntique, se mettre à s'enflammer, à se couvrir de croites, à prendre un aspect mollasse, fongaux, et s'utoère. L'on institue alors un traisement destruedir canore plus energique et malgre l'intensité et l'énergie de ce traitement, l'on voit à accratire en larguer et en prodondre l'ulcircitud on placard lupeux. Sien plus, l'on voit dans certaine ses les tissus ambiants, qui à l'ouil nu et à la loupe paraissent absolument de montaines de tout fuffirst lupomateux, s'ulciéera aveu ne rapidité plus ou moins abmance de tout fuffirst lupomateux, s'ulciéera veu ne rapidité plus ou moins des productions de production de la contraine de la contraine de production de la contraine de la contraine

Dans de paruils cas, devant l'insucció de mes procédés thérapeutiques appliués à ceq ue je croyais être des ulcierions d'assence lupeuse à narche rapide, devant l'aggravation même résultant incontestablement de la thérapeutique que l'employais, je me suis demandé si je n'étais pas de présence d'ulcirations non pas d'essence lupeuse, mais d'ulcérations en relation avec les microbes de la supuration.

J'instituais alors un traitement destiné non pas à détruire le lupus, mais à combattre les phônomènes supparaité, traitement qui, j's insiste, àvanit aucune action sur d'autres foyers lupeux ulécirés observés chez le même sujet et qui avait pour base les oune-arbonate de fer, l'aufec alsaijéque, l'actée borigen, le saiol, l'aristol, et la marche de ces ulécrations était enrayée en 24 heures, en 48 heures tot un plus, et en quelques jours celles-et étainet complétement ciertiseurs.

Il m'est impossible devant de pareils faits de ne pas admettre que ces ulcérations étaient non pas en rapport avec l'agent pathogène du lupus, mais très probablement en relation avec des agents pathogènes indépendants de celui-ci, probablement les microbes de la suppuration.

J'ai été frappé de la richesse du pus de ces ulcérations en staphylococci, en particulier en staphylococci aurei dont, avec l'aide de mon préparateur M. Tavernier. J'ai ou obtenir de belles cultures oures.

Je me demande donc si dans ces cas les ulcérations, l'aspect mollasse et fongueux des tissus antérieurement aces, durs et non ulcéris, ne doivent pas être attribués à l'action d'agents nouveaux venant ajouter leur influence à celle du bacille de Koch. Let agent nouveaux semble être un agent de la suppuration et me parati être le plus souvent, autant que j'en puis juger d'après les cultures bactériologiques que j'et ai entreprise, le staphylococcus progenes aureus.

Ce qui pourrait encore vanir étayer cette opinion, ce sont les phônomiess suivants que j'ai observés dans un certain nombre de cas priel tagetries en t la cleatrisation totale du luyas obtenues au moyen de la galvanocautrisation, du radige ou des agents causatiques. Voice o que l'on observe : le luyar étant gueri radige out des agents causatiques. Voice o que l'on observe : le luyar étant gueri rédard partiale, compléte, l'on voit se produire, an niveau de cette cointrie ou dans son voitaines immédial, des ulcéraitos fortement supportantes, précédées ou non par la formation de pustules, de phlycténules ou dans d'autres cas de petits abcès épidermiques ou dermiques superficiels.

Ces lésions suppuratives se montrent et évoluent avec une rapidité excessive. Elles sont très riches en staphylococci aurei. Le traitement du lupus ne leur convientpas. Bien plus, il ne fait que les aggraver dans certains cas, alors que le traitement antisuppuratif (acide borique, salol, aristol, sous-carbonate de fer, acide salicylique) en amène la cicatrisation avec la plus grande rapidité.

Ces ulcérations ne sont pas de nature tuberculeuse. Ce sont, comme je les ai

désignées dans mes cliniques de 1886, des accidents para-lupeux.

Il me semble que, sans trop se hasarder, l'on peut leur attribuer la pathogénie suivante. Le bacille de la tuberculose et le traitement qui en est la conséquence ont ouvert une porte d'entrée aux agents de la suppuration. Le lupus cicatrisé, le bacille de la tuberculose, si toutefois il en reste encore des vestiges, repullule difficilement dans la peau qui est (comme je l'ai démontré dans mes expériences sur les animaux) pour lui un mauvais terrain de culture.

Mais les agents pathogènes de la suppuration qui se trouvent en même temps que lui dans ce foyer lupeux cicatrisé se mettent à repulluler rapidement, vigoureusement, grace au bon terrain de culture qui, comme on le sait, leur est fourni par la peau. Ils produisent ainsi des accidents qui, bien que n'étant pas d'essence luneuse, sont secondaires au développement et au traitement du lupus. J'ai proposé de leur donner le nom d'accidents suppuratifs para et post-lupeux. Je ne sais pas s'ils peuvent amener le réveil du lupus proprement dit.

Ce qui prouve bien que ces accidents ne sont pas d'essence lupeuse, c'est que dans 7 cas, ayant excisé chez des malades des lambeaux de peau ainsi atteinte et ayant inoculé ces lambeaux à des cobayes d'après la technique que j'ai formuléc en 1882, les inoculations n'ont produit chez aucun de ces animaux des accidents de tuberculose expérimentale. Or l'on sait, comme je l'ai démontré en 1883 et 1884, et comme je le montrerai plus loin en publiant le résultat de mes inoculations de 200 cas de lupus, que cette affection inoculée dans de bonnes conditions expérimentales reproduit toujours la tuberculose chez le cobaye (inoculation intrapéritonéale) et chez le lapin (chambre antérieure de l'œil). Par contre, dans trois autres cas, ayant inoculé des produits du fond de ces ulcérations dans la cavité néritonéale de cobaves, ces animaux sont morts rapidement de péritonite suppurée d'une richesse extraordinaire en staphylococci aurei.

Devant ces faits, je me suis demandé dans un travail publié, le 27 novembre 1890, dans la Médecine Moderne, sur l'action combinée du bacille de Koch et des agents de la suppuration dans l'évolution du lupus, si dans ce cas les ulcérations, l'aspect mollasse et fongueux des tissus antérieurement secs, durs, et non ulcérés, ne doivent pas être attribués à l'action d'agents nouveaux venant ajouter leur influence à celle du bacille de Koch. Cet agent nouveau semble être un des agents de la suppuration, et me paraît être le plus souvent, d'après les cultures bactériologiques que j'ai entreprises avec M. Tavernier, depuis 1886, le stanbylococcus

ourous

Pour nous résumer, il semble que dans blen des cas je n'ose pas dire dans tous les cas), l'ulcération des nodosités lupesses on des tissus avainants, est en relation non pas avec le hacille de Koch, mais avec les agents de la supparration. Le lupone proprement dit donne liera è un tubercule sec, celui-ci s'ulcère surtout, peut-être uniquement, lorsqu'interviennent les agents de la supparration.

Lorsque les agents de la suppuration mélangent (que l'on me passe l'expression) leur action à celle du hacille de Koch, ils impriment à l'évolution du lupôme un caractère particulier que l'on peut résumer ainsi : mollesse, tendance suppurative et ulcéreuse de la lésion élémentaire lupôme.

La connaissance de ces faits est, comme nous venons de le voir; d'une importance majeure au point de vue du traitement du lupus (1). Elle montre l'importance des recherches relatives aux associations microbiennes en thérapeutique cutanée.

Le lupus exedens a pour siège de prédilection la face et en particulier le centre de la face.

Il peut s'observer aussi au niveau des membres, en particulier au voisinage des articulations et notamment à la face dorsale des doigts et des orteils. On peut le rencontrer aussi sur les fesses, le trone, le cou. Il est tout à fait exceptionnel sur le cuir chèvelu.

Le processus ulcératif n'atteint le tubercule lupeux, que lorsque celui-ci a déjà acquis un certain développement.

Assez souvent, l'aspect du lupus, avant sa période d'ulcération, peut faire prévoir que ce lupus deviendra un lupus exedens.

En effet, le lupus excéens débute en général par des tabercules plus volumineux, plus seillants, plus mons, plus livides, plus voucalarisés, et à évolution plus volumirapide que ceux du lupus non excéens. Lorsque les tubercules lupeux vont s'ulorer, ils dévriennent plus saillants, just livides, leur sommet rougit et se ranollit. Au lieu de présenter à leur surface des squames miness et lamelleuses, ils se couvents presque immédistement de croûtes d'aspect variable.

Le ramollissement et la désagrégation nécrobiotique atteignent le nodule lupeux, soit en partie, soit en totalité. Mais ils ne le frappent jamais simultanément en masse, comme cela arrive pour les zommes.

Au point de vue clinique, on peut dans l'ulcération du lupus, distinguer 2 cas.

(f). l'avais essays, il y a un certain nembre d'années, de traiter les lopes, en produisant an niveau des nedules lapeur une supparation abcodante au moyra de pommades à la sakine etc., etc., sapérant que les microbes de la supparation auraient joud le rôle de - microbes pondarmes - vid-4-vis des bestilés de Kéch-Des

estats thereprofitions mount comes de marvais relunitats. Fui obtanu is contraire de ce que je venhis.

La non periodicate artique is causande de si manous farbapartiques.

Cas falts montrent donc que, dont que je la faisais remerque à nouveau en 1691 a une particular donc que, dont que je la faisais remerque à nouveau en 1691 a une particular de la marcha del marcha de la marcha

Tantôt l'ubération n'atteint que le derme dans ses régions superficielles en generales, c'est le luque ubéreux superficiel. Il détruit les tissus en surface, et gagne en largeur. Tantôt, au contraire, le destruction ubéreuse est beaucoup plus profunde: elle atteint tonte l'épaisseur du derme, l'bypoderme, et même les tissus sons-jacents (certilages, muscles, tissus fibroux, et même les est, et même les que l'appendent de l

C'est le lupus ulcéreux profond.

#### A. - LUPUS ULCÉREUX SUPERFICIEL

Le lupus utécreux superficiel débute par un ramellissement nécrobiolique, qui es fait dans la couche superficiel de luipuine et qui est accompage d'âtic-rations épidermiques que nous étudierous métail au chapitre « Anatomis pathologique ». Celles-et d'uns façon générale aboutisent à la destruction de l'épiderme soit par le processus de visico-paultation que j'ai décrit en 1878 et 800, dans les Archives de playiedique, sous le nom d'alteriation cavitaire, que l'est enfin par le processus de celebration (est de l'est enfin par le processus de detruction moléculaire, lien étudie par llemant de Lipon et son étére Larroque.

Mais o qu'il importe de savoir au point de vue clinique, c'est que toute ces beisons de surface houissent à la formation de crottes, d'apparence très divers, qui recouvent l'ulcération lapeuse. Cas crottes provenant du mélange des produits de sécrétion de la surface ulcéreuse (maitre caséforme mélange à un liquide séro-purulent, plus ou moins purulent, renfermant lui-meine des globules rouges), avec les débris de l'épiderme altére, se présentent sous les aspects ies plus divers, tant au print de vue de l'épiaseur, de la disposition que de la coloration.

Suivant les apparences variables que peuvent présenter les lésions épidermiques et les croûtes, les auteurs ont créé des sous-variétés de lupus ulcéreux auxquelles ils ont donné des noms particuliers, en rapport avec l'aspect et la disposition des croûtes.

Tel est le *lupus impétigineux* ou mieux *impétiginiforme*, dans lequel l'ulcération se fait par une sorte de processus exsudatif aigu, se passant dans les couches superficielles de la peau.

Cette variété les multiforme se produit particulisement au viage, autour de yeux, su le front, le nes, surtout cheul su sigleis faunes. An début le développement du petit foyer thereuleux est parties un peu subaige; plus tard il est de le production de la marche lente certainer au lupus, — Dans cette variété, le lupus constitué en général par un placard rouge, pud pour mois livide, se créble d'une grande quantité de petits mist et less parudents intra-példermiques gres comme des têtes d'épingles, de pétites pastule meigleinformes, qui, aissi que E Besnier de la remarquer aver actions, se renouvellent continuellement même au millieu des surfices cicatriciales, durant une buttaite de jours. Ces tétons épidermiques sur faces cicatriciales, durant une buttaite de jours Ces tétons épidermiques au faces cicatriciales, durant une buttaite de jours. Les tétons épidermiques au faces cicatriciales, durant une buttaite de jours. Les tétons épidermiques au faces cicatriciales, durant une buttaite de jours. pent et laissent échapper un liquide séro-purulent qui se transforme en croûtes jannatres, parfois hrunatres, ou au contraire grisatres, rondes en général, plates, parfois cependant un peu élevées, adhérentes, qui recouvrent l'ulcération lupeuse. Ce liquide, comme je l'ai montré en 1886 est très riche en staphylococci, aussi la thérapeutique antisuppurative joue-t-elle un rôle important dans le traitement du lupus impétiginiforme.

Le lupus impétiginiforme de Hutchinson et Besnier correspond à la scrofu-

lide pustuleuse de Hardy et en partie à l'impétigo rodens de Devergie.

Il affecte parfois une marche rapidement destructive. De même que le lupus eczémateux ou mieux eczématiforme, il est souvent méconnu par le médecin, qui le prend pour un simple eczéma, ou un vulgaire impétigo, voire même pour l'acné rodens ou une syphilide tuberculo-croûteuse à petits éléments. Ainsi se produisent de funestes erreurs de diagnostic. - Comme l'ont montré Hallopeau et Wickham, il peut envahir les muqueuses.

Tels sont encore le lupus tuberculo-croûteux, tuberculo-ulcéro-croûteux, de certains auteurs.

Tel est le lupus rupioide dans lequel l'affection débute en général par une seule phlycténule purulente, rappelant assez bien celle du rupia, phlycténule remplie d'un liquide séro-purulent et sanguinolent, du volume d'une lentille à celui d'une cerise même, plus ou moins flasque, et qui ne tarde pas à se rompre pour se couvrir d'une croûte hrune, d'un brun rouge foncé et même noiraire,

Ce lupus rupioïde, ainsi nommé à cause de l'aspect de sa croûte, n'appartient pas d'ailleurs en propre au lupus ulcéreux superficiel. Le lupus ulcéreux profond, le lupus téréhrant en particulier, se couvrent souvent de croûtes rupioides.

On pourrait multiplier encore ces sous-variétés créées suivant l'apparence variable des croûtes. Cela ne présentant aucune utilité pratique, aucun intérêt dogmatique, nous n'v.insisterons pas davantage.

Il nous faut étudier maintenant plus en détail le lupus exedens arrivé à la période d'état. Cette étude comprend :

1º L'étude de la croûte qui recouvre en général l'ulcération lupeuse;

2º L'étude de l'ulcération lupeuse elle-même.

Il importe d'en bien préciser les caractères cliniques, car cela est de la plus haute importance au point de vue du diagnostic différentiel, en particulier du diagnostic différentiel avec les syphilides.

Les croûtes qui recouvrent les ulcérations lupeuses sont d'aspect très variable. Tantôt minces et d'un jaune grisatre, parfois d'un gris blanchâtre (comme certaines croûtes que l'on trouve au début de certaines variétés de lupus exedens de l'entrée des narines), ces croûtes que le malade arrache fréquemment, sont remplacées par des croûtes plus épaisses, d'un jaune brunâtre ou verdâtre, parfois même noirâtre, par suite de leur mélange avec du sang. La croûte augmente d'épaisseur et souvent même d'étendue, chaque fois qu'elle se renouvelle.

Tantôt la croûte est jaunâtre, d'un jaune pâle ou grisâtre, plate ou un peu

rocheuse. Tantôt au contraire, elle est, dès le début et très rapidement, épaisse, dure, d'un jaune brun foncé ou verdâtre, ou même d'un brun rouge presque noir et plus ou moins ostracée, rupiolde même (1).

Bien que d'aspects très variables, les croties du lupus préendent copendant un certain nombre de caractères généraux, que l'on peut consister dans la majorité des cas, soit simultanément, soit plus souvent isolement, et qui sont d'une certaine importance au point de veu du diagnostie du lupus en général et de sa distintion avec les syphillides uleiro-croûteuses en partieulier. (Voir Plancuz I, Fig. 4 et Plancus II, Fig. 3. 2

Les croûtes du lupus sont souvent adhérentes et assez fréquemment enchâssées dans la peau.

Elles sont moins saillantes, moins inégales, moins dures que les croûtes de sphills. Elles sont moins saillantes, moins inégales, moins dures que les croûtes de sphills (Barthelemy). Elles sont d'un jaune gristère, ou d'un bran jaunt-re. Elles sont pariols d'un bran louis, et même noiriet par suite de leur métaige avec le saug. Elles sont pariols d'un jaune verdêtre. Toutefois, les croûtes hajives au présentaire pas d'ordinaire à coloration ver bouelle ou vert floresuiti de qu'on n'observe pas en général à un degré aussi accentaté dans la syphills. (Bartheleux-)

Elles se reproduisent sans cesse après l'arrachement. — Elles sont souvent entourées d'une desquamation déhiscente, à la collerette qui sépare les parties saines ou cicatrisées des parties malades. (Besnier.)

Sons la croûte adhèrente qui la masque se trouve l'uteration lungues consti

Sous la croûte adhérente qui la masque, se trouve l'ulcération lupeuse, constituée par la nécrobiose plus ou moins complète du inhercule luneux.

Il arrive parfois que l'on soit tout étonné, après avoir détaché la croûte, de ne trouver qu'une ulcération lupeuse d'une très petite étendue, alors que l'on s'attendait à trouver une ulcération à peu près de l'étendue de la croûte qui la recouvre.

Mais l'on constate bientôt que cette ulération elle-même se trouve bordée par une cicatrice ne général violacée, correspondant exactéement à ta croûte qui la coîffe. Bans ces ess le processus cicatriciel de guérison s'est fait en partie sous la croûte qui demere adhérente par ses bords, luò del se continua-reve l'épiderme sain ambiant, et par son centre, là où persiste encore un reste dejl'ulcération primittre en voie de cicatrisation.

D'ordinaire, l'étendue de l'ulcère correspond à celle de la croûte.

L'ulcération, qu'elle soit ou non recouverte d'une croûte, affecte la forme du lupôme qu'elle a nécrosé. Elle présente un aspect très variable; tantôt en effet elle est assez profonde et entourée de bords mous, plats et bien llimités; tantôt elle

<sup>4.</sup> Il faut tempere se metter des crothes dazienes, militaries, pino on maios fenciées, surtout lorsqu'elle-sispant aur le nec ou a centre de à fonc. Ces crothers epissais, foncedo es partiel un peur rechevante, manquent souvent non one ulcération superficielle de lupeus ulcéreux insuperitelle, au le contraction de lupeus ulcéreux insuperitelle, au le contraction par le le contraction de lupeus ulcéreux insuperitelle, au le contraction par le lecture sous le nom de lupeus ulcéreux insuperitelle, au nom de lupeus ulcéreux insuperitelle, au nom de lupeus insuperitelle, au nom de lupeus insuperitelle qu'en le nom de lupeus insuperitelle qu'en le nom de lupeus des lupeus de lupeus de lupeus sous le nom de lupeus de lup

est bordée par des bords saillants et bourgeonnants. Elle-même fait sonvent saillie au-dessns de la surface cutanée.

Elle est ronde on irrégulière, peu profonde en général, parfois un peu déprimée, dans certains cas, au contraire, nn peu saillante et même bourgeonnante et fortement surélevée.

Son fond est brillant, d'une rose blafard, d'une rouge pâle, parfois d'un rouge brun ou brunâtre. Dans d'autres cas, Il est grisàtre ou gris jaunâtre et présente un aspect lardacé. (Voir Plancie I, Fig. 2 et Plancie III, Fig. 4.)

Il est rarement diphthéroïde comme dans la syphilis ou la lèpre.

Il est coessivement mon, comme sponjeme et se laisse pendiere avec he plus quade facilité par le stylet mousse on n'importe par que instrument, car le lupôme dichré comerre les caractères particuliers de mollesse sur lesquels nous avons insisté à propos de lupôme nou luciere, Parfois ces ulteritains reposent sur destineux inflirée profondement, comme tumellés, galatiniformes, dan lecquelle avec des la comme de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme de la comme del comme del comme de la comme d

La surface de ce fond est souvent un peu irrégulière et parsemée de mamelons plats. Elle saigne facilement. Souvent elle est comme granulée et parsemée de petits points bhafards ou jaunâtres, ou de bourgeons charnus d'une grande mollesse, dépressibles, nilès et de mauvaise nature.

L'on voit dans certains as l'ulcération têxe superficielle d'un lupus inilitée an appa etteinée un éténule parfoit sirés considéraile. Il s'égit alors souvent d'un lupus inilitée en nappe avec fond un peu odémateux. Cette ulcération test sepréciale, no déclie par les auteurs, forme une nappe lies, non déprinée ai piène déprinée, parfoit un peu hombée, litisante, d'un jame grésite, un peu peut peut de la commandation de la continuée de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la continuée de la continuée par le continuée de la continu

L'ulcère lupeux sécrète une certaine quantité d'un liquide loucbe ou d'un pus mal lié, plus ou moins sanieux, parfois sanguinolent que la pression fait sourdre à la circonférence de la croûte, quand celle-ci existe encore. Ce pus très concrescible forme rapidement des croûtes enchâssées, moulées sur la plaie.

Il est des cas au contraire où cette sécrétion est très peu abondante ou à peine appréciable.

Au microscope on constate que le liquide sécrété par l'ulcère lupeux se compose de globules purulents, de détritus granuleux ou autres. On n'y trouve iamais ou presque jamais de bacilles de la Inherculose. L'examen du pus de l'ulcère lupeux ne peut donc guère servir au diagnostic différentiel de cette affection (1).

En revanche ce pus renferme un nombre plus ou moins considérable de microbes de la suppuration. Il semble qu'îci encore la purulence soit opposée à la virulence, mais non à l'alcération, comme nous l'avons vu plus baut.

L'ulcère lupeux, surtout quand il est hourgeonnant, saigne facilement. Sa base est toujours inflitrée plus ou moins profondément, car l'ulcération n'a mortifié que les parties supérieures du lupême. Mais les téguments qui entourent l'ulcération présentent très peu d'induration.

D'ordinaire la base de l'ulcération est mobile sur les tissus sous-jacents. Parfois, quand l'infiltrat est profond, elle adbère fortement à ces tissus, à l'hypoderme, aux muscles, aux aponévroses, au périoste, aux ligaments fibreux.

Ses bords sont comme érodés, usés par suite de l'extension de l'ubération, siavant la juste renarque de Lailler. Il ne sont pas atilités ajec, au contaire lis se perdent d'ordinaire graduellement dans le fond de l'ubération; ils sont aplais, aminies et nettement définités. Leur couleur est violoée, l'ubé. Sovent, à une distance d'un densi à plasieurs centimetres mene de l'electration, jis présentent distance d'un densi à plasieurs centimetres mene de l'electration, jis présentent distance de l'entre de l'e

Dans d'autres cas, ils sont gouldes, légèrement doulourux et parsemés de tubercules. Le goulinement des bortos et des itsus ambiants est arrout remaquable dans les lupus du centre de la face. Il acquiert souvent un développement extraordinaire au nez, à la lèvre supérieure, aux; pouse. Cette hypertrophie qui masque les borribles délabrements que produirs ce lupus du centre de la face, lui a fait pardois donner le nom de lupus hypertrophique.

De même que le fond de l'ulcère, ses bords sont toujours très mous. Enfin les bords de l'ulcère lupeux sont fréquemment plus ou moins décoilés. Rarement les bords sont durs, calleux et renversés en débors.

Il arrive asses souvent que le bourgeonnement précoce des uclères lupeur s'exagére encore, qu'ils peracent, presque des le déut (q'îti sient été on non recouverts de croîtes plus ou moins épaisses), un aspect végénat à un hauf qu'ît les couvrent de sailites peuplomateuses rouges ou hladrées, séparées par des silions dans lesquels se trouve du pas et donnent ainsi pariois aux parties des silions dans lesquels se trouve du pas et donnent ainsi pariois aux parties l'aspect d'une frambisce. Mais ce qu'il distingir, avant quadreplient volume. Paspect d'une frambisce. Mais ce qu'il distingir, avant qu'il qu'il de la papillomateux, du plus sedéreux papillomateux, dest que des des pus casoties pour sons, dans que, depressibles, longeux, sajemas fracilement et de marvais aspect. Cest à ces variétés de lupus que les auteurs out donné le de moi de lupus applilomateux, que végénat, lupus longeux, raimpastiforme, nom de lupus applilomateux, que végénat, lupus longeux frambassiforme,

(1) Seal, je creis, Lachmanna a fraurė, dans is juss accumulė sous les credies d'un lupus mai traitė, des manessa de leadies si numberar que l'on mrait jus so creire en présence d'une emiture pure de bacilies de la taberculose. (Lachmann, Kleine Beitrage uru. Reinime der Turbarélabatille, flestache Medichistische Wochenschrift, 1884)

lupus exuberans de Fuchs, lupus ulcéreux végétant ou bourgeonnant, frambœsia luposa (1). Ils appartiennent au groupe des tuherculoses papillomateuses du tégument. (Voir PLANCHE 1, Fig. 3.)

Parfois un certain nombre de ces végétations, de ces granulations, s'organisent, se recouvrent même d'épiderme et persistent ainsi presque sans changement aucun pendant des mois et même des années, pour disparative ensuite par néerobiose ulcéreuse au bout d'une durée plus ou moins grande et reparatire parfois encore.

Cet aspect hourgeomant augmente considérablement le volume des parties adientes. La nivrie souvent par exemple que le nez, siège fréquent de cette affection, semble triplé de volume et même davantage. Si l'on n'était pérvenu, on ne crivait junnie, que oute the pertrophie des tissus manque une destruction plus on certification plus on partie de l'acceptant de la companie de la co

Vienne alors la période de cicatrisation, et l'on verra s'eliminer, disparaître, fordre comme par enchantement tout ce tissu pathologique hourgeonnant. De ce nez hypertrophie îl ne restera plus qu'un moignon.

L'ulcération lupeuse continue à s'étendre par ses hords. Cette extension se fat par la circonférence du lupus toujours plus atteinte que le centre et par une sorte de bourrelet tuberculo-croûteux plus ou moins marqué.

L'accroissement de l'ulcère se fait plus ou moins rapidement par l'apparition de nouveaux thurecules rapidement suprurés et d'apparence pustiteues ou pur utile-croiteuse ou par une sorte de bourrelet de tubervules plus ou moins ulcérés et recouvers de croûtes jumnitres, gristères, et marche toujours en envahissant graduellement la peau saine. Les parties affectées sont sovrent cédemaleuses, comme mondées.

L'ulcère lupeux est en général indolent.

## B. - LUPUS ULCÉREUX SERPIGINEUX.

Lorsque l'extension de l'ulcération se fait d'une façon continue par le hourrelet tuberculo-croûteux envahissant, que le centre atteint se cicatrise ou non, on se trouve en présence du lupus ulcéreux serpigineux (Lupus excdens herpétiforme de Devergie).

Le lupus serpigineux s'étend par une sorte d'avant-garde de tuhercules dispoés en lignes en général circulaires, suivant une marche excentrique. Ces tubercules pustuleux ne tardent pas à leur tour à devenir ulcéreux et à se

couvrir de croûtes jaunes, un peu verdâtres, hrunâtres et même noirâtres, en

<sup>1.</sup> Ces masses papillomáticases sont constituées histologiquement par un tisse embryonnaire absolument analogue à colui des bourgoons charous, dans lequel se treave disséminé un nombre plus ou moins considérable de folliquels inpexa.

général adhérentes à la surface du nodule lupeux ulcéré, parfois à moitié détachées par la suppuration sous-jacente (1).

Les bords de ce lupus serpigineux sont rouges, friables, infiltrés et souvent criblés de petites ulcérations un peu fongueuses. Ils sont disposés en lignes courbes, et, suivant la juste remarque de Lailler et Mathieu, présentent sur la ligne générale de leur direction de petites encoches d'un rayon plus petit, également arrondies.

D'ordinaire la cicatrisation se fait avec une rapidité plus ou moins grande



Fig. 2. Lupus exedens serpigineux de la face datant de 50 uns, chez une fereme de 23 uns.

derrière la ligne tubercuzeused'extension qui rampe et envabit toujours de nouveaux territoires cutanés comme si le bacille de la tuberculose quittait le territoire cutané primitivement envahi et qui se cicatrise, pour chercher dans la peau saine ambiante un terrain de culture qu'il a épuisé derrière lui. L'ulcère lupeux se ferme d'un côté pour avancer de l'autre

Il en résulte que l'avantgarde des tubercules lupeux, le bourrelet d'envahissementformentuneligne croûteuse, ulcérée, irrégulièrement circulaire, ranpelant les syphilides tuberculeuses circinées, mais à tubercules plus rapprochés. plus serrés les uns contre

les autres en général. Lorsqu'il existe plusieurs centres lupeux, leur extension progressive finit par amener leur fusion et l'on voit ainsi de vastes surfaces plus ou moins cicatricielles bordées par des séries

d'arcs de cercles tuberculo-crofteux. Le lupus serpigineux ulcereux peut envahir de proche en proche de vastes

t. Lorsqu'elle se développe sur un lupôme infiltré en rappe, l'alcération serpégimense peut se présenter The Loronge case of the engagement of the contract an appear in momentum of the contract and the contract an

territoires cutanés et lahourer peu à peu en l'espace de plusieurs années, si l'art n'intervient pas, une partie plus ou moins considérable de la face, puis toute la face, le front, les oreilles, le cou, la région sous-marillaire.

l'ai vu des cas où un pareil lupus avait, en l'espace de quinze à trente ans, labrer toute la face, rongé les oreilles et, après avoir envahi la région sous-maxillaire et le cou, continué sa marche envahissante vers les épaules jusqu'à u V deltoidien, et vers le thorax jusqu'à la moitié de la région sterno-ostale.

Dans d'autres cas, j'ai vu de pareils legue sérvilupés sur les membres, les tronce, servaits prespet locit une cuiese, une fesse, une partic de tronc. Telle set l'observation d'un malade que j'ai étudié en 1822, à l'hôpital Saint-Louis pendant longtumps, et qui esti atteint d'un pluss espiginoux, un hiereuilo-croisdeux exodens yant envahl toute la fesse. J'af sist faire de ce lugues par M. Karmanaski une squarelle qui est croure perpoduite dans la figure 2 de la Plance II. Elle montre hien cité qui est ciure perpoduite dans la figure 2 de la Plance II. Elle montre hien cité describle convoites, d'avanhissement qui laisse derrire lu une cicatrice gristit discredie-croisteux d'avanhissement qui laisse derrire lu une cicatice de la comment de la figure de son d'est d'ormés de nouveaux tulorcuelle lapaux.

Le lupas scrigineux exedens est d'ordinaire superficiel à la face. Il peut toutefois y dre plus profond et s'y présenter sous forme d'infiltrations tuberculogommeuses en appe donnant parios aux tissus infiltres dont il augmente énomément le volume, un aspect d'syipétatode, l'ivide, suintant. Aux membres il est plus profond et s'y trovue souvent malagné de lupus soféeuxe papillomateux. Il donne souvent aux extrémités des membres un aspect déphantiasique. Il s'observe sutroit duct les sujets forfement entheshés de scroût-uberculose et présentant d'autres lésions tuberculeuses: gommes scroûtel-tuberculouses cutanés ou gangliomaires, tuberculeuse fendieuse, articulaire, osseuse, pulmonaire.

La cicatrice consécutive à cette ulceration lupease en surface est en général rougeâtre ou violacée au début; elle ne tarde pas à devenir d'un blanc rosé, à pâlir enruite de plus en plus et à devenir blanchitur. Elle est tendue, utisante, souvent déformée par ploses, inégale, hride et présente parfois dans son épaisseur de petites crétes ou de petites sailles un neu papillomateuses.

Il arrive aussi que cette cientries donne à la peux attainte un aspect hourseufe, sullant, plus volumineux, comme si la peux distra mpidée, Voir Pauxon II,  $F_{ij}$ , 2.) Ces cientries sont alors souvent grisières, parfois mouchelées de pointe ou tehes plus chières, plissées ou gardrées. Devergée à heaucoup insisté sur cet aspect hoursoulé que peu précenter la cientrice du lupus serpigineux exodens, por lui, dans la lupus exadens, la cientrie seruit lyarchypiaque, fandis que dans raises de la commenta des cientries boursoulées ou mouchelées peuvent s'observer à la suite du lupus serpigineux non seudens, comme nous l'avous vu.

On conçoit les délahrements épouvantables que doit produire une pareille affection, spécialement à la face et en particulier au niveau des orifices naturels,

ainsi qu'au niveau des extrémités des membres. Nous y reviendrons à propos de l'étude des cicatrices du lupus.

Sur ces cicatrices on peut voir apparaître de nouveaux tubercules lupeux, qui, d'abord petits, plans, finiront par s'ulcérer et se réunir aux anciens tubercules ulcérés. Il y a la récidive dans la cicatrice, récidive qui est loin d'appartenir d'ailleurs au lupus ulcéreux serpigineux.

#### C. - LUPES EXEDENS DÉTRUISANT EN PROFONDEUR QUI LUPUS ULCÉREUX PROFOND.

Au lieu de s'étendre en surface, le lupus pent s'étendre en profondeur. On a donné à cette variété de lupus le nom de lupus térébrant. Celui-ci atteint surtout. le nez et le voisinage des orifices naturels de la face. D'après Devergie, il natirait à un âge plus tendre que les lupus qui détruisent en surface et ne se rencontrerait pas uniquement comme ceux-ci-chez les sujest irmphatiques.

Quand il siège au nez, qu'il détruit de bas en hauf, il est souvent précédé pendant long temps par des croûtes de muco-pus, qui se produisent dans l'une ou l'autre narine ou dans toutes les deux.

Il debute par un bouton rouge et isofe, qui se tuntée rapidement. Cette unmération, surton torsqu'elle siège à la face a particulier au nez, puet devenir considérable. Le nez peut être quadruplé de volume, comme cher la malade de la figura 3 de la Planche VII. Il preud ou sapect tunéfé, d'un rouge violace, rap-plant ortaines infiltrations gommeuses, que ient encore augmenter loudien lymphangitique plus ou moins pronocce concomiant. Il ridilitation est tellement en présence du infiltrat servidue-tubreuleure rappelant plutôt la gomme que le tudence d'un infiltrat servidue-tubreuleure rappelant plutôt la gomme que le tudence. Cette masse lupomateuse ne tarde pas à se ramellir en un point, le ramollissement sétent et l'incit l'identifique et al.

Ce ramollissement nécrobiotique ulcéreux, qui frappe rapidement et dans une grande partie de son étendue l'infilirat lupeux, rappelle beaucoup dans son évolution le ramollissement nécrobiotique des gommes serofulc-uberculeuses (1).

<sup>(1)</sup> Catta analogia objective ciliation et, a jonateral-je, spriedingon, ma anise nurre certains lugus uloceux producta et las gommes servolucio ubstructivatures a "in a qui doriro non a surgenzare." On composit très bien que, lorsque l'indirent inpuer est profonad, qu'il enveluit non saudemant le derroe, mais infesse l'impoortruce et se ituacio sono sicolario et qu'il evoir septémente tres la nécrebosce uloceux.

this these taypercrate can assess nonproblemant a que n'une representant viva avec montre de contraction de la contracti

HEADENDINGERS. Auss an overraturoguese su can ru de semmatores. Jui ru conventes dermatologistes co amrends purp poster le alignosius in lugue à propos de lésion de la fist face présentait une grande analogie avec l'utilitates E. Beauler à également blen senti cette analogie, quand il a désigné ces lugue sous le nom-dé Lugues tabecculo gromanus.

Lupus unsereun-genement.

Si l'Eun se rapporta à la définition que j'ui donnée du tubercule (page 36) et si on la compare à celle que
J'ai éconnée de la gomme, définitions qui sont les reproductions de celles que j'ai faites au 1855 à projos des

Il existe donc la plus grande analogie objective entre le lupus térébrant et certaines gommes scrofulo-tuberculeuses.



Fig. 4.

Ces Spaces representant no mea de lupras tebercullo-germanur, fordement excelena des deux jours, qui en plusieurs points avaiont envall non seulement la pean del Taypoderne, mais même la cocche musculaire. Le malade del rapidement just peru la terbinanca que la priladere à la die de cil travi-

L'ulcération se couvre en général d'une croûts d'ordinaire remarquable par sa saillie et son épaisseur. (Voir PLANCHE 1, Fig. 4.)

Cette croûte fort adhérente, de couleur jaune verditre, souvent brunâtre ou noirâtre, présente les caractères ordinaires des croûtes du lupus exedens. Mais, je le répète, elle est en général noirâtre, saillante, épaisse, rocheuse, parfois ostracée ou rupioide. On ne trouve pas de croûtes sussi épaisses, aussi saillantes, aussi rocheuses. ou rupioides, dans le lusue soedens superficiel.

Lorsqu'on setrouve en présence d'un lupus exedens dont l'ulcération se trouve masquée par des croûtes semblables, on doit toujours s'attendre à trouver sous

lésions élémentaires de la pass (Horrael des Cossaeissmes rédisoles, 5 mai 1885), cette anniogie n'a rieu qui delve étamaer. Une pareille ressemblance doit éridemment beuncoup donner à réfléchie aux qualques dermutologistes qui, tout su admettant la nature tribertoiness des gommes diles serofulaness, se refesent ancore à admettre la nature tuberondure du l'ajour rugaire. elles des ulcérations profondes. Ces croûtes épaisses sont presque l'apanage du lupus ulcéreux profond.

La croûte est entourée d'une zone de peau rouge, engorgée, qui borde l'ulcération lupeuse.

Cet engorgement violacé, cette tuméfaction livide qui entourent l'uleère, et qui s'accompagnent souvent d'un degré plus ou moins prononcé d'œdème lymphangitique, indiquent l'infiltration profonde et étendue des tissus par le lupôme.

Lorsqu'on enlère la croûte, on trouve sous elle une ulcération profonde, à fond lardacé, ou d'aspect fongueux et blafard. Elle se couvre parfois de bourgeons charnus, mollasses, et de mauvais aspect. Elle secrète un pus sanieux.

L'ulcération non seulement détruit le derme et l'hypoderme, mais peut envahir les tissus fibreux, cartilagineux, les ligaments, les aponévroses, les muscles et même les os.

#### D. - LUPIIS VORAN.

Lorsque l'ulcération lupeuse gagne à la fois en surface et en profondeur, les délabrements seront, on le conçoit, bien plus considérables. C'est le lupus exedens de certains autours (Lailler et Mathieu), que plusieurs dermatologistes qualifient aussi de lumus vorax.

Je veux blen admettre cette dénomination de lupus vorax, pour ces variétés de lupus qui rongent à la fois en surface et en profondeur, mais à la condition qu'il soit nettement spécifié, que ce terme correspond aux ulcères évoluant d'une façon lente, subaigué, blen que pouvant produire des délabrements énormes parfois,

Je propose au contraire d'appliquer le terme de lupus phagédenique, à cette variété de lupus vorax à évolution très rapide, suraigaë, qui peut en quelques mois, en quelques semaines, détruire profondément des portions considerables de tissus de la face et de la bouche en particulier, car ce lupus s'attaque surtout au nez et à la bouche.

Le lupus vorax siège presque toujours à la face.

Il débute presque toujours par le nez et la lèvre supérieure, et présente tous les caractères du lupus térébrant (tuberculo-gommeux), que nous venons d'étudier.

Il s'étend non seulement en profondeur, mais aussi en largeur, et finit

ainsi au hout d'un temps plus ou moins long, par détruire le nez, la lèvre supérieure, les régions zygomati-

ques, la muqueuse huccale, nasale, et même la muqueuse pharyngée. La figure 4 de la Planche l représente un cas de lupus vorax du centre de la face, qui, en deux ans, avait amené le délahrement que représente l'aquarelle, et qui fut en un mois complètement guéri (sans récidive jusqu'ici) par le râclage, et l'application d'agents parasiticides et caustiques.

Il est en effet, remarquable de voir, combien facilement (relativement) ces effrayants lupus vorax tuherculo-croûteux cèdent à une thérapeu-

tique bien appliquée, et combien durable (en général) est leur guérison; alors que des



Fig. 6. La figure 6 représente la face d'une petite fille de 13 ans, ches quelle en l'espace de un an et demi un lupus vorax non traite détruisit le contre de la face. L'enfant était, en outre, atteinte de mai de Pott. L'enfant est morte de tal erculose miliairo, aiguë, peu de temps après son entrée dans mon service.

lupus non exedentes, à petits tuhercules, serpigineux ou non, font par leur ténacité et leurs récidives continuelles, le désespoir du dermatologiste.

## E. - LUPUS PHAGÉDÉNIOUS.

Que le lupus tuherculo-gommeux ulcerant en surface et en profondeur, au lieu d'évoluer en quelques années, ou en plusieurs mois, évolue en quelques semaines, qu'il suive une marche suraigue galopante, l'on a ce que j'appellerai le lupus phagédénique. Le lupus phagédénique correspond à certaines variétés du lupus vorax, ou du lupus galopant du centre de la face de certains auteurs, ou du lupus tuherculo-gommeux de Besnier. Il est heureusement rare.

Dans le lupus phagédénique, les tubercules lupeux s'ulcèrent avec une vitesse inoule. L'ulcération, qui repose sur des tissus mous, œdémateux, ronge et détruit les tissus ambiants avec la plus grande rapidité, tant en surface qu'en profondeur.

En peu de temps, en quelques semaines, les bords libres des lèvres (surtout de la lèvre supérieure), du nez, au niveau desquels le lupus déhute d'ordinaire, sont détruits. Le plus souvent il faut arracher les croûtes épaisses et hrunktres qui recouvrent l'ulcération, pour assister à ses progrès offrayants. L'ulciration apparat diera rece son fond me, nachade ou juantier, son même patrilagineax, couvret dans d'autres cas de hourgeons charmus, halfards, fongueux, d'une grande mollesse, et saipant avec la plus grande facilité. Lupus phagédénique envahit souvent en même temps les muqueuses du nez, de la houche, du radias et die la face interme des joues.

En quelques semaines le nez peut être rongé, les lèvres presque complètement détruites, les joues labourées par des ulcères, la houche et la gorge envahies,

Ce lupus en se propageant au pharynx peut entraîner la mort-

Je na inalheuressenent va un exemple pour lequal je fus consulté presque in extremis. Cet horrible lupus phagédéaique, qui avait détruit le ner adus toute sa portion cardifagineuse, la l'erre empérieure, la moitié autérieure des joues, l'eul droit et la pampière inférieure gauche, s'éstit propagé au palais dont il avait détruit complétement le voile et de la su pharpar. Le ana doute au laryarx. Le malade mourut en partie d'inantition et de cachexie, en partie d'asphyxie et d'une tuberculose pulmonaire interverurent.

Ce lupus phagédénique qui avait débuté quatre mois auparavant par la narine

gauche avait donc mis quatre mois pour tuer le malade.

De pareils faits sont heureusement excessivement rares, et il est possible qu'un certain nombre de cas décrits comme des lupus vorax (lisez phagédéniques), par quelques auteurs, ne soient autre chose que des syphilides ulcéreuses galopantes ou des cas de morve.

D'après Bazin, « les malades parvenus à ce degré de la scrofulide maligne sont ordinairement enlevés par une phlegmasie maligne, assez souvent par une

péricardite ou une pleurésie avec épanchement. »

Contrairement aux autres variétés de lupus ulcéreux, qui en général sont peu ou pas douloureux spontanément, le lupus phagédénique, surtout lorsqu'il envahit la bouche et la gorge, peut être parlois douloureux.

Tels sont les caractères généraux du lupus exedens. On conçoit combien divers ceux-ci peuvent être, suivant le siège, la profondeur, la durée du mal, suivant que l'alcèration se produit sur une peau saine jusque-là, ou est consécutive à un dépôt lupômateux de réddivé dans une cicatrice, suivant enfin les complications inflammatiorès exdémateuses, lymphangitiques, etc., qui l'accompagnent.

D'alleurs il arrive souvest que certains points du lipus sont uloéreux et même téchentas cu phagédiniques, alors que d'autres points disignés ou rapprochés demeurent à l'état de lupus non cucdens. L'on peut voir sur le même sujet et parsits sur le même placeur lipura, coexistre le lupus cectons dans ses differentes variétés, le lupus ses differentes variétés, le lupus sed differentes variétés, le lupus séderaux sous ses différentes varpeut y compts la variété que Richl a désignée sous le nom de tuberculoer varraqueux, et enfin même le lupus vulgaire érythématoide. Quelle preure plus coarain.cante pourrait-on trouver de l'unicité de ces différentes format de tuberculoer l'autre limiture démonstration pourrait-on don-férentes format de tuberculoer l'autre limiture démonstration pourrait-on don-

ner de l'identité de nature qui existe entre elles? et comment les dermatologistes qui, tout en se refusant encore à admettre la nature tuherculeuse du lupus vulgaire, sont en train de préparer leur évolution en reconnaissant que certaines variétés de lupus (le lupus seléreux par exemple) sont de nature tuherculeuse, peuvent-ils expliquer de pareils faits?

Il ne faut donc pas oublier que la régression du lupus par résorption interstitielle et même par métamorphose fihreuse, peut se rencontrer en même temps que la régression par nécrohiose ulcéreuse (lupus exedens), soit simultanément, soit alternativement dans les différents points d'un placard lupeux. L'on voit même parfois la nécrobiose ulcéreuse et la résorption interstitielle agir de concert pour amener la régression d'un même nodule lupeux.

En dépouillant les observations recueillies dans mon service de l'hôpital Saint-Sauveur et dans ma clientèle privée depuis 1884, je constate que sur 286 cas de lupus, j'ai observé 198 cas de lupus exedens.

| Les plac | ards étaient ains | i localisés :                     |                              |                          |
|----------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|          |                   | Front                             |                              | == 5 foie                |
| 1        |                   | · ·                               | supérieure gauche            | = A fois                 |
|          |                   | raupieres                         | inférieure droite.           |                          |
|          | }                 |                                   | aile droite.                 | = 9 fois                 |
|          |                   | Nez                               | hout                         | = 12 fois                |
|          | Face              |                                   | en totalité                  | == 50 fois               |
|          |                   | Régions                           | zygomatique . gauche droite. | == 63 fois<br>== 48 fois |
| êre      |                   |                                   | naso-odnianna gauche         | == 49 fois.              |
| 1        |                   |                                   | massétérine droite           | = 41 IOIS.               |
|          |                   | Sourcil                           | droit                        | = 7 fois.                |
|          |                   | T Amer                            | gauchesupérieure             | = 7 fors.<br>= 42 fors   |
|          |                   | Montes                            | supérieureinférieure         | == 18 fois.              |
| - 1      | Oreilles          |                                   |                              |                          |
| 4        | (                 | gauche                            |                              | = 3 fois.                |
|          | cuir cheveni.     | o monillaine                      | ( droite                     | = 2 fois.<br>= 17 fois.  |
| Cov      | Régions           | smaxillaire } droite gauche       |                              | = 18 fois.               |
|          |                   | sterno-mastordienne droite gauche |                              | = 43 fors<br>= 7 fors    |
|          |                   | sus-claviculaire                  | droite gauche                | = 1 fois                 |
|          |                   | Nuque                             | ( gauche                     | = 0 fois                 |
|          |                   |                                   |                              |                          |

|                       |             | - 62                                                                                                                                            |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRONG                 | Face        | antérieure                                                                                                                                      |
|                       | Bras        | droit. = 1 fois                                                                                                                                 |
|                       | Conde droit | = 0 101s.                                                                                                                                       |
| MEMBRES<br>SUPÉRIEURS | Avant-hras  | droit                                                                                                                                           |
| SCPERIBORS            | Mate . 1 Se | gauche, face   dorsale. = 3 fois.   palmaire. = 2 fois.   dorsale. = 2 fois.   dorsale. = 2 fois.   palmaire. = 0 fois.                         |
|                       |             | droite, face dorsale = 2 fois.                                                                                                                  |
| Fesse                 | gauche      | = 3 fois.<br>= 4 fois.                                                                                                                          |
| 1                     | Cuisse      | droite = 7 fois.<br>gauche = 2 fois.                                                                                                            |
|                       | Genou       | droit                                                                                                                                           |
| MEMBRES<br>INFÉRIEURS | Jambe       | droite = 1 fors.                                                                                                                                |
| 10                    | Pied        | droit, face   dorsale. = 0 fois.   plantaire. = 0 fois.   dorsale. = 0 fois.   dorsale. = 0 fois.   plantaire. = 0 fois.   plantaire. = 0 fois. |
|                       | ):          | gauche, face dorsale = 0 fois plantaire . = 0 fois.                                                                                             |
|                       |             |                                                                                                                                                 |

## De la cicatrisation du lupus exedens.

L'ulcère lupeux finit à la longue (après des semaines et des mois) par se cicatriser spontanément, mais la cicatrisation est très lente.

Celle-ci survient, lorsque les produits spécifiques ont été détruits et diminés par la nécrore moléculaire. Aussi conçoit-on que les traitements locaux agissant d'une façon destructire sur ce tissu pathologique, en transformant l'ulcire scrofulo-tubeculeux en une plaie simple, hâtent de heaucoup la cleatrisation. Il en est de même des agents parasitiédes, lesquels d'allieurs semhlent

n'agir souvent qu'en détruisant en partie le tissu lupeux.

Enfin certaines méthodes qui ont pour hut d'exciter en quelque sorte le tissu lupeux, la méthode des scarifications sangiantes, par exemple, semblent agir en poussant les tissus pathologiques vers la transformation fibreuse.

Quoi qu'il en soit, lorsque l'ulcère lupeux marche vers la cicatrisation, on le voit prendre plutôt les caractères d'nne plaie simple et de honne nature.

Ses croûtes deviennent moins épaisses, moins humides et plus adhérentes. Son fond se déderge, ses hords deviennent moins tuméfiés, moins hlafards, moins flasques, ses granulations perdent leur aspect mollasse et de mauvaise apparence pour être remplacées par des honrgeons charnus de hon aloi.

Des bords de l'alcération, des bourgeons charmus de honne apparence, des tols cutanés restés intacts entre les points ulcérés, partent des pellicules épidermiques qui recouvrent la plais hourgeonnante et amèment finalement la formation d'une cicatrice débutant par les parties qui ont été ulcérées les premières. Ainsi se produisent des ciestrices d'aspect et d'ételude très variables, qui

d'abord d'un rouge violacé puis rouge ou rose tendre, deviennent ensuite fermes, blanches, parfois nacrées, comme parcheminées, collées et moulées pour ainsi dire sur les tissus sous-jacents.

Ces cicatrices sont d'ordinaire consistantes, irrégulières, à surface inégale,



Fig. 7.

Les Égures 7 et 8 représentes les éliabrements electriciels affreux déterminés su niveau de la molté inférieure de la face et su mireau du con par un lepus tuberculeux excéens superficial chez une jeune fifie d'une ringfaine d'années,

épaisses par places, souvent hridées, anfractueuses, par suite de la rétraction inégale du tissu cicatriciel et des adhérences qu'il a contractées avec les parties sous-jacentes.

Elles présentent une grande analogie avec les cientriess de brûlures au 2° et 3° dégré. Elles peuvent par leur rétraction produire des difformités considérables. Nous avons parlé plus haut de l'aspect hoursoufié, empâté, épaissi, que prenent parfois les cientriess du lupus excéens, et en particulier du lupus excéens, et en particulier du lupus excéens serpigieux. Nous n'avons pas à v revenir.

De même que les cicatrices du lupus non exedens, les cicatrices du lupus exedens peuvent être envahies de nouveau par le lupus non ulcéreux, ou par le Inpus ulcéreux (1). Nous avons vu plus haut que les agents de la suppuration semblent pouvoir à eux seuls amener l'ulcération d'un lupus emitérement cicatrisé. Enfin, comme nous le verrons à propos des complications du lupus, ces cicatrices peuvent devenir chélotifennes (vasculaires ou non).

Chez les vieux lupeux, dont les tubercules ont disparu par ulcération ou par résorption, le visage labouré par les cicatrices présente un aspect horrible.

#### Des variétés atypiques du lupus vulgaire.

Il nous faut maintenant passer à l'étude des variétés de lupus dont la lésion élémentaire et l'éruption présentent certains caractères particuliers, atypiques, et au point de vue objectif clinique et au point de vue anatomo-pathologique. Ce sont:

Le lupus colloïde,

Le lupus myxomateux,

Le lupus scléreux et demi-scléreux,

Le lupus vulgaire érythématoïde.

Ces variétés de lupus que j'al proposé de désigner sous le nom de : « Variétés atripiques du lugas vulgair » d'ans le mémoire que j'ai lu sur ce signi en juille s'assa canque international pour l'étude de la taberculore, sont, ains que je l'ai monté, de même que la forme classique du lupus valgaire, de subserculoses tégumentaires peu virulentes. Elles appartiennent au lupus valgaire de un point de vue apositique, comme je l'ai démontré pour les variétés colloide, myonnésseus, selereuse dans mon travail se les variétés atyques de lupus valgaire (de. cé. 1, to pour la variété de lupus que je désigne sous le nom de lupus valgaire (per. cé. 1, to pour la variété de lupus que je désigne sous le nom de lupus valgaire (per. cét.), to pour la variété de lupus re lupus et professeur les lupus valgaires (per. cét.), sour la temps de la comme la lupus valgaire (per. cét.), sour la lupus évalunt de (pec. cét.).

Il importe de les connaître, car ces variétés de lupus vulgaire peuvent induire en erreur le clinicien et l'anatomo-pathologiste.

Quant à la variété de tuberculose de la peau décrite par Riehl et Paltauf sous le nom de tuberculosis verrucosa cuits, elle doit être considérée comme une rariété de lupus seléreux. C'est, en étle, comme nous le verrons et comme je rid démontré anatomo-pathologiquement, un lupus demi-seléreux superficiel à tendance suppurative. Je l'étadierai plus loin comme annexe au lupus seléreux.

<sup>1.</sup> It fout hists recommander sur malader de protéque pendant iongiemps les surfaces cicatricielles et de lour avietre fout runmandisses, les traumationnes puermait éte la cause cotanionaile de ju récitire du topaulaire dans les cicatrices et surfout l'urigine d'accelents part appear, d'enigne supporative à technoispariols fortecaute ul uloireuse.

Il en sera de même du tubercule anatomique dont certaines variétés sont évidemment déterminées par le virus tuberculeux et doivent être rattachées également au lupus seléreux.

### LUPUS COLLOIDE

Dans une première variété que je désigne sous le nom de lugas valgière variété colloide, les tuber-quies lupreus perfessionnes on a sapect un peu virieux, demi-lopaque. Ces tuber-quies sont en général disseminés, isolés, et n'offeren que peu de fendance à se rémire ni patronie. Ils renferment pariois de petite laystes provanant de la dégénérésseme colloide d'une partie des éléments du lupôme et constituant dans certains cas de petites evitée anfractionnes. Il sont rives peu constituant dans certains cas de petites evitée anfractionnes. Il sont rives peu capital de la destination de la constituant de la constituant d'une mois de la constituant de la con

Cette variété est rare. J'en ai observé 4 cas (avec examen histologique, recherches bactériologiques et inoculations expérimentales).

Le lupus colloîde guérit difficilement et récidive avec la plus grande facilité. Il semble surtout justiciable des cautérisations ponctuées. En tout cas il doit être rapidement et entièrement détruit.

L'on verra plus loin au chapitre « Anatomie pathologique » que cette variété de lupus est au lupus vulgaire classique es que la tuberculose colloide du poumon décrite par Grancher est à la tuberculose vulgaire de cot organe. Le Figure 2 de la Plaxous VII représente un remarquable cas de cette variété de lupus que j'ai observé chez un mahade de mon service.

En dépouillant les observations recuéillies dans mon service de l'hôpital Saint-Sauveur, et dans ma clientèle privée depuis 1884, je constate que, sur 286 cas de lupus, j'ai observé 6 cas de lupus colloide. Les placards étaient ainsi localisés:

| uses: |      |           |                                                                                                                |            |
|-------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |      | Front     |                                                                                                                | == 0 fois. |
| Тетв] |      |           | supérieure gauche                                                                                              | == 1 fois. |
|       | 1    | Paupières | infórianna (gauche                                                                                             | = 0 fois.  |
|       | 1    | (         | droite                                                                                                         | = 0 fois.  |
|       | 1    | Nez       | aile.   droite.   gauche   bout   totalité   zygomatiques   droite.   gauche   droite   naso-génienne   gauche | == 1 fois. |
|       | ) .  |           |                                                                                                                | == 0 fois: |
|       |      |           | bout                                                                                                           | == 1 fois. |
|       |      |           | totalité                                                                                                       | == 0 fois. |
|       | Face | Régions   | zveromationes ( droite                                                                                         | = 2 fois.  |
|       |      |           | gauche                                                                                                         | = 2 fois.  |
|       |      |           | naso-génienne droite                                                                                           | == 2 fois. |
|       |      |           |                                                                                                                |            |

| — 86 <del>-</del>     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тётв                  | Face         | Régions.   massétérine.   droite.   gauche   Soureil   Squebe   Squebe   Lèvre.   inférieure.   droite.   droite.   squebe   sque | = 2 fois.<br>= 2 fois.<br>= 0 fois.<br>= 1 fois.<br>= 0 fois.<br>= 1 fois.<br>= 0 fois.<br>= 0 fois. |
|                       | Cuir chevelu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = 0 fois.                                                                                            |
|                       |              | sous-maxillaire droite gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = 0 fois.<br>= 0 fois.<br>= 0 fois.                                                                  |
| Соп                   | Régions      | sterno-mastoidienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | == 0 fois.<br>== 0 fois.                                                                             |
|                       |              | Nuque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = 0 fois.<br>= 0 fois.                                                                               |
| TRONG                 | Face         | antérieure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = 0 fois.<br>= 0 fois.                                                                               |
|                       | Bras         | gauche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = 0 fois.<br>= 0 fois.<br>= 0 fois.                                                                  |
|                       | Coude,       | droitgauche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | == 0 fois.<br>== 0 fois.                                                                             |
| Membres<br>supérieurs | Avant-bras   | droitgauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | == 0 fois.<br>== 0 fois.                                                                             |
| . •-                  | Mains        | gauche, face dorsale palmaire droite, face dorsale dor | = 0 fois.<br>= 0 fois.<br>= 0 fois.                                                                  |
| Fesse                 |              | palmaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = 0 fois.<br>= 0 fois.                                                                               |
|                       | gauche       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = 0 fois.                                                                                            |
|                       | Cuisse       | droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = 0 fois.<br>= 0 fois.                                                                               |
|                       | Genou        | droit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = 0 fois.<br>= 0 fois.                                                                               |
| MEMBRES<br>INFÉRIEURS | Jambe :      | droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = 0 fois.<br>= 0 fois.                                                                               |
|                       | Pied         | droit, face . { dorsale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | == 0 fois.<br>== 0 fois.<br>== 0 fois.<br>== 0 fois.                                                 |

#### LUPUS MYXOMATEUX

Dans une deutième variété que f'ai désignée sons le nom de lupus vulgaire, variété mysométres, ou lupus mysometur, le lupus se présente sous font de tubercules mollasses, d'apparence un peu gelatiniforme. Ces tubercules font une suille des plus nobles, ils sont turgédes, volumineau. Ils sont en giénet pue courus par des vaisseaux sanguins, téaus, faciles à voir et faciles is soler, qui contunent à leur surface de fines arboristions vascaliares plus ou unoinsamuffiées rappelant celles que l'on obserre sur certains tubercules lépreux dans la lèpre systématise tégementaire (f).

Il existe à la surface de ces tubercules lupeux, sartout quand ils sont assez volumineux, de petits points qui tranchent par l'eur couleur plus pâte ou plus transparente sur le resté du tubercule et qui ne sont autre chose que de petits kystes renfermant une substance muqueuse, ainsi que l'a montré l'examen histologique.

Ces tubercules lupeux s'ulcàrent très difficilement et très rarement. Ils persistent longtemps et envahissent très lentement les tissus ambiants. En revanche ils s'accroissent en bauteur, hoursoulfant en quelque sorte les tissus qu'ils ont envahis. Jamais je ne les ai vus suivre une marche serpigineuse, sauf dans deux cas.

Dans un cas (Voir Figure 3, PLANCHE II), j'ai vu un de ces lupus développé au niveau du lobule de l'oreille, être le point de départ d'une adéaopathie scrofulo-tuberculeuse secondaire au lupus.

Il se produit parfois de petites hémorragies interstitielles dans l'épaisseur de ces infiltrats lupeux.

Le lupus myxomateux m'a paru guérir toujours facilement et ne récidiver que rarement quand îl est bien traité. Il m'a semblé être surtout justiciable du traitement par décapage préalable avec les pâtes ou onguents salicylés, suivi du rackge avec la curette, et d'une application consécutive de pommades caustioues, nes para la curette, et d'une application consécutive de pommades caustiques, parties de la curette, et d'une application consécutive de pommades caustiques, parties de la curette, et d'une application consécutive de pommades caustiques, parties de la curette, et d'une application consécutive de pommades caustiques parties de la curette de la

ticides, en particulier de la pommade à l'iodhydrargyrate de potasse.

Nous verrons plus loin au chapitre : Anatomie pathologique, que cette variété
stypique du lupus vulgaire présente des caractères particuliers au point de vue
anatomo-pathologique. C'est une variété mucoide ou mieux myxomateuse du
lupus vulgaire.

J'en ai observé 12 cas (avec examen histologique, recherches bactériologiques et inocollations expérimentales). Dans les 12 cas le lupus myxomateux était localisé à la face. Dans 6 de ces cas, le lupus siégeait au niveau du lobule de l'oréille et dans deux cas au niveau de la région parotidien ne.

Les Figures 1 et 2 de la PLANCHE VI représentent un remarquable cas de lupus myxomateux que mes élèves ont longtemps suivi dans mon service.

i. Voir mon Traite de la Liure. l'Attas et les Planches ourressendantes.

### LUPUS SCLÉREUX ET NEMI-SCLÉREUX

Dans une troisième variété, le lupus se présente sous un aspect particulier que j'ai décrit en 1882, en collaboration avec E. Vidal, sous le nom de lupus seléreux. (Voir H. Leloir et E. et Vidal. Comptes rendus de la Société de Biologie. novembre 1882) (1).

Voici en quelques mots l'aspect clinique de cette variété atypique du lupus vulgaire. Il faut avoir bien soin den pas la confondre avec ce mode de terminaison du lupus vulgaire que j'ai décrit sous le nom de lupus selérosé.

Le lupus selérosé est un mode de terminaison, de régression, de guérison du nodule lupeux au même titre que la résorption interstitielle. Le lupus seléreux, au contraire, est une variété éruptive du lupus vulgaire. Je n'insiste pas sur cette différence capitale que j'ai suffisamment expliquée plus haut [page 58 et suivantes].

Le lupus seléreux peutêtre primitif ou secondaire au lupus tuberculeux vulgaire.

Dans as forme primitive, il est caractérias cliniquament par l'appartion de labercules qui présentant d'abord l'appacit de sches rougeletre, Celles-ci s'agrandissent et hiemôties moutremt des inhercules durs, circonseris, d'un rouge vineux ou violacé. Ains se touvent constitués des placarsts liques d'ant le diamètre varie despuis celui d'une pièce de 2 francs, de 5 francs, à celui de la paume de la mân. Ces placards émergent tantité directement de la pena sine, tantit, au contraire, ils sont hordés par une zone rose, rouge ou livide, quelquefois légèrement décessemannée.

Ces placards s'étalent et prennent un aspect mamelonné. Ils se recouvrent d'un épiderme se, rugueux, blanchâtre ou grisâtre, semé parfois de petits points noirâtres correspondant au sommet des papilles hypertrophiées et rappelant alors

Visit of the Nation Apple to Association of Lapse solient (Liotic et Visit. Comptes rendes de la Serie de la Comptes de Comptes de la Compte de la Compte de la Comptes de la Compte solicitation de sec canadémie set an ingôme de lapse vulgitée es que le inberendome fièreme du pouvea étant just ou canadémie de la Compte de la

Cormi est an unecrement vergene une es vigue.

Plus taré un 6838, E. Vidal spubli dans les Annéles de Dermatologie un important travail d'ensemble
un le lupas adéceux, lequel comfirme et dévaloppe nos prémitées recherches publiées en 1832, sur ce
rajet.

Une série de recherches expérimentales et bontériologiques, entreprises par moi depuis 1883 pour rampir.

Use series a reference (Thermanuscus ex sonichiousquies, carriegues par moi depais 1805 pour article of colte varielde de appa dent d'acques chairbardence (se qui dent is dep re plusières autures et avault pas coltes a la colte de la

5885).
Le Lupus seléveux n'avait pas eucore dés décrit au niveau des muqueause. Je l'ai observé au uiveau de la lugue, de la Roc interné des levree, de pharqui, et du luyrui. Nous en reparievous plus loin à propos du Lupus des mugleauses, de l'assaitum pathologiques et des inconlitous esprimentaised ui lupus.

<sup>4.</sup> Otte variété de lapar est mentionaire en 1800 par Hardy dans son traité dan myadic du la pean pour le com de servédité vertrageres. Elle en Lindicés seuille peu No Cell Authonom es 187, als 1982-210 de la celetre XVI de Cilinici Médiciés sous le num de Lapar s'errutorino ou scritistéerm avert, et la celetre XVI de Cilinici Médiciés sous le num de Lapar s'errutorino ou scritistéerm au la celetre XVI de Cilinici Médiciés sous le num de Lapar s'errutorino ou scritistéerm au la celetre Lapar selfereur, mais en la ricorrespond pau aboltoment.
El visité et moi correspond pau aboltoment.
E. Visité et moi correspond pau aboltoment.
E. Visité et moi correspond pau aboltoment.

certaines variétés de lichen plan hypertrophique, comme chez nn malade que j'ai pu étudier en détail au point de vue clinique, histologique, bactériologique et dont l'affection se trouve reproduite à la Figure 4 de la PLANCHE II.

L'on voit apparaître en certains points des saillies papillomateuses, verruquenses. reconvertes d'un épiderme demi-cornifié plus ou moins épais, parfois hlanchâtre et d'apparence calcaire, d'autres fois grisatre et même noirâtre. (Voir Figure 1, PLANCHE II, et Figure 2, PLANCHE IV.)

Ces placards, en général arrondis ou ovalaires, sont assez souvent allongés dans le sens des doigts et des membres. Ils sont d'autres fois irrégulièrement polycycliques ou tout à fait irréguliers. L'état papillomateux de leur surface, la consistance de ces papillômes. l'hyperkératinisation de l'épiderme qui les recouvre est variable à l'infini, suivant l'ancienneté du lupus, son état plus ou moins scléreux, les lésions dermiques et épidermiques secondaires, etc., etc. »

Dans ces derniers temps, Besnier et Doyon en ont décrit les variétés suivantes : « a) - Très petits groupes de saillies granuleuses grisàtres, fines, à bords « irréguliers ou polycycliques, limités par un liséré rouge livide.

« b) - Placards plus étendus, ronds ou ovales, le centre libre ou non la péri-« phérie occupée par des granulations papillomateuses cornées sèches, avec une « très légère rougeur interstitielle.

« c) - Plaques élevées de quelques millimètres à 4 centimètre, granitées sur « toute la surface de végétations papillomateuses du volume d'une tête d'épingle, « platreuses, laissant apercevoir dans les interstices le fond livide et quelques « rhagades, mais la surface étant complètement sèche. Les végétations se disno-« sent en groupes secondaires formant de petits tlots fissurés, dont la réunion

« constitue la plaque,

« d) - Disques verruqueux, dont le grain peu abondant laisse voir le fond « rouge, relégués aux extrémités d'une cicatrice ancienne, livide; le hord est « irrégulier ou multicerclé, fin, formant une ligne rouge hordée par un soulève-« ment dermique, squameux ou finement granité, zone de progression. Le centre

« peut être libre, cicatriciel ou au contraire élevé ou presque fongueux, « e) - Grandes plaques du dos de la maiu, du doigt ou des membres, recou-

« vertes d'un granité plâtreux d'une épaisseur invraisemblable, atteignant deux « centimètres et plus, fissurées, fendillées, formant de véritables monticules « analogues à ceux que l'on observe dans certains cas de psoriasis du cuir chevelu.

« et quelquefois même hérissées de véritables cônes stalactiformes. Dans quel-« ques sous-variétés à très larges plaques hordées par un liséré lilas ou livide « léger, la surface platreuse est d'un gris sale, marquetée de fissures circons-

« crivant des ilôts polyédriques, qui sont eux-mêmes finement fissurés et gra-« nités, etc., etc. ». (Besnier et Dovon).

Au niveau des plis cutanés, des régions intertrigineuses, surtout chez les per-Bonnes sales, le lupus scléreux papillomateux, perdant sa carapace d'épiderme hyperkératinisé, sec, présente l'aspect des papillômes humides, suintants et fétides. J'ai vu, en 1884, un hel exemple de cette transformation, bien propre à démontre la relation qui criste entre le lupus et la tuberculoire citathe franche, Autour d'une fittile annait tuberculoure, qui laissificéreller un pus sauxe about since a la comment de la commentation de la la tuberculore, il rétinite de la commentation de la commentation de la la tuberculore, il rétinite en outre que le sujet était porteur d'un placard de lupus solèreux un uivanu de la face dornale de l'index et du meditus de la mist orité. I de le lupus solèreux papillonateux était fortement comé. Le sujet étant phisique, lon peut se demander s'il ne étâtin pais couls lu-in-mêne tégiqueme de la main.

constitue à na s'ever par la constitue de l'accident de la constitue de la con

A la pression, on fait sourdre entre les suillies papillomateuses, de nombrouses petites poutheties de par, pus quelquedies sangimient. Dans certains cas, ces petits foyers gommeux miliaires sont tellement nombreux, que l'on fait sourdre à la pression le pauc comme au traves d'un tainsi, d'une ponume d'arroccir, comme dans l'affection que j'ai décrite en 1884, dans les Avaulte de Dermanbojes, sous le nom de Prificilleulles sunouries et conclumérées en naleards.

nom de retronneumes suppureses congameroes an pacarass.

Exceptionnellement, ils se produit des poussées inflammatoires lymphangitiques, au niveau de tout le placard. Dans ces cas, le caractère essentiellement chronique du mal est masqué momentanément par ces-phénomènes d'inflammation aigné.

Ais l'inflammation dispare, l'affection recorné son évolution et son assect pri-

mitifs. Elle est devenue peut-être seulement plus croûteuse.

An bout d'un certain temps, les parties primitivement atteintes dendent vers la régression, o élérissent à la longue é finissent source par s'affaisser, hissant une cientrice blanche autour de laquelle se forment de nouveaux tubercules indurées, parsios conteux. « Alisaf, dit B. Vidal dans son mémoirs de 1883, il se « forme, au cestre même des plaques, une cientrice qui s'étend progressivement verse la périphéire, suivant la production lapsuse dans na marche serpiplineus et et exontrique. Ce processus cientriciel peut quelquédois exvalir en un pointies bords de la plaque et donner sains à la léssio l'apparence d'un fer à cheval ».

Le pleazed Impart, peut guérir en entire spontanément. Ce fait est rare. On voit alors les saillés verroqueuses du ploard Impeux s'affaisser, et au hout d'un temps plus ou moints long, l'un persiste plus q'un pleared de tisse stélenex, parfois suréleve, d'autres fois, au contraire, un peu déprimé, à surface lisse et blance ou un peu violecce. Le pluss séfereux a subla la régression fibreuse complète; il s'est sélerosé. (Yoir page 38.) De nouveaux tubercules de résidive pourront d'ailleurs se montre dans cette cicatriné.

Telle est la forme classique du lupus scléreux primitif.

Dans d'autres cas, le lupus solerent se manifeste sous forme de pleante plus ou moins grands, varient du diamtér d'une piece de l'Armas « cellu de la paume de la main, plus ou moins surclevés, à surface or presepte lisse on surface presentation de la main, plus ou moins surclevés, à surface d'un pleant de liches pérsonne mandonnée et rappeant parfois la sirge d'un pleare despards est luisant, comme vernissel, et parfois le siège d'une legère desparantaio pirtyrisafforme ou lancellesse. On observer pas ici de productions corness comme dans la sous-variété papillomateurs précédents. (Voir Paxxors III, Figure 3.)

Si l'on saisit entre les doigts le placard lupeux qui forme comme une sorte de galette dure, rappelant la consistance du chancre infectant, on est frappé de son épaisseur et de sa profondeur. On sent nettement que le lupus seléreux a envahi non seulement tout le derme. mais l'Evonderme.

Comme l'a justement fait remarquer E. Vidal, il faut enfoncer le scarificateur

(si l'on traite le lupus par ce procédé), jusqu'à près de un centimètre de profondeur et plus pour atteindre les limites de la néoplasie.

Cette sous-variété plane, on galette, à surface presque lisse du lique seleeux, est beasonp plus profinde que la variété dassique papillematouse, laquelle ne dépasse guère en général les limites du derme, comme sous le verrous au chapitres et Anatonie pathologique ». On pourrait lai donner le nom de: hupus effereux sous-variété plane pro/onde et qualifier l'autre de: laque affecteux, sous-variété paglifomatouse.

E. Vidal pense que, dans cette sous-variété profonde, la transformation fibreuse se fait de la superficie vers les couches les plus profondes du derme, de hauten has. Mes recherches anatomo-pathologiques nouvelles et multipliées, ne me permettent pas sur ce point, d'accepter l'opinion de mon savant collaborateur et ami.

Dans les deux sous-variétés de lupus seléreux que je viens de décrire, la selérose semble se faire d'une façon assez variable et irrégulière suivant les cas. Le turne seléreux secondeire s'elevers plus féteurs plus de la constant de la cas.

Le lupus scléreux secondaire s'observe plus fréquemment que le lupus scléreux primitif.

Dans ce cas, l'on voit un placard de lupus vulgaire s'indurer, devenir mamelonné, puis papillomateux, et présenter finalement, soit dans sa totalité, soit en partle, l'aspect que nous venons de décrire à propos de la sous-variété papillomateuse du lupus scléreux primitif.

On peut observer pariois sur le même maiade tous les degrés de passage entre le lupus vulgaire classique et les différentes sous-variétés du lupus seléreux. Telle l'observation suivante d'un maiade que j'ai longtemps observé dans ma pratique privée, alors que j'exerçais à Paris en 1882.

# OBSERVATION (Vote Figures 4 et 2, Plancke IV).

Bl.... Pierre, 26 ans, est né, dit-il, de parents bien portants. Ils ont été trois enfants dans la famille. L'un, l'aitde, est mort de méningite tuberculeuse à l'âge de 4 ans. L'autre, un garçon, est mort phithisique à l'âge de 28 ans.

Lui a été fort sujet aux maux d'yeux, anx gourmes, aux glandes, aux rhumes de cerveau chroniques pendant sa jeunesse.

Il présente actuellement encore une apparence bonffie, pâle, une bypertrophie de la lèvre

supérienre prononcée. En un mot, c'est un beau type de lymphatique.

Cicatrice d'écronelle au niveau de la région sous-maxillaire gauche. Cette écrouelle ne se serait cicatrisée, dit-il, qu'à l'age de 10 ans, après avoir été traitée au moyen de pommades diverses prescrites par un médecin qui lui a ordonné en outre de prendre beaucoup d'buile de foie de morue.

Depuis lors, il prétend s'être toujours bien porté jusqu'à l'apparition de son lupus, qui s'est

montré à l'age de 16 ans, c'est-à-dire en 1872.

Ce lupps a débuté par un bouton gros comme une pièce de 4 franc, situé sur la face dorsale de la main. La lésion ne tarda pas à s'étendre, à devenir saillante, papillomateuse; elle se couvrit d'un épiderme corné. Elle avait ainsi, en 4876, envahi une partie de la face dorsale de la main, les doigts et le poignet. Elle demeura stationnaire jusqu'en 1880. A partir de ce moment, elle reprit sa marche extensive pour atteindre l'étendue et l'aspect que j'y constatais en janvier 4882, et qui se trouve représenté dans la Figure i de la Plancus II, d'après une aquarelle que m'en a faite M. Karmanski. C'est un lupus seléreux papillomateux primitif typique avec végétations papillomateuses recouvertes d'épiderme corné épais.

En 1879 il voit survenir de nouveaux placards lupenx en différents points du corps.

Sur l'avant-bras, à sa région antérieure et movenne, se montrent deux boutons nouveaux, dont l'un après s'être étendu, se cicatrise en 4878, laissant après lui une cicatrice blanche un peu

irrégulière, grande comme une pièce de 5 francs. D'après le dire du malade, la lésion rappelait alors absolument celle qu'il porte encore

actuellement an niveau de la région antérieure de l'avant-bras (4/3 supérieur); du pli du coude, et du bras (1/3 inférieur) et qui n'est autre chose qu'un vaste placard de lupus tuberculeux classique à tubercules sucre d'orge, affectant une disposition circinée, une marche serpigineuse, dont le centre cicatriciel correspond à peu près à la région du pli du conde. Quelques-uns des tubercules qui forment le bourvelet d'envahissement de ce lupus serpigineux sont au niveau du bras, légérement ulcéro-croûteux, avec ulcération un peu végétante.

Sur la région antérieure de la cuisse droite apparaît un nonton qui s'agrandit très lentement et présente, quand je le vois pour la première fois en janvier 1883, l'apparence d'un lupus solérenx plan profond, à centre cicatriciel, à marche très lentement excentrique, serpigineuse et

envabissante.

En-dessous de ce placard lupeux se trouvaient 5 à 6 nodules lupeux tuberculo-croûteux fortement suppuratifs, présentant tous les caractères du lupus tuberculo-gommeux nodulaire, Notons enfin que quelques mois plus tard, il s'est développé au niveau de la région externe du

menton, à droite, un placard de lupus papillomateux. Il est à remarquer que le malade, ainsi qu'il me l'a fait remarquer lui-même, avait la mauvaise babitude de frotter son menton avec la face dorsale de sa main malade.

Ce qui montre bien que le lupus scléreux est une variété atypique évolutive du lupus vulgaire, c'est que (comme l'a si bien remarqué E. Vidal), quand ou le racle dans un but thérapeutique, on voit apparaître dans la cicatrice de la plaie de raclage, de petits tubercules mous et sucre d'orge de lupus vulgaire,

D'ailleurs la marche du lupus scléreux montre malheureusement trop qu'il

ne s'agit pas ici d'un processus de régression ou de guérison.

Sa marche est essentiellement chronique, elle est identique à celle du lupus vulgaire non exedens chronique. La guérison spontanée est excessivement rare. Le mal se développe lentement, progressivement, s'étalant par ses bords, se



cicatrisant à son centre ou en un point de sa surface, suivant une marche très lentement serpigineuse. Jamais il ne suit une marche aiguë.

Jamais il ne se transforme en lupus exedens galopant, en lupus phagédénique, ou en lupus vorax.

Si l'art n'intervient pas, le lupus seléreux dure des années, des dizaines d'années, il peut même persister indéfiniment. Les cicatrices qu'il laisse à sa suite ne sont jamais très difformes; elles sont blanchâtres, assez lisses, un peu déprimées.

Le lupus seléreux se développe surtout au niveau des membres supérieurs et inférieurs et en particulier au niveau des extrémités (ortells, doigts, mains, pieds, poignets, cou-de-pied) et presque uniquement à la face dorsale de celles-ci. Il est tout à fait exceptionnel au niveau des régions palmaires et plantaires.

Cependant je l'ai observé deux fois, exclusivement localisé sous la variété papillomateuse à la paume d'une main (main droite) voir fig. 13, page 125) et une fois sous le même aspect, localisé uniquement à la région plantaire moyenne du pied gauche.

Je l'ai observé aussi au niveau des avant-bras (Voir Fig. 1, Planche II), des coudes (Voir Fig. 9 et 10, page 93), des cuisses, des genoux, des jambes, des fesses (Voir Fig. 9 et 10, page 93).

Je l'ai observé à la face (Voir Fig. 4, PLANCHE II et Fig. 1, PLANCHE V). Il est parfois multiple et disséminé sur toute la surface cutanée (Voir Fig. 9 et 10, page 93).

Au niveau des membres inférieurs atteints d'altération éléphantiasiforme, il présente souvent l'aspect de placards ou de bandes papillomateuses.

Il est possible que l'envahissement plus ou moins profond du derme et de l'hypoderme par le lupus seléreux, en comprimant les vaisseaux, joue un rôle assez marqué dans la production de l'osdème dur déphantissiforme.

Comme le lupus ordinaire, il se montre le plus souvent pendant l'enfance ou l'adolescence.

Chose bizarre, remarquée par E. Vidal, et que j'ai depuis pu verifier plusieurs fois, les hommes semblent plus souvent atteints que les femmes. C'est là un fait curieux, car le lupus vulgaire est plus fréquent, comme on le saix, chez la femme que chez l'homme. Cais tendratirel à ce que octte variété de tuberculose tégumentaire que l'on observe surtout aux extrémités aurait pour cause la profession du sujet.

Le lupus scléreux est d'ordinaire indolent spontanément comme toutes les tuberculoses locales; mais en revanche, il est assez fréquemment très douloureux à la pression.

### Appendice au lupus scléreux.

- A. Tuberculosis verrucosa cutis de Riehl et Paltauf (Lupus demi-scléreux papillomateux superficiel à tendance suppurative.)
- B. Tubercule anatomique.

A. - Sous le nom de tuberculosis verrucosa cutis, Riehl et Paltauf ont décrit en 1886 une affection qui doit être considérée comme une variété du lupus seléreux que j'ai décrit en 1882 avec E. Vidal, ainsi que l'admettent également avec raison Brocq, dans son traité des maladies de peau et Besnier, et Doyon dans leur nouvelle traduction de Kanosi.

Je pense que la tuherculosis verrucosa cutis doit être considérée comme un

lupus demi-scléreux papillomateux superficiel à tendance suppurative. Cette affection a été observée surtout chez les sujets vigoureux dans la force de

l'age, ayant pour la plupart des occupations qui les mettent en contact avec les animaux domestiques ou les substances animales. Elle paraît devoir être considérée comme une tuberculose par inoculation. Elle siège d'ordinaire à la face dorsale des mains et des doigts ou dans l'interstice de ces derniers, plus rarement à la paume des mains on dans les régions avoisinantes des poignets. Elle rappelle beaucoup au point de vue clinique le lupus scléreux papillomateux ou les verrues irritées et enflammées

Elle se présente sous forme de placards de dimensions variables, arrondis, ou serpigineux par confluence de plusieurs placards primitifs. L'extension du placard se fait toujours par le développement de nouvelles lésions à sa périphérie, alors que sa partie centrale représente l'altération à son degré le plus avancé ou déjà en rétrocession.

Si l'on étudie un placard en voie d'accroissement excentrique, on constate à sa périphérie un liséré érythémateux en dedans duquel se trouve une zone où existent de petites pustules ou croûtelles. A mesure que l'on se rapproche du centre, les altérations sont plus prononcées. Ce centre fait au-dessns de la peau une saillie de 2 à 5 millimètres. Sa surface irrégulière présente un aspect papillomateux. Dans l'intervalle des papillômes se voient des rhagades, des érosions et des pustules par lesquelles la pression fait sourdre comme d'un écumoir de petites gouttelettes de pus. (Voir Planche VIII. Fig. 3.)

Plus tard. l'altération cutanée rétrocède et les papillômes finissent même par disparattre, laissant à leur place une cicatrice squameuse mince et superficielle, surtout remarquable par son aspect crihlé et réticulé. Cette affection est douloureuse

à la pression. Sa durée est très longue.

Ceta avec la maladic que j'ai decrite en 1884 dans les Anuales de Dermaco, pies sous la non de périodiciudits sus paperes et congolierées en placards que, suivant Riebl et Paltauf, la tuberculosis verruous entis présenteuit la plus graude analogie. Ces auteurs se demandent même si l'affection que j'ai étudies (en particulier les variétés papillomateuses de cette affection que j'ai étudies (en particulier les variétés papillomateuses de cette affection que j'ai drectier dans momente de 1883) ne sout pas des variétés agios de la therculosis verver-oos cutis,

Je pense que l'affection que j'ai étudiée en 1884, sous le nom de périfolliculites suppurées et conglomérées en placards doit être distinguée de la tuberculosis

verrucosa cutis, décrite en 1886, par Riebl et Paltauf.

En effet, elle est essentiellement aiguë ou subaiguë et est en rapport avec une variété particulière de micrococci et non avec le bacille de la tuberculose.

# B. - TUBERCULE ANATOMIQUE.

C'est avec certaines variétés du tubercule des anatomistes que la tuberculeais verrecose cutif de Rielal et Paliant présente la plus grande analogie. Cela se comprend du reste, curjle tubercule des anatomistes doit titre, dans certains cas, consideré comme une tuberculose de la peau, comme l'ort montrés Verentiel, Beanier, Vidal, Verchère, Riehl, Finger, Merklen, Karg, Leloir, Reverdin et Mayor, Sanguinetti, Lefèrre, Dubreuilli et Auché, étc., etc.

Au point de vue clinique, le tubercule des anatomistes, la verruca nocrogenica, rappelle absolument certaines variétés de lupus demi-scléreux papillomateux. Comme le fait excellemment remarquer Brocq, elle commence sous la forme

d'une petite riberation qui presidentime per rocq, sui commence sons la forme devient papillomation, orbit par contratta itemps, a recourre de crettes et devient papillomation, or bits nou carrier si mille papieleux, dure, rouge, qui se surmonte d'une credite au-dessons de las mille papieleux, dure, rouge, qui se surmonte d'une credite au-dessons de las milles, pagin en précident, as sapect irregulier. Per la peta la lésion s'étend en surfau, gargen en précident, as béries de saillies papillaires marquées, engaines le plus souvent de credit adherente est simuel aleux un papillaire comé.

Les bords en sont assez nets, saillants, arrondis ou serpigineux. La lésion peut revêtir uniquement l'aspect d'un papillòme sec, ou bien présenter cà et là de petits foyres de suppuration. Parfois le centre s'affaisse, tandis que le processus morbide conserve toute son activité à la péribhérie.

Le tubercule anatomique, qui est dans quelques cas fort douloureux, est parfois indolent. On l'a vu donner lieu à des foyers d'infection tuberculeuse

secondaires, le long des lymphatiques et des ganglions de l'avant-bras, du bras et de l'aisselle. Une tuberculose viscérale mortelle peut en résulter.

Au point de vue histologique, il y a identité presque absolue avec le lupus seléreux papillomateux superficiel et en particulier avec la tuberculosis verru-cosa cuits; l'on a pu y trouver dans plusieurs cas des bacilles de la tuberculose. (Riehl, Finger, Reverdin at Mayor, Leloir, étc., étc.).

Dans une observation de inhercule anatomique, excisé chez un étadiant, et qui simulait aboulement le lipuis demi-scleieux pagillomateux, fii trouvé guelques bacilles tuberculeux très nets, et j'ú ju, on inoculant des parcelles de cette élésion dans le péritoiné de cobayes et dans l'ell d'un lapin, obtenir des tuberculoies par inoculation très nettes et inoculables en série. J'ú communiqué ce fait sur sa demande en avril 1889 au rezerté Damaschino.

Mais le tubercule des anatomistes doit-il toujours être considéré comme une tuberculose par inoculation, voisine du lupus selfereux? Je ne le pense pas et je dois rappeler à ce propos que Cornil et Ranvier, Pollosson, etc., disent avoir cherché en vain le badille de la tuberculose dans le tubercule anatomique.

Quelques recherches histologiques et expérimentales que j'ai entreprises dans ce sens me porteraient plutôt à croire, ainsi que je l'ai dit dans mes cliniques de 1883, que dans certains cas, ce que l'on désigne sous le nom de tubercule des anatomistes est en relation non pas avec le bacille de la tuberculose, mais avec certains micrococi du groupe des staphylocoques et des streptocoques.

Le tubercule anatomique devrait done être considéré comme un papillôme nécrobiotique, secondaire probablement à une inoculation microbienne, le microbe pathogène pouvant être tantôt le bacille de la tuberculose, batôt au contraire certaines variétés de micrococci. L'on verrait ainsi une fois de plus des agents dissemblables déterminer du côté de la peau des leions cliniquement semblables.

En dépouillant les observations recueillies dans mon service de l'hôpital Saint-Sauveur et dans ma clientèle privée depuis 1884, je constate que sur 286 cas de lupus, j'ai observé 32 cas de lupus seléreux. Les placards étaient ainsi localisés.

|      | 1 1    | Front   |                              | == 2 fois. |
|------|--------|---------|------------------------------|------------|
|      | 1 1    | Front   | ( droite                     | = 0 fois.  |
|      | 1 1    |         | superieure . (gauche         | = 1 fois.  |
|      | 1      |         | inférieure. { droite         | = 0 fois.  |
|      | 1      |         |                              | = 1 fois.  |
|      |        |         | (droite                      | = 1 fois.  |
|      | 1      | N       | gauche.                      | = 0 fois.  |
|      | 1 .    | Nez     | bout                         | = 1 fois.  |
| CETE | { Face |         | totalité                     | == 5 fois. |
|      | 1      | Nez     | zygomatiques. droite gauche. | = 4 fois.  |
|      | 1      |         |                              | == 4 fois. |
|      | 1 :    |         | naso-génienne droite         | = 8 fois.  |
|      |        |         |                              | = 3 fois.  |
|      |        |         | massétérine droite gauche.   | = 3 fois.  |
|      |        |         |                              | = 2 fois.  |
|      |        | Sourcil | ( droit                      | = 1 fois.  |
|      |        |         | gauche                       | == 1 fois. |
|      |        |         |                              | 12         |

|                       |                 | -v, 98 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тёти.                 | Face.           | Lèvre.   supérieure.   4 fois.   0 fois.   0 fois.   0 fois.   1 |
|                       | Oreilles        | gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cov                   | Régions         | sous-maxillaire.   gauche. = 3 fois.     sterno-mastotdienne.   droite. = 2 fois.     gauche. = 1 fois.     droite. = 0 fois.     sus-claviculaire.   gauche. = 0 fois.     cauche. = 0 fois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tronc                 | Face            | Nuque         = 0 fois.           antérieure         = 0 fois.           postérieure         = 0 fois.           gauche         = 4 fois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | Bras            | droit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Membres<br>sopérieurs | Avant-bras      | gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | Doigts, face de | droite, face.   dorsale. = 20 fois.   palmaire = 1 fois.   7 fois.   7 fois.   cauche   gauche   5 fois.   5 fois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fesse                 | droite          | = 4 fois. = 2 fois. (droite = 6 fois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       | Cuisse          | gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Membres<br>inférieurs | Tomak .         | droite = 5 fois.<br>gauche = 15 fois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       | Pied            | droit, face   dorsale. = 8 fois.     gauche, face   dorsale. = 3 fois.     gauche, face   dorsale. = 3 fois.     gauche, face   dorsale. = 1 fois.     Ortells.   droits   droits   droits   droits     gauche   droits   droits   droits     droits   droits   droits   droits   droits     droits   droits   droits   droits   droits     droits   droits   droits   droits   droits   droits     droits   droits   droits   droits   droits   droits     droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits     droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   droits   dro |

### LUPUS VULGAIRE ERYTHÉMATOIDE.

S'il est une question concernant le lupus qui soit l'objet d'interminables discussions entre les dermatologistes, c'est assurément celle des relations qui unissent le lupus vulgaire au lupus érvthémateux.

Il semble être certain que le luyes vulgaire et le luyus érptémateux comme lituent deux affections sessuitailement distincées a point de ve clinique, comme l'ont bien montré Rayer, Biett, Cazenave, Hobra, Kaposi, Vidal, C. Bock, Lolir, etc.; au point de vue bistologique comme l'ent montré Hebra, Kaposi, Geber, Thin, Leloir et Vidal, Robinson, étc.; cafin au point de vue expérimental (lisespécifique) comme l'el montré demirémental (H. Leloir, Rederdue ent Phintlogie pathologique et la nature du luque érythémateux, Archives de physiologie, 1890, Journal des madiens causases et syphilitiques, 1890, Touttois certains de influques pourraient faire supposer que la distinction établie entre le lupus vulgaire et le luyus érythémateux n'est pas auss n'ettement de un pue service de un pue servicement en le lugue s'ethémateux n'est pas auss n'ettement faire supposer que la distinction établie entre le lupus vulgaire

et le supus crythemateux n'est pas aussi nettement tranchée qu'on le pense. C'est en s'appuyant sur ces faits qu'un certain nombre de dermatologistes, et

en particulier Ernest Besnier, se sont basés pour faire du lupus vulgaire et du lupus érythémateux deux affections de même nature, provenant de l'action du même agent spécifique, le virus scrofulo-tuberculeux.

Cette opinion défendue avec son talent babituel par le savant dermatologiste de Saint-Louis, E. Besnier, est évidemment très séduisante. Mais en ce qui me concerne, et je pense qu'actuellement la plupart des dermatologistes sont de mon avis, je ne puis pas l'accenter encore à l'heure présente.

Comme je l'ai montré dans le travail précité, le critérium anatomo-pathologique, le critérium bactériologique, le critérium expérimental, nous forcent à considèrer, dans l'état actuel de la science, le lipus vuigiare te la lugue sérphémetaux vrai, comme deux affections de nature et d'essence différentes, comme deux maladies distinctes.

La cause principale de la relation que l'on a voulu établir entre le lupus vújaire et le lupus étylbémateux vrai, tient à ce que dans certains cas le lupus vulgaire peut, dans son aspect clinique, singer le lupus évrétémateur.

Comme je l'ai dit et montré depuis 1888 à l'hôpital Saint-Sauveur et comme je l'ai exposé dans me chiinque faite le 18 novembre 1888 dans cet hôpital, le lupus vulgaire peut, dans certains cas, lorsque l'infiltration lupomateuse confliente, étalée, s'ège dans les régions superficielles du derme, simuler le lupus érythémaleux.

J'ai donné à cette variété de lupus vulgaire, simulant le lupus érythémateux, le no de Lupus vulgaire érythématoide (H. Leloir, Clinique de l'Dópital Saint-Sauveur, 18 novembre 1885; recherches sur l'Distologie et la nature du lupus érythémateux (Archives de Physiologie, 1890: — Leçons sur le lupus (Journal des maladies cutanées et syphilitiques, 1890).

Ce sont probablement ces formes atypiques de lupus vulgaire érythématoide, qui ont fait dire à plusieurs dermatologistes que dans certains cas le lupus érythémateux neuts e transformer en lupus vulgaire.

Depuis que l'expérience m'a appris à connaître le lupus vulgaire érythématoïde, je n'ai plus assisté à une pareille transformation. Il me semble donc utile de fixer d'une façon nette les caractères de cette variété du lupus vulgaire.

Le lupus vulgaire érythématoïde se montre d'ordinaire à la face. Dans des cas exceptionnels, je l'ai observé au cou et sur le tronc. Je n'en ai jamais vu d'exemnle sur les membres.

 $\Pi$  es présente sons l'expect d'un placent plus on moins grand, parsion de 2 ou 3 placent debutant en géordes au run o jou, d'ordinaire unilaiferaux, mais pouvant dans certains cas, envabissant le nez et les deux joues d'une façon symétrique, présenter l'aspect classique en papillon ou en cheure-couris de certains jupuss érybénemateux, du vespertillié ob fainmane-Squiter. Ceplacent présente de la comme de la contrain superior de la contrain superior de la contrain superior de la contrain de la contrain superior de la contrain de la contrai

Quand on examine estie surface attentivement à l'edi nu ou mieux au moyen de la loupe, elle parait comme marbrée par une sorte de quadrillage d'un rouge brunâtre ou violacé, au milieu des mailles duquel on troure de petits points blanchâtres ou jaunâtres. Il existe parfois de fines arborisations vasculaires plus ou moins abondantes, surdout à la épriphérie du placard.

La surface érythémateuse est parfois ca et là légèrement desquamante et même recouverte de petites croûtelles lamelleuses d'aspect parfois un peu séborrbéique. Ces lésions épidermiques s'observent surtout à la périphérie du placard.

Le placard fait une légère saillie, marquée surtout à la périphérie. Son centre, surtout lorsque le placard est déjà assez ancien, est plutôt déprimé, comme enfoncé par une impression digitale, par suite de la tendance à la cicatrisation par résorption interstitielle, qui se fait à ce niveau.

Comme on le volt, ect aspect rappelle beaucoup celui de l'érythème centrique de Biett. Omme les placeràs ons parfois disposé d'une façon symétrique sur les joues; comme, ainsi que nous venous de le voir, il se prévoit à leur niveau un certain degré os ésorbenée, ces lédious rapellent beaucoup le lupus évilenteux vusi, l'érythème centrituge de Biett, la seborrhée congestire de Hebra. Mais il arrive souvant, lorsquéme cand par un niveau de la cone d'extrasion action and, de constater à on niveau de petits points, de petits nodules miliaires jaunatres.

Dans bien des cas, il faudra pour les voir, rendre ces nodules plus apparents en humectant la peeu avec de l'eau ou mieux encore avec de la giycérine ou de l'alcool. Les nodules se présenteront alors sous un aspect analogue à celui du lupus vulgaire vrai.

Si l'on étudie la consistance de ces petits nodules en les piquant avec le scarificateur, ou en essayant de les énucléer avec la gouje ou la curette, on constatera qu'ils présentent la mollesse gélatiniforme des lupômes.

·Ces petits nodules sont très difficilement visibles et n'existent parfois qu'en très petit nombre. Il m'est arrivé de n'en trouver que un ou deux, malgré une recherche attentive. Sous cet aspect, le lupus vulgaire érythématoide correspond au lupus mixte ou érythémato-tuberculeux de certains dermatologistes. Il peut se faire que ces nodules ne puissent être constatés pendant une certaine période, bien que d'ordinaire il s'en montre quelques-uns pendant l'évolution de ce lupus vulgaire érythématoïde.

Mais, quand on saisit le placard entre les doigts, on constate que la lésion est

le siège d'une infiltration profonde, indurée,

Cette induration profonde peut parfois acquérir une consistance presque cartilagineuse, dans une sous-variété de ce lupus vulgaire érythématoide, où les lupomes suivent l'évolution et la marche du lupus vulgaire scléreux et que je propose de désigner sous le nom de Lupus vulgaire scléreux érythématoide.

L'affection suit une marche très lentement envahissante, extensive, centrifuge. Elle évolue avec la plus grande lenteur, elle peut dans certains cas être bien longtemps localisée dans un seul point du tégument, au niveau d'une seule joue par exemple. Le plus souvent elle n'est pas symétrique. Elle est tenace et très difficile à guérir, malgré son apparence hénigne relativement, et en cela encore elle singe le lupus érythémateux vrai. Cette variété atypique du lupus vulgaire m'a semblé rare chez l'enfant et m'a paru plus fréquente chez l'adulte et les personnes agées. (Voir figure 1 Planche III.)

Dans des cas exceptionnels, l'affection peut guérir spontanément par résorption interstitielle, laissant à sa suite des cicatrices déprimées.

Ces placards ne s'ulcèrent jamais, dans un seul cas j'ai vu se produire à la surface d'un de ces lupus des ulcérations très superficielles. Mais la malade avait été traitée par un médecin de Lille au moyen de pommades irritantes. Dans ce cas, les ulcérations présentaient un aspect légèrement pultacé, quelques-unes étaient un peu surélevées, mollasses et rappelaient au plus haut degré certaines ulcération du lupus exedens superficiel. Elles ne tardèrent pas à se guérir sous l'influence d'un traitement approprié, et le lupus reprit ainsi l'aspect du lupus vulgaire érythématoide.

Il est important de noter que dans le lupus vulgaire érythématoïde, l'on peut observer à la périphérie du placard une tendance à la cicatrisation, ce qui ne s'observe guère dans le lunus érythémateux vrai. En tous cas, dans le lunus vulgaire érythématoïde, si la cicatrisation se fait souvent en même temps au centre, elle ne se produit nas sous forme de mouchetures disséminées au centre du placard, comme dans le lupus érythémateux vrai.

Lorsque le lupus vulgaire érythématoide envahit l'oreille, il lui donne un aspect bouffi avec infiltration souvent mollasse, qui ne s'observe pas dans le lupus

érythémateux vrai.

Le Inpus vulgaire érythématoide peut envahir le cuir chevelu. Comme pour le lupus vulgaire en général, cel envahissement est très race et se fait suriout par la nuque, tandis que le lupus érythémateux vrai peut attaquer le cuir chevelu sous forme de plaques isolées, à disposition peladoide, rondes, disséminées au b'asard, sur le vreix et ailleurs.

l'ai vu dans deux cas, le lupus vulgaire érythématoide de la face se compliquer d'adénopathies sous-maxillaires non suppurées, mais de nature tuberculeuse, comme j'al pu le démontre histologiquement et expérimentalement. (H. Leloir. Le lupus vulgaire et le système lymphatique dans Ettules expérimentales et cliniques sur la Tuberculeuse, 1889.)

Le lupus rulgaire érythématoide peut persister sous cet aspect pendant de très longues années. Banse craims cas, l'on roit surrenir, au bout d'un temps d'ordinaire asser long, des nodules lupusa vernabisant tout ou partie du placard. L'on croyait dans le temps qu'il s'agissait dans ces cas d'une transformation du lupus érythémateux en lupus tuberculeux.

Ce qui précède démontre bien qu'il n'en est rien et que l'on se treuve tout simplement en présence d'une transformation de l'inflittation diffuser plane de lupus vulgaire érithématoide, en une inflitation nodulaire et saillante. Il m'est meme arrivé dans deux cas de voir un lupus d'abord pursement érythématoide, se transformer ensuite en lupus vulgaire nodulaire, en partie non exedens, en partie sexodens, suis en lusus seléreux, dans un certain nombre de points.

Telle est la description dirique de cette quatriem variété des lupus vulgaires sixpiques. Il importait d'en précher les caractères et de montrer les analogies objectives qui existent entre elle et le lupus sérphiemetux vari, analogies bien grandes et qui expliquent la confusion faite souvent entre le lupus sérphiemetures et le lupus de lupus de la lupu

Mais ce n'est pas en m'appuyant sur ces seuls caractères diagnostiques tirés de la clinique, que j'aurais pu me croire autorisé à distraire du groupe des lupus érythémateux cette affection particulière, pour la classer parmi les formes atypiques du lupus vulgaire.

Les inoculations expérimentales, les recberches bactériologiques, l'histologie pathologique m'ont démontré le bien fondé de cette opinion.

En dépouillant les observations recueillies dans mon service de l'bépital Saint-Sauveur et dans ma clientèle privée depuis 1884, je constate que sur 286 cas de lupus, J'ai observé 15 cas de lupus vulgaire érythématoide. Les placards étaient ainsi lossilésse;

|           |             | 103                                 |            |
|-----------|-------------|-------------------------------------|------------|
|           | 1           | Front                               | = 3 fois.  |
|           |             | snpérieure gauche                   | = 4 fois.  |
|           |             | Paupière } inférieure } droite      | = 4 fois.  |
|           |             |                                     |            |
|           |             | f sile ( droite                     | = i fois.  |
|           |             | Nez aile droite gauche              | = 1 fois.  |
|           |             | Nez bout                            | = 1 fois.  |
|           |             | ( totalité                          | == 4 fois. |
|           |             | zygomatique . droite gauche         | = 4 fois.  |
|           | Face        | zygomatique .                       | == 5 fois  |
| Tève      | ,           | Parisas ( droite                    | — 5 foie   |
| LETE      | { ;         | Régions naso-génienne droite gauche | _ 6 fois   |
|           | 1 1         | massétérine, droite,                |            |
|           | 1 1         | préauriculaire droite               |            |
|           |             |                                     |            |
|           |             | Sourcil . droit                     | = 4 lois.  |
|           |             | ( gaucne                            | = 4 101s.  |
|           |             | Lèvre supérieure                    | = 6 fois.  |
|           |             | ( imerieure                         |            |
|           | 1           | Menton                              |            |
|           | Oreilles    | droite                              |            |
|           |             | gauche                              | 4 fois.    |
|           | Cuir chevel | 1                                   |            |
|           |             | sous-maxillaire droite gauche       | = 4 fois.  |
|           |             | sous-maximatre gauche               | == 4 fois. |
|           | Régions     | ( droite                            | = 4 fois.  |
| Cott      |             | sterno-mastoïdienne { droite gauche | = 4 fois.  |
|           | 1           |                                     | = 1 fois.  |
|           | 1           | sus-claviculaire gauche             | = 0 fois.  |
|           | Nuque       |                                     | == 3 fois. |
|           |             | antérieure                          |            |
| TRONG     |             | postérieure                         |            |
|           | ,           | gauche                              | = 0 fois   |
|           | Bras        | droit                               | = i fois.  |
|           |             | 1                                   |            |
| MEMBRES   | Avant-bras. | gauche.                             |            |
| UPÉRIEURS | )           |                                     | 0 6-1-     |
| ĺ         | ) .         | gauche, face palmaire               | = 0 fois.  |
|           | Mains       | ( paimaire                          | = 0 fois.  |
|           |             | droite, face dorsale palmaire       |            |
|           | 1           | palmaire.                           | == 0 fois. |
|           |             |                                     |            |

# Marche et évolution générales de l'éruption du lupus vulgaire.

Telle êst la description du lupus vulgaire, étudié au point de vue de sa lésion élémentaire. Il nous faut maintenant dire quelques mots de l'évolution générale et de la marche de l'éruption du lupus vulgaire.

Nous avons vu que le virus luneux (lisez tuherculeux), en se déposant dans la peau (soit par inoculation extérieure, soit par inoculation intérieure), détermine l'apparition de nodules d'apparence particulière, que nous avons étudiés dans leur évolution comme lésion élémentaire. Ces lunômes, après s'être accrus pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, subissent ensuite des métamorphoses régressives que nous avons étudiées à propos du lupus non exedens et du lupus exedens. et laissent ainsi à leur suite des cicatrices qui sont constantes.

Nous avons vu aussi que l'évolution du processus lupeux est (sauf dans des cas exceptionnels : lupus phagédénique), excessivement lente, chronique, non seulement au point de vue des lésions élémentaires en particulier, mais de la maladie. en général.

Cette marche chronique, lente, est absolument caractéristique. Ce n'est pas en quelque semaines, en quelques mois, que le lupus pourra envahir un territoire cutané d'une certaine étendue, labourer une partie de la face par exemple. C'est en plusieurs années.

C'est par dizaine d'années que se chiffre le temps qu'il faut d'ordinaire à un lupus pour parcourir quelques-unes de ses phases ou terminer son évolution comnlète.

Quelle différence avec les syphilides dont le diagnostic avec le lupus est parfois si difficile! C'est en quelques mois, parfois en quelques semaines que les syphilides labourent des régions cutanées d'une certaine surface, rongent une partie de la figure, par exemple.

Il ne leur faut pas des années, comme au lupus, pour produire des lésions aussi vastes. Au bout de quelques années, ou bien elles seront guéries, ou bien elles auront lahouré des étendues de peau que jamais le lupus ne pourrait envahir en si peu de temps. Le lupus fait lentement, la syphilis fait vite,

En dépouillant les observations recueillies dans ma clinique de l'hôpital Saint-Sauveur et dans ma clientèle privée depuis 1884, je vois que sur 312 cas de lupus, j'ai constaté que le lupus dont était atteint le sujet datait de :

| 2 | mois |   |   |  | ٠ |  |  |  |   |   | dans | 4  | 698 |  |
|---|------|---|---|--|---|--|--|--|---|---|------|----|-----|--|
| 3 | mois |   |   |  |   |  |  |  |   |   |      | 19 |     |  |
| 0 | mois | ٠ | ٠ |  |   |  |  |  |   |   |      | 17 |     |  |
| 1 | an   |   |   |  |   |  |  |  | • | • |      | 18 |     |  |
|   |      |   |   |  |   |  |  |  |   |   |      |    |     |  |

| 1 an 1/2  | dans 21 cas. |
|-----------|--------------|
| 2 ans     |              |
| 3 ans     |              |
| 3 ans 1/2 | 3            |
| 4 ans     | 27           |
| 6 ans     | 30           |
| 7 ans     | 10           |
| 8 ans     | 13           |
| 9 ans     | 10           |
| 10 ans    | 27           |
| 11 ans    | 10           |
| 12 ans    | 8            |
| 13 ans    | 2            |
| 14 ans    |              |
| 15 ans    |              |
| 16 ans    | 4            |
| 19 ans    | 3            |
| 20 ans    | 15           |
| 23 ans    | 3            |
| 25 ans    |              |
| 27 ans    |              |
| 33 ans    |              |
| 34 uns    |              |
|           |              |

Quelle preuve plus frappante de la lenteur de l'évolution, de la longue durée, de la ténacité du lupus, pourrait-on trouver que le tableau précédent?

L'éruption des lésions élémentaires du lupus se produit d'une façon continue, successive, indéfinite, pendant des semaines, des mois, des années, des ditaines d'années. Il en résulte que les diverses nodosités d'un même placard lupeux ne se montrant pas simultanément, on rencontre sur une région envahie des nodules lupeux à différents degrés de développement.

D'autre part, ainsi que nous l'avons vu, les processus régressifs du lupus exedens ou non exédens sont loin de s'exclure l'un l'autre et peuvent au contraire se rencontrer sur un même placard lupeux.

Aund put-on voir sur un même placard luptur des nodules luptur à leurs différents précides d'évultion ou de régression ; petits ou véuniteux, les uns uvis de réception intersitielle, les autres en voie de nécrophos intersitielle, les autres en voie de nécrophos lubierus que produce-sur parties subissant la mémorphose udoireus; id des lamdiels épidermiques, des squames, là des croûtes d'apparances diverses; id un udéer d'appet très variable, curu ou lisse ou fonçueux et végétant ou encorer autre de citatrisation, là des cicatrisation, là des cicatrisation, là des cicatrisation, la des cicatrisation, la des cicatrisation, la des cicatrisation, la des cicatrisations de la company de

peau resiec same. L'évolution générale du processus étant continue, successive, indéfinie, de nouvelles lésions élémentaires surgissant constamment pendant que les autres disparaissent, l'aspect du mal se modifie continuellement.

Le nodule inpeux étant virulent, le mal a de la tendance à se propager par auto-ineculation de voisinage, en surface et en profondeur. Aussi le foyer lupeux s'agranditi-il toujours par l'éruption continue ou rémittente de nouvelles nodosités lunenses.

Cette propagation se fait souvent en surface, excentiriquement, formant des cercles de tuhercules lupeux qui empiètent de plus en plus sur la peau saine, pendant que le centre du placard se cicattrise d'ordinaire plus ou moins complètement. C'est le lupus serpigineux, qui labourera le plus rapidement et le plus surement de vastes territoire culantés.

Ce lupus, avons-nous vu, peut être exedens ou non exedens.

moins grande de celui-ci.

La propagation peut aussi, comme nous l'avons vu, se faire en profondeur, par les voies l'ymphatiques le long des vaisseaux et des gangtions. D'ordinaire, elle s'arrète aux aponévroses et au périoste pour se borner à la destruction de l'hypoderme.

Dans certains cas, le périoste peut être détruit, les os, les muscles, les tendons altérés. Quant aux cartilages, ils sont facilement détruits par le processus lupeux.

lupeux.

Les nouvelles éruptions peuvent se faire saus aucun ordre, non pas senlement
dans la sphère ou au voisinage du placard primitif, mais à une distance plus ou

Le lupus peut s'étendre, en effet, non seulement par propagation centrifuge. Dans certains cas, on voit survenir, à une distance plus ou moins grande d'un placard lupeux primitif ayant persisté assez longtemps, d'autres placards lupeux dont l'apparition pourrait faire songer à des poussées d'origine embolique.

La rapidité de l'extension du lupus ne dépend donc pas seulement de l'accroissement rapide de chacune de ses lésions élémentaires prises isolément, mais du nombre des lésions élémentaires qui font éruption, et de la fréquence de ces éruptions.

Si en général le lupus s'érend frès lentement et mit dans sa propagation une marche chronique, i le ne faut pas colheir que, dans un certain nocheré de cas, le lupus même non exedens, peut suivre une marche rapide, subaigné, et envaihre et quelques années cloute la fiqure ou date régions cutancies dendues des membres. Il faut es rappeller que le lupus exedens peut exceptionnellement suivre une marche la cute production de la companie et de la companie de la companie

Une fois développée, l'éruption lupeuse persiste d'une façon plus ou moins continue pendant de longues années, des dizaines d'années, souvent même pendant toute la vie, si l'art n'intervient pas.

ula rrive assez souvent que l'intensité du processus diminue légèrement pendant quelques semaines, quelques mois, voire même pendant quelques années. C'est ainsi que l'on verra nn lupus exedens devenir non exedens, que l'on constatera une diminution plus ou moins grande dans le volume ou le nombre des tubercules, et même une disparition presque complète de l'infiltrat lupeux.

Ces périodes de diminution se seraient produites à certaines périodes de l'année chez certains de mes malades. Il en est de même des poussées éruptives (1).

Chez d'autres, elles m'ont paru coincider avec une modification (soit en missa soit en pis) de la santé générale du sujet. Dans plusieurs cas, j'ai vu le processus lupeux s'atténuer, en même temps qu'apparaissaient des signes indéniables d'une taherculose pulmonaire à marche plus ou moins rapide.

Des arrêts semblables peuvont s'observer dans le cours un la suite d'une affection aigne intercurrante. Cest aissi que j'u' un un luque exdens devenir non exclesa et plan à la suite d'une scarlatine, que j'u' un la suite d'une variole un luques regérante (que semblatine, que j'u' un la la suite d'une variole un luques regérante, j'ameliquer est apolit que pendant la cours-ciscame de ladité variole, le mahole paraissait pendire une veget; que j'u' u dans le course et la suite de féveres typholes graves, se peup gert; que j'u' u dans le course et la suite de féveres typholes graves, se peup exceless, l'autre eléctro-crottexu.

Il est vrai que quelques semaines après que ces différents malades furent entre en corralescence, je vis peu à peu le lupus réapparatire avec son aspect primitif. Quelques mois après, personne "avantir pu se douter que ces lupus avaient été si profondément modifiés et améliorés pur une affection aigué intercurrente.

Quant aux modifications que détermine l'érysipèle, quand il envahit les surfesse lupeuses, son action modificatrice en hien a été depuis longtemps signalée par les auteurs.

Pour ma part, je n'ul jamais vu de cas de lupas guéri par un évrajule intencurrent. Jen ai vu de modifiés sous l'Influence de cute mabile (inpus exclusar rendu non excéens, jupus saillant transformé presque en lupas pina). Mais ces modifications ont loujours ét passagéres et o m'oujo para avrès aucume actionsur la marche ultérieure du lupas. Bien plus, dans certains cas, j'ai vu ces évrajules la marche ultérieure du lupas. Bien plus, dans certains cas, j'ai vu ces évrajules intercurrents domare une sorte de coup de fouet à l'extension et à l'évolution du lupus et paralitre jouer un rôle dans la dissemination du virus lupeux (seroulieure lubercelleur) et dans son a absorption par le système (pruphastique, (El Lolier, Recherches nouvelles une les relations qui existent extre le lupus et la tubercules; l'années de Dermatodojes, juni 1888. — B. Loloir, le Lupus vulgique et Système (graphetique, Eludo experimentales et cliniques sur la tuberculos, 1890.). J'ai not de su hénomphes analosques cher les lesquez. (Voir mon Triett de la

Lépre, 1886.)

Edifi chez les vieillards, l'intensité du processus lupeux diminue en général. Devergie avait bien remarqué ce fait quand il disait: « Il reçoit dans certains cas de l'influence de l'âge, chose remarquable, une modification importante, et

<sup>(</sup>f) Cette influence salscontière sur les poussées éruptives s'observe également dans la syphilis, comme je l'ai montré à propos des révulis locaux du virus syphilispes. (fil. Leible, Leyous sur les Syphilis, 5886, et Congrès international de Dermatologie et de Syphilispaphie, Paris, fabrique.)

en vertu de laquelle il se guérit parfois spontanément ou au moins s'arrête pour ne plus faire de progrès, ce qui dépend, suivant nous, de ce que l'êge et les babitudes de la vie modifient singulièrement le tempérament et la constitution et qu'il agit à l'instar des médications que nous employons dans ce but. >

Quoi qu'il faille penser de l'explication de Devergie, il n'en est pas moins vrai que, très souvent, le lupus, chez les vieillards, est heureusement influencé par l'âge. Chez le vieillard, le lupus exedens est rarement profondément ulcéreux : on dirait que les ulcérations ont de la pelne à se faire dans ces conditions.

Quant au lupus non exedens, il arrive souvent que cher les personnes âgées, il livide, ou tendre vers la cientristation, ou subisse la régression séléreuse que j'ai décrite sous le nom de lupus selérosé, et guérisse ainsi en partie ou en totalité par les seuls efforts de la nature.

Le lupus des vieillande est rarement hypertrophique, houffi, odenateux. Itsel souvent plane, cfolialif, constituie pade quelist tubercules enchassée dana un tisso plus ou moins schroad. — Il se présente parfois assis avec l'aspect particulier que juit décrit sous is onne de lupus valgiuré erriphicatoide. Cette tendance du lupus à s'attenuer et atmen à garier pontamienci chez les vieillands me paratt due en partie à la tendance générale que presionnel la tubercules à se schroser chez ces surprise à la tendance générale que presionnel la tubercules à se schroser chez ces

Il en est chez eux du lupôme comme du tuberculôme du poumon : ces deux variétés de tuberculômes se selérosent facilement.

D'autre part, peut-être aussi le grand âge agit-il comme certaines affections intercurrentes qui, en modifiant le terrain, gênent plus ou moins lapullulation du virus inheruleux

Enfin, il parati probable que les modifications que smbit la peau des vieillusés, modifications souvent si remarqualiste quand en compare la peau de ces sujets à celle des enfants, doivent également, surroute a diminuant et atreplainent les espaces d'absorption (espaces et valisseux l'upphatiques, espaces peri-giandalistes, petivasculaires, etc.), en rendant la peau elle-même plus deuse, plus direzes, plus du lipôme. C'est sans doute à cette cause que l'on doit attribuer la rareté des altérations secondaires du système l'ymphatique (l'upphanigites et gommes scrottiotubrevolteuses, adénopathies servânt-otubrevolteuses) chet les vieillants et peut-être aussi la grande rearté de la tabervoltes plumbariles escondaire.

Ce sont là des questions très intéressantes sur lesquelles j'ai entrepris une série de recherches cliniques et anatomo-pathologiques dont j'ai souvent parlé dans mes cliniques et qui ont été publiées dans la thèse d'un de mes élèves (1).

J'ai assez fréquemment observé la diminution et même parfois la guérison a spontanée du processus lupeux chez les vieillards. Aussi doit-on souvent bésiter a employer une thérapeutique locale énergique, quand on se trouve en présence

<sup>1.</sup> Deswarte. - Le Lupus ches les nicillards. Thèse de Lille. 1893.

d'un lupus des vicillards. (H. Leloir, le traitement du Lupus. Bulletin médical, 1890.)

Mais si le lupus évolue d'nne façon torpide, régressive, s'il a de la tendance à s'atténuer et même à disparaître chez les visillards, il ne faut pas oublier que ces lupus anciens des personnes agées sont sujets à nne complication redoutable : l'épithéliome.

Nous aurons à y revenir à propos de l'étude des complications du lupus. En debors des personnes àgées, des vieillards, l'on observe parfois, mais le

na usours des personnes agees, des vietuarus, 1 on observe pariots, mais te fait est fort rare, des arrêts complets, des suspensions absolues de la producion morbide. Ces interruptions (qu'il ne faut pas confondre avec des guérisons, car l'élément lupeux persiste toujours comme on peut le constater) peuvent atteindre nne durée de plusieurs mois, de plusieurs années même.

On ne connaît pas la cause de ces arrêts de si longue duvé; et.hien que dans certains cas, comme j'en ai vul des exemples, une madade intercurrente puisse être soupeonnée d'avoir joué un rôle modificatour dans l'éruption, il serait téméraire d'diffirmer toojours dans ces cau une relation de cause à effet. Mais, même après des arrêts ansi longs, il faut toujours s'attendre à voir survenir une éruption nouvelle.

En effet, les récidives soit au niveau de la cicatrice lupeuse, soit dans son voisinage, soit à distance, que le lupus se soit guéri spontanément, ou que cette guérison ait été obtenue par les ressources de l'art, constituent l'un des grands caractères de l'évolution du lupus.

Ces récidives sont toujours à redouter. Aussi, un lupus guéri doit-il être toujours surveillé avec la plus grande attention par le médecin, et un traitement énerginne devra-t-il être institué au moindre signe de récidive.

Co n'est souvent qu'après une série de rechutes successivas, survenant à des intervalles plus ou moins rapprochés, que l'on pourra espérer une guérison définitive du lupus et encore. La possibilité, la probabilité des récidires doivent toujours être présentes à l'esprit du médecin, lequel doit conseiller son malade et agir lui-même en conséquence.

## Nombre et étendue des foyers lupeux.

Nous avons vu que l'éruption occupe primitirement nu territoire tégumentaire restrient. Elle peut ainsi demuer localisée pondart des amées, pendant toute la rie, récidivant toujours (dans le cas où l'éruption est interrompue et se fait par poussées successive), au niveau du territoire fegumentaire qui a dét primitirement atteint. Ce foyer lupeux isolé et primitif pourra se limiter à un espace peu considérable, demuerr erégionel. Dans d'autres cas, il finira, au bout d'un temps plus ou moins long, en faisant tache d'huile, par occuper de vasies étendues du tégument, comme nous l'avons vu à propos du lupus serpigineux exedens et non excéens.

Chez d'autres malades, on voit soit simultanément, soit successivement, pendant plusieurs années, apparaître en différents points du corps, des foyers lupeux

plus ou moins nombreux, parfois très nombreux.

Lorsque les placards multiples du lupus disséminé ne suivent pas une mahe extensive, sorpigieneue, quile persistent pendant des années sans s'étendre à peine, bien què des pousées continuelles se produisent dans leur intérieur, on se trouve en présence de la variéé de lupus à placards multiples ou dupus disseminé non serzigineux, que certains auteurs ont appelée: lupus disseminatus seu disserteux

Dans cette variété de lipus disséminé, un placard grand comme une pièce de cinq francs, comme la paume de la mân, peut persister des années, des dizaines d'années même, sans augmentation apprédable, pour ainsi dire, bien que des poussées plus ou moins fréquentes de tubercules lupeux se fassent dans son intérieur.

Il y a quelques années, se trouvait dans mon service un jeune homme de vingt ans, dont toute la surface cetturée à l'exception du cuir chevelu, des régions pail mairres et plantaires et de la région gentiale et année étail l'intérnéement mouchaéte de placards iupeux. Ces placards iupeux s'élevaint au nombre incroyable de 110. Ils présentaites in eginéeral une disposition annulaire circinée, dans d'auteur au numulaire et variaient du diametre d'une pièce de 5 funce otteme de la paune de la main.

Les lupômes qui constituaient ess placards étaient caractéristiques, nettement sucre d'orge et non exedentes. C'était un véritable type de lupus disseminé non exedens, mais absolument remarquable par le nombre énorme de ses placards.

exectens, mais absolument remarquable par le nombre énorme de ses placards.

Je ne sache pas qu'il ait été publié jamais une observation semblable, ainsi que
me le faisaient observer d'ailleurs plusieurs dermatologistes de mes amis qui ont
vu le malade dans mon service.

Mais ce qui venait encore rendre ce cas tout à fait extraordinaire, c'est que outre ces 110 placaris en voie d'évolution, il existait, disséminées sur toute la peau du malade, 63 cloatrices blanches, gaufrées, quedques-unes chédodiennes, consécutives à l'évolution et à la guérison spontanée de placards lupeux analogues, variant du diamètre d'une pièce de 5 Touraines à celui d'une pièce de 5 Touraines à celui d'une pièce de 5 Touraines à celui d'une pièce de 5 Touraines.

Le nombre des placards de lupus disséminé s'est donc élevé à 175.

D'après le dire du jeune homme, ce lupus aurait débuté à l'âge de 12 ans par les jambes.

Notons enfin pour terminer que, malgré l'ancienneté relative, le nombre excessivement grand et la dissémination des infiltrats lupeux, cette tuberculose cutanée est demeurée absolument limitée à la peau et aux régions superficielles de celle-ci; que l'hypoderme, les gangtions lymphatiques, les viscères de ce sujet étaient absolument intacts.

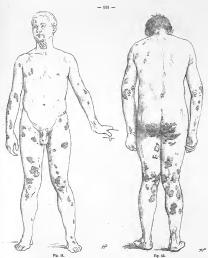

Los figures 11 et 12 représentent la disposition et la topographie du lupus disséminé observé chez le jeune homme dont il ou quasilon à la page 110.

van la même époque il est entré également dans ma clinique un mahade égé de 20 ans, sur toute la surface cutanée duquel se trovaènt disapres. 31 placarts de lupus tuberculeux non exedens et de lupus crotéurexcedens. Chez ce sujet l'Affection avait déchté à l'ége de 7 ans. lei encore, cette tuberque cutanée est demeurée absolument l'imitée à la peau et aux régions superficialles de celle-ci.

Unna, de Hambourg, m'a communiqué il y a quelque temps l'observation d'une petite fille de 12 ans née à Dortmund, sur la surface cutanée de laquelle s'étaient développés environ 31 placards de lupus disséminé, placards en général circinés, et tuberculo-croûteux.

L'affection aurait débuté vers l'âge de 3 ans. Elle aurait été précédée d'une poussée exématiforme. Comme la mère de l'enfant est morte de phihisie pulmonaire, Unna a émis l'hypothèse que peut-étre l'éruption exématiforme de l'enfant a été inoculée par les bacilles tuberculeux venant de la mère.

Il y a cerviros quatre ans se trouvait dans ma clinique une petitie fille âgio de la quatre contracte de la qualle se trouvairent dissefinies 24 plaouris de lupus tuberculo-gonnouïx et de lupus circiné non exclene. Chec cette contant l'affection aurait debuté al l'age de ran. si climatereusement la tuberculos contant l'affection aurait debuté al l'age de ran. si climatereusement la tuberculos de la contant l'affection de la cont

E. Besnier a publié dans les Annales de Dermatologie de 1889, à la page 32, observation de lupus tuberculeux disséminé, constitué par une quarantaine d'éléments nodulaires apparus en l'espace d'une année, et Hallopeau a publié un cas analogue à la page 34 du même tome.

Quand, au contraire, les foyers multiples de lupus disséminé suivent une marche serpigineses, étalant excentriquement, et arrivant même dans certains cas à se fondre les uns dans les autres, le lupus pourra, dans ece sac extrêmes, envaibr presque la totalité de la surface cutanée, se généraliser. De pareils faits sont heureusement tout à fait exceptionnes.

J'en ai cependant observé quelques exemples et j'ai plus baut (page 53) relaté brièvement l'observation d'un de ces cas, qui se trouvait dans mon service, il y a environ deux ans.

En dépouillant les observations recueillies dans mon service de l'hôpital Saint-Saureur et dans ma clientèle privée depuis 1884, j'ai constaté que sur 312 cas de lupus, le nombre des placards lupeux observés chez le même individu se distribuait dans ces cas de la façon suivante.

#### TABLEAU DU NOMBRE DES PLACARDS LUPEUX

1 placard = 165 fois. 2 placards = 83 fois; 3 placards = 37 fois. 4 placards = 15 fois. 5 placards = 4 fois. 6 placards = 2 fois 7 placards == 0 fois. 8 placards == 0 fois. 9 placards = 0 fois. 10 placards = 1 fois. 11 placards = 0 fois. 12 placards == 1 fois. 13 placards = 0 fois 14 placards = 1 fois. 15 placards = 0 fois. 16 placards = 0 fois. 17 placards = 0 fois. 18 placards = 0 fois. 19 placards = 0 fois. 20 placards = 0 fois. 21 placards = 0 fois. 22 placards == 0 fois. 23 placards = 0 fois. 24 placards = 1 fois. 25 placards = 0 fois. 26 placards = 0 fois. 27 placards = 0 fois. 28 placards = 0 fois. 29 placards = 0 fois. 30 placards = 0 fois. 31 placards = 1 fois.

110 placards = '1 fois.

# Le lupus du tégument externe étudié suivant son siège.

Le lupus du tégument externe peut s'observer sur toutes les régions du corps. Son siège de prédilection de beaucoup le plus fréquent est la face, où il débute le plus souvent, soit au niveau des joues, soit au niveau du nez. Les extrémités sont, après le visage, le plus habituellement le siège du lupus. L'on voit donc que le lupus envahi de prédérence les parties découvertes.

Vieneant ensuite les fesses, puis le tronc, où le lipus se présente souvent ious la forme dissentinée ou serpigieusue. Le out, la nuque, les régions alorituliaires sont le plus souvent atteints, consécutivement à un lupus de la face. Il en est de même du lupus de ouir chevalt, un d'ailleurs est d'une rareté excessive. Dans des ces très exceptionnels, les orçanes génitaux peuvent être envahis soit primitivement, soit secondairement.

Lorsque le lupus est presque généralisé, ce sont surtout la face, les extrémités, le dos et les fesses qui sont principalement atteints.

Le plus souvent le lupus se cantonne dans une région, et cette région est en général la face.

Ainsi, en dépouillant les observations recueillies dans mon service de l'hôpital Saint-Sauveur et dans ma clientéle privée depuis 1894, j'ai constaté que sur 312 cas le lupus occupait 207 fois la face.

Le malade peut être parfois porteur de plusieurs foyers lupeux. Mais dans ces cas, fait majeur, la face est presque toujours atteinte.

D'ordinaire, le nombre des foyers lupeux n'est pas très considérable. Toutefois, dans certains cas de lupus disseminé, ceux-ci peuvent devenir très nombreux, comme nous l'avons vu pase 110.

Il faut, d'allieurs, lorsque l'on s'occupe des lupus à nembreux phearet diriéminés, distinque ? ac sa taulté les placards lipures quitou o moins nombreux ses trouvent disséminés sur une même région; tauló su contrire, als se trouvelt de faits de lupus disséminé et généralisé qui sort particultiement remarquables en renordissarse, et différents de ce que lon observe d'orient productions de constituent de véritables observations de lupus généralisé et ces cau pup de que des sière pris pour des vephilloss. Ce sont là de véritables lupus a disposition atypique. Dans ce cas, le lupus perd complétement ses caractères d'affection régionale.

naie.

Dans d'autres cas, la surfacé cuianée peut être envahie, dans près de la moitié et même davantage de toute son étendue, par des placards lupeux nombreux et vastes, comme dans l'observation que j'ai relatée à la page 53.

Nous avons dejà indiqué et nons démontrerons plus loin longuement que, si le lupus a pour caractère de se cantonner dans une région et en particulier tout d'abord à la face et en second lieu aux extrémités, cela tient à ce que le lupus est une tuberrulose locale.

L'on éxplique moins comment une tuberculose locale peut se présenter sous l'explique moins comment une tuberculose locale peut se présente s'apuni, d'asseimés, demande adas les lupes dissentinés, égenéralisés, véri-tables lupes à disposition stryique dont nou venons de parler. Il est érident que dans sec sus, comme dans fous les cas de lupes d'allieurs, nous sommes forces et d'expliquer l'apparition du lupus par une inocalation du tégument, se faisant soit de dedans en debors, soit de debors en debors.

L'observation de la page 112, qui m'a été communiquée par Unna, de Hambourg, semble constituer un exemple, suggestif des conditions dans lesquelles peut se produire, parfois, le lupus disséminé et généralisé.

Lorsqu'il s'agit au contraire de faits analogues à celuide Bennier, où l'emption despuillée se monte en l'espace d'une manée, à la suite d'une malaige despuillée se monte en l'espace d'une rougeole, comme dans le cas de Bennier), l'on doit, tout en admettant l'hprothèse d'un lapus rain considant extrene, songes surrout à la possibilité d'un lapus récultant de l'incontaiton du virus tuberculeux par voie interne. Ne peut-on supposer, dans ce cas, que le virus tuberculeux ray au petit de la système circulatoire d'une façon ou d'une autre et tendant à s'éliminer par le égament, anisque le fout d'éliment per virus en général, a été déposée ou un certain nombre de points de la peau pour y créer des foyers lupeux. L'hypothèse ne présente rien de contraire à ce que nous apprend la palabolegé générale, et, blien qu'eus science comparaison ne soit pas toujours raison, l'on pourrait citer de nombreux faits analogues.

ll nous faut maintenant aborder l'étude spéciale du lupus suivant les régions. Cette étude coustitue une véritable symptomatologie spéciale du lupus.

#### 1º Lumis de la face.

La face est le siège de heaucoup le plus fréquent du lupus. Dans un très grand nombre de cas, l'affection est absolument limitée à la face, et dans la majorité des cas la face est une des régions atteintes. Toutes les variétés possibles de lupus peuvent s'observer à la face, qu'elles euvahissent en partie seulement ou en totalité. (Voir les Planches et les Féuvers de ce livre.)

C'est par la région antérieure de la foce et, comme le dit très bien Balmanguire, par la moisi inférieure de cett région que le lupus commence le plus souvents. Il débute alors très réquemment en un point de la moitié inférieure du me et de perférence au niveu de l'une des alles du not, très souvent aussi au niveau de l'une des libes du net, très souvent aussi au niveau de l'une des lipes, qui puis est d'entre le la lega que le lipus qui d'édute par la joues, en particulier à son centre. Il est à noter que le lipus qui d'édute par le joue et d'ordinaire une lipus au marche lente de la fext, suit d'ordinaire, oursille la les des d'erdinaires de la fext, suit d'ordinaire, oursil le lipus qui débute au centre de la fext, suit d'ordinaire, oursil le lipus fait destrere Benier, une marché blus rapides et luis destructive.

Le lupus de la face déhute souvent d'une façon unilatérale; mais il est souvent aussi bilatéral et symétrique.

Le inpus peut demourre localisé pendant de longues années dans un espace restriata na trieva des territoires fegumentaires qu'il a curvais primitiva mont. Más souvent, de ces foyres primitifs et d'autres foyers qui exprediente a relation de la region antérieur de la région antérieur de la face, puis les regions avoidantes a savoir : en has, les levres, les régions antérieurs de la face, puis les regions avoidantes les avoir : en has, les levres, les régions antérieurs de la celle de la région satisfieur de cou (pouvant même envoyer des prolongements dans l'intérieur des actuelles les régions antérieurs de la celle de la région spécieurs de nace et des joues, les paupières, puis graduellement le front de has en haut, en arrière les tempes, its credits, laccale des latérales du cou-

Les diverses formes et variétés du lupus pouvent véalescrer au niveu des lous. Nous avons, dans les chaptires précédents, étaille les différentes variétés, depuis la variété béniges, localisée (lupus plan exfoliatif du centre de la joss) jusqu'aux variétés les plus greves, du lupus non excédens et du lupus excédens. L'infliration lupusus peut être parfois très profonde au niveun des josses et ne se d'un brun vialos de la peau.

Uenvahissement du nez par le lupus donne à cet organe les aspects les plus divers, suivant la forme ou la variété du lupus qui l'a crashi. Notons de nouveau que l'euvahissement primitif ou secondaire de la muqueuse nasale est des plus fréquents et peut amener la formation d'ulcérations recouvertes de croûtes, pouvant obstruer complètement les orifices des narions.

Une variété dont il fant beaucoup se méfier est la forme végétante, exubérante, qui est sonvent prise par l'entonrage pour nne hypertrophie de l'organe et à propos de laquelle il est bon de prévenir le malade en vue des déformations ultérieures.

Dans ce cas, les végétations saillantes ou les croûtes épaisses qui les recouvrent, font croire à une augmentation de volume du nez; mais, quand celles-ci sont tombées et que les végétations ont disparu, on voit qu'une bonne partie du nez est détruite.

Dans d'autres cas, sans qu'il y ait eu à proprement parler d'état hypertrophique, l'udération détruit une portion étendue de la peau du nez et de la portion cartilagineuse de cet organe, laissant à la place un vaste trou, cloisonné ou non par le vomer.

Souvent, l'ulcération progressive ou l'atropbie par résorption interstitielle des luores, amène une sorte de ratatinement du nez qui devient plus petit, comme fondu, ou comme si on l'avait usé par le frottement.

La pean de la région cartilagineuse du nez présente alors un aspect brillant, cicatriciel, rétracté, poli, comme usé. Les parois de l'organe sont minces, en même temps sèches et raides.

Ainsi que le remarquaient justement Hebra et Kaposi, on dirait que l'on se trouve en présence d'nn nez de papier mâché.

Le ratatinement consécutif de la peau au niveau de la portion ossemes est moins important. Les nec ainsi ratatinés peuvet présente les aspects les plus bizarres. Fréquemment, l'évosion des narines, l'aplaitsement consécutif du nec et la saille plus ou moins aigne du cartilige ploulaire lai donnent, en parcialer dans le lupus non exodens, l'aspect d'un bec de chonette. Le lupes des narines peut amener l'atrasie en temes l'ebilitération compilée de ces orificents.

On n'observe presque jamais dans le lupus ces effondrements du nez dus aux el deisons osseuses, que l'oz renonchre si sovent dans la spaţhiis. Per ai observé-recependant deux cus indéniables. — L'ou peut dire d'une façon générale que dans le jupus, la déformation du nez previent de lésions de la peau et de la partie cartilagizouse de cet organe, en particulier au niveau de sa moitié inférieure, et que le man larreche de base en haut, de la sointe du neverse sa racine.

Les lèvres tuméfiées, épaissies, renversées en dehors, sont crevassées. Leur mupeuse ne tarde pas à être envahie, principalement au niveau de la lèvre supérieure. La lèvre supérieure est fortement relevée en baut, découvrant, surtout à sa partie moyenne, l'arcade dentaire et la geneive correspondante. La lèvre

out a sa partie moyenne, l'arcado centaire et la genteve correspondante. La levre inférieure est julus ou moins absisée, survoit lorsqu'elle est prise isolément. Quand la lèvre supérieure et la lèvre inférieure sont atteintes simultanément, il outre n'ésulter une atrésie buccale parfois considérable avec difficulté d'ingérer les aliments, de parler, etc.

Dans d'autres cas, la cicatrisation des ulcères en crevasses qui sillonnent les lèvres, amène la production de sortes de brides, empéchant absolument l'occlusion des lèvres tuméfiées et favorisant encore l'ulcération de leur muqueuse. L'envahissement de la paupière inférieure par le lupus amène presque toujours un certain degré d'ectropion, lequel est parfois très prononcé.

Les oreilles sont quelquelois atteintes primitivement. Le plus souvent elles sont envahies secondairement. En général l'infiltration de l'oreille est surtout prononcée au niveau du lobule. Notons en passant que le lobule de l'oreille infiltré de lupus peut être graduellement coupé par la boucle d'oreille.

L'insiltration peut s'étandre soit d'une façon disséminée, soit d'une façon disséminée, soit d'une façon diffuse à toute l'orrelle, on particulier à sa face exterre, déterminant parfois une hypertrophie énorme de cet organe. Le face interne peut être envahié à son tour l'insiltration de parvillen par le lupus, se continuant avec celle de la peau ambiante, donne à l'excelle un aspect particulier. Cette orrelle qu'envahit le lupus, se continuant cette certific qu'envahit le lupus arabiante, donne à l'excelle un aspect particulier. Cette orrelle qu'envahit le lupus arabiante de delle du lépreux avec laquelle elle présente certaines analogies objectives.

Le processus lupeux peut même atteindre le tégument du conduit auditif externe et gagner la membrane-du tympaa. On conçoit les troubles considérables de l'audition qui peuvent en résulter. Il peut survenir des phénomènes inflammatoires aboutissant à la perforation du tympaa, à l'otité moyenne, etc.

J'ai été frappé de la fréquence relativement grande du lupus myxomateux au niveau de l'oreille.

Dans certains cas où le lupus de l'oreille s'ulcère, celle-ci peut être couverte d'ulcérations longueuses, frambosiformes, laissant encore entrevoir souvent la forme de l'organe qu'elles ont envahi, mais pouvant même parfois masquer complètement l'oreille, comme dans un ces rapporté par Hébra et Raposi.

Plus tard, le lupus amènera un ratatinement du pavillon de l'oreille, avec amindissement et adhérence du lobule et quelquefois même une adhérence complète de toute la face postérieure de ce qui reste de l'oreille, avec la peau de la région temporo-mastoidenne.

Ja's vi, il y a une dizinie d'années, che une femme à la locapaga, l'arcilière dedute à un mojono gres comme un pieco de l'arciliere, entirevante appliques contre la parci de crine, être recouverte par une sorte de mombrane cicatricielle, ettende, parchemines, qui masquali le pavillon et le conduit audifit etterne. Une un pertuit large comme une grosse aignité a triotor, vestige de conduit audifit externe. Une pertuit large comme une grosse aignité à triotor, vestige de conduit audifit externe rétécé.

D'après Hebra et Kaposi, on n'observe que rarement un rétrécissement notable du conduit auditif externe, ainsi qu'une altération prononcée de l'oreille interne.

Sur le front, le lupus est rarement primitif. D'ordinaire il y est secondaire à la propagation des foyers voisins.

Il s'y présente en général sous l'aspect du lupus plan et exfoliatif non exedens. Le lupus du front s'arrête en général à quelques millimètres du bord d'implantation des cheveux. Mais, dans des cas exceptionnels, il peut gagner le cuir chevelu. Il envahit aussi parfois la paupière supérieure dont il peut amener l'extropion ou la destruction plus ou moins complète.

Le lupus du cuir chevelu est presque toujours secondaire à celui des régions tégumentaires avoisinantes, en particulier de la peau du front ou de la nuque. Très rarement il se montre sous forme de placards isolés.

Le lapus primitif du cuir chevelu est à abolument exceptionnel. Son existence est même niche par quelques auteurs. Toutéois librat et Kaposi distent on avoir observé quelques cas rares. Pour ma part, je n'en aiv u qu'un exemple. Il s'agissait du malade du service d'Hallopeus à D'Eppila Sint-Epois, lequel malade atteint de lapus veglaire étybématotic de la face présentait un placerd rond de lapus grand conserve de l'alloques à millieu du cuir develui, placent présentant conserve de l'armes, state au millieu du cuir develui, placent présentant conserve de la conserve de l

Le lupus du cuir chevela se présente, au débui, seus l'aspect d'une inflittation peu saillanté, à surface assec digal. In s'aloire que très tardrivement. Quand il i s'ulcire, il est souvent recouvert de croixielles d'aspect schorchéigne. Les chevres pouvant persister à princ altèrie, pendant assez longémen, à la surface du plexard lupeux. Au bout d'un temps plus on moins long, ils finissent toujours par dispuis lupeux. Au bout d'un temps plus on moins long, ils finissent toujours par dispuis lucire d'autre de l'autre de la l'autre de l'au

C'est afini quo lo luyus, quelle que soit d'ailloures forme ou sa variété, peut finir par cocapte note la fanc. Comme on général les parties les plus stécimes sont le nere, la levre supérioure et levre, la térme si tenunte des pous, en un moi la vigion de la fanc, qui correspond à la partier de la fanc, qui correspondant au lord libre de la punière inférieure, la company de la partier de la punière inférieure, la company de la partier la correspondant au lord libre de la punière inférieure, la company de la partier la correspondant au lord libre, de la punière inférieure, la company la continue de la correspondant au la company de la comp

Les parties qui demeurent le plus longtemps indemnes sont en général la peau de la paupière supérieure et de la partie moyenne du front. L'on conçoit quelles variétés d'aspect peut présenter la face du lupeux, suivant

le degré du mal et suivant la variété du lupus à laquelle on a affaire. Après tout ce que nous venons de dire, nous n'y insisterons pas. Mais il nous faut, avant de terminer, dire deux mots de l'aspect effrayant que

Mais il nous faut, avant de terminer, dire deux mots de l'aspect effrayant que peut présenter la face du lupeux, lorsque l'on a laissé suivre au mal sa marche graduellement envahissante.

Des cas aussi épouvantables deviennent plus rares actuellement, depuis que nous sommes mieux armés pour combattre le lupus. Cependantili n'est pas d'année où nous n'en voyons quelques exemples venant en général des campagnes, et qui nous font déplorer chaque fois l'incurie qui a pu amener de pareits désastres.

Quand le lupus non exedens a envahi le visage en entier, la figure est cou-

verte de tubercules d'un rouge fauve, aplatis, en général peu surelevés, alternant cà et là avec des points non saillants quelquefois même déprimés, d'un rouge jannâtre, formés par les tubercules qui par suite de leur affaissement ou de la tuméfaction des parties sous-iacentes, se trouvent au niveau de la peau.

Ailleurs la pean est d'un rouge luisant, comme tendue, légèrement turturacée, et rappelle en certains points l'aspect d'une ciccitric conscioutive à une brêulure superficielle. Çà et là, on trouve des points blancs, des lignes et des prêduce superficielle. Le nez est en partie détruit, comme fondu; le la Vierres sont le siège de déformations biécause. Les paupières, en particulier la paupière intérieure, sont en état d'extresion.

Les yeux sont saillants, comme repoussés bors de l'orbite. Ils semblent avoir un voluine double de celui qu'ils ont à l'état normal, et ils sont souvent le siège d'altérations notables.

Dans certains cas, comme l'avait déjà bien observé Rayer (*Traité des Malaties de la peau*, tome II, page 199), le visage peut quelquelois acquérir un volume prodigieux. Par suite de l'infiltration profonde du lipus dans l'hypoderm, de l'acdeme et des lymphangites qui en sont la conséquence, les joues sont molles, flasques, odématiéses, rejaidatoides, éléphantissiformes, pendantes et rénitaites.

La peau du front et des paupières est boursoullée, et les yeux couverts par ces paupières éléphantiasiques sont comme cachés au fond de l'orbite,

Les levres tuméfiées forment deux énormes bourrelets montrant à découvert leur membrane maqueuses renversée en déhors. Cette tuméfaction rétrécit l'orifice buccal, en entrave notablement les mouvements, et souvent la bouche du malade laisse écouler une salive visqueuse. Les oreilles participent quelquefois à cette tuméfaction aémérale.

Dans ces cas, le lupus donne à la face un aspect léontiasique effrayant, présentant certaines analogies avec le léontiasis lépreux.

Quand le lupus exedens a envahi toute la face, ses régions centrales en particults, sont recouvertes de croîtes en général épaisses, recouvrant des ulcérations fongueuses, plus ou moins profondes et étendues, qui amènent des délabrements épouvantables du côté du nez, des lèvres et des joues,

Les paupières ont été peu à peu et progressivement détruites. L'œil est à découvert et le globe oculaire est le siège de lésions plus ou moins graves. La peau de la face est tuméfiée, recouverte de tubercules ulcérés que masquent les

croûtes.

(Li et là existent déjà des cicatrices irrégulières rappelant assez bien celles qui résultant de larges brâlures. Il arrive souvent que les ulcérations sélégant au niveau du sommet des tubercules auxquels les cicatrices semblent fournir un

point d'attache, garent de nouveau les cicatrices elles-mémes.

Enfin, si malgre l'horreur de son mal, le mahade n'a pas en recours aux ressources de l'art, l'on peut voir se produiter une destruction des joues, une communication autérieure de l'orifice buccal avec l'orifice nasal, des lésions épouvantables de la bouche et de la gorçe, la perte des verge, la perte des verge.

Le malade arrivé à cet état misrableme pout plus être nourri qu'un morande la sonde complagieme. De pareils fisits sont hurressement des plus rares acisallement. Mais fout dermstologiste pout encore, dans se carrière, avoir à soigner une complesieure au de lipus arrivés à l'état direyant qu'on indiqué en particulier de la complexite de la complexite de la complexite de la complexite de la contra de la con

J'ai vu également un malade hideusement défiguré par le lupus, objet d'horreur pour lui et pour son entourage, redouter la fièrre typholdequi régnait dans le pays et m'en parler avec la plus grande terreur. Le fait n'a rien de spécial aux lupeux; j'ai signalé un état psychologique analogue chez les lépreux, dans mon Traité de la Éure.

Dans ces cas avancés, l'on peut observer assez souvent les engorgements ganglionnaires dont j'ai parlé à propos du lupus et du système lymphatique, et qui peuvent s'abcéder et donner lieu à de véritables écrouelles.

Qu'il soit guéri en partie ou en totalité, spontanément ou par les ressources de l'art; quand il est arrivé à ce degré de développement, le lupus laisse après lui des vestiges affreux de son passage.

La face est labourée par des ciatifices; la peas du front tiruillée, amineie, est accide contre les os; la beuche peut tire attressée un point que la paralle est la préhension des aliments sont ginée au plus baut degré ; dans d'autres cas, les berres sont rongées en partie ou en toutilé ette peuvant plus retair la alire, An milieu de cette figure plate, ratataine, à lèvres en partie détruites; la l'existe plus la la place du nez, ou bien qu'un coffiée heánt, ou bien q'un coffée heant, ou bien q'un coffée heant, ou bien q'un coffée heant, ou bien q'une sort de mois desputes peut numer au format de l'existence de

Les paupières sont difformes, désorganisées, en ectropion et recouvrent à peine le globe oculaire; elles pouvent être détruites. Dans certains cas rares, on a vu la paupière inférieure se souder à la paupière supérieure et masquer ainsi l'écil.

Les oreilles sont rongées, rédultes à des moignons informes. Leur conduit autifiest plus ou moins oblitéré. Elles se soudent aux parties avoisinantes. Dans des cas exceptionnels, l'oreille neut même disparatire complétement.

Au cou, des brides cicartécielles, semblables à celles qui sucoblent aux brilures du 3º ou 4º degré, viennent tirer en bas la lèvre infégieure et déformer complétetement le menton. Ces cicartéces sont tellement minese parfois, qu'on les croit à chaque instant prétes à ser ompre. Souvent elles tiement par leurs extrémités à des tubercules ou à des udérations recouveries de croûtes, entre lesquelles elles forment de véritables brides.

L'on voit fréquemment le mal récidiver en partie, quelques semaines, quelques mois ou quelques années après, dans la cicatrice et le lupus exedens ou non exedens envaint et détruire celle-ci de nouveau.

Je me souviens avoir soigné, en 1879, une malheureuse femme dont la face avait été labourée pendant de longues années par un lupus, lequel avait laissé comme troce de con passage les délabremants suivants: Toute la face laboure par le lupair, pécentait un aspect particulier rappelant asser bien coint d'une tête de squelête, sur laquelle on aurait tendu une mince peau de cherreau blance. Le bouche, complétement étraétie, laissait à peine passer une petite plume d'oie. Le nez, réduit à un moignon minuscults, fondu complétement en quélque sorte, ne laissait plus voir qu'un sériode. Le nez, réduit à un moignon minuscults, fondu complétement contraire, les passages de la laissait plus voir qu'un sériode. L'un des orifices puplébraux était complétement bilitéré par suite de l'accolement des pampières, réduites à une sorte de membrane ciestricited. Au nivea de l'autre cill a contraire, les pauplètes étaient complétement rongies, et le globe coulaire rouge et injecté semblait faire saillé en débors de l'orbite. Les parillons des orielles, precique complétement détruits, fondus, deiant comme recouverts par cette mines membrane ciestricités de contraire de la complétement détruits, fondus, deiant comme recouverts par cette mines membrane ciestricités de contraire de la complétement et recouvert par cette mines membrane ciestricités en de la contraire de la complétement et récouvert par cette mines membrane ciestricités en de la contraire de la complétement et récouvert par cette mines membrane ciestricités en de la contraire de la complétement et récouvert par cette mines membrane ciestricités en de la contraire de la complétement et récouvert par cette mines de la contraire de la co

Le lupus du cou est en général consécutif à celui de la face. Mais il peut s'y montrer primitivement. Il suit en général une marche serpigineuse. Il peut être l'origine de cicatrices vicieuses, entravant les mouvements de la tête. Il en est de même du lupus de la région claviculaire.

Le tronc est beaucoup plus rarement envahi que la tête, le cou et les extrémités. La région postérieure du tronc (dos) est plus sonvent atteinte que sa région autrieure (politrine, ventre). Le lupus du tronc est en genéral serpigineux. Il est aussi assez souvent disséminé. Dans les deux cas il est d'ordinaire non excdens et squameux et rappelle fréquement le porciasi so certaines syphilides.

Le lupus du trone peut envahir à la longue de très vastes territoires tégumentaires. Le lupus des régions axillaires et très rare. — Les fesses sont souvent le siège d'un lupus isolé pouvant être parfois disséminé ou serpigineux.

## 2º Lupus des membres.

Les membres supérieurs et inférieurs sont souvent le siège du lupus. De toutes les régions du corps, ce sont les membres qui sont le plus souvent pris après la face.

En dépouillant les observations recueillies dans mon service de l'hôpital Saint-Sauveur et dans ma clientèle privée, je constate que sur 312 cas de lupus, les membres ont été envahis 52 fois.

Dans ces 32 observations, 30 fois 16 lapus des membres coincidait avec des lésions lupeuses durites régions étymentairs, et avec d'autres lésions serofulotions durites régions étyments et 22 fois le lapus existiement an niveau des extrémités, uniquement localiés en ces points, comme sout signe de l'inoculation tuberculeuses. Notons en outre que dans ces 52 cas, le des certremites ettatist 16 fois chez les femmes, et 33 fois cher les hommes. Nous voyons donc que, pour le lupus des extrémités, l'on ne trouye plus l'oncome prédominance du sexe féminin, que l'on constate pour le lupus en général. Ici c'est le sexe masculin qui l'emporte.

Cette fréquence plus grande du lupus des extrémités chez les hommes, est peut-être explicable par ce fait que en raison de leurs professions, les hommes sont plus exposés à l'inoculation tuberculeuse que les femmes.

Les statistiques de Hahn (élève de Doutrelepont) basées sur le dépouillement des observations de lupus observés dans la clinique dermato-syphiligraphique de Bonn, de janvier 1882 au 4" janvier 1890, donnent sur un total de 424 lupeux (dont 144 hommes et 380 femmes), 105 cas de lupus des extrémités.

Ainsi done ces 10% eas de lupus des extrémités sur 424 de lupus, donnentune proportion de 24,5 00 de lupus des extrémités sur le toial des impex. Ces 10% es compensant 18% hommes (40,3 0/0) et seulement 47 (mannes (40,8 0/0)), et qui donne une proportion inverse de ce que l'on observe ordinairement, rélativement à la fréquence du lupus cher les fermens. Dans tous les cas, surd ans 8 cas, coi le lupus dégeait seulement aux extrémités, le lupus des membres était accompagné de lupus d'une régions (égumentaires.

Nous venons de dire que le lupus des extrémités existe exceptionnellement seul, que le plus souvent il coexiste avec le lupus de la face, du tronc, des fesses.

En ce qui concerne les membres eux-mêmes, il présente toutes les combinaisons possibles. Ainsi, il peut envahr un seul membre inférieur ou supérieur, ou le membre supérieur et le membre inférieur du même côté, ou les deux membres supérieurs et inférieurs, ou le membre supérieur d'un côté et le membre intérieur de l'autre côté, ou effin les autre membres à la fois.

Je trouve dans mes statistiques que sur 52 cas de lupus des extrémités :

Les extrémités supérieures ont été envahies 21 fois.

Les extrémités inférieures ont été envahies 24 fois. Les extrémités inférieures et supérieures simultanément 7 fois.

Hahn a trouvé que dans ses 105 cas de lupus des extrémités :

Les extrémités supérienres ont été envahies 55 fois.

Les extrémités inférieures ont été envahies 32 fois. Les extrémités inférieures et supérieures 18 fois.

Il a également constaté que les placards lupeux se distribuaient de la façon suivante au point de vue de leur localisation :

|                           |                                                 | 1                                                            | CÔYÉ DROST              | CÔTÉ GAUCHE             |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Extrémités<br>bupérieures | Surface<br>d'extension<br>Surface<br>de stexion | des bras des avant-bras. des mains des avant-bras. des mains | 9<br>28<br>21<br>0<br>4 | 6<br>18<br>18<br>2<br>3 |

| Extrémités<br>inpérieures | Surface<br>d'extension<br>Surface | des cuisses des jambes des pieds des cuisses des jambes | 10<br>13<br>12<br>6<br>3 | 6 9 7 |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
|                           | de flexion                        | des jambes des pieds                                    | 3                        | 0     |

De mon côté, mes statistiques me donnent les résultats suivants au point de vue do la localization des placards luneux

|                           |                                                 | 1               | TIONG STOO | CÔTÉ GAUCHE |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| ,                         |                                                 | ( des bras      | 3          | 4           |
|                           | Surface                                         | des avant-bras. | 2          | 3           |
| Extrémités<br>SUPÉRIEURES | d'extension                                     | des mains       | 33         | 12          |
|                           | Surface                                         | des bras        | 8          | ä           |
|                           |                                                 | des avant-bras. | 12         | 9           |
| ,                         | de flexion                                      | des mains       | 2          | 2           |
|                           |                                                 | ( des cuisses   | 0          | 0           |
|                           | Surface<br>d'extension<br>Surface<br>de flexion | des jambes      | 1          | 0           |
| Extrementes               |                                                 | des pieds       | 8          | 3           |
| INFÉRIEURES               |                                                 | ( des cuisses   | 8          | 7           |
|                           |                                                 | des jambes      | 6          | 17          |
|                           |                                                 | des pieds       | 1          | 1           |
|                           |                                                 |                 |            |             |

Aux membres supérieurs. l'infiltrat luneux présente en général son maximum



etto figure représente un placard de lupus sciéreux, développé, au niveau de la face externe de l'articulation tible tar-sienne, d'un enfant de sept ans, atteint depuis trois ans d'une carie du euleanéum Le Lupus s'est développé su pourjour de l'orifice de la fistale osseuse provenant de la cario calcantenzo.

d'intensité à partir du coude, en se dirigeant en has, et aux membres inférieurs à partir du genou, en se dirigeant également en bas.

Le lupus des membres débute souvent au niveau des articulations. Cela s'observe surtout au niveau des mains et des pieds. Il a également une assez grande tendance à s'étendre de baut en bas. Aussi le membre est-il souvent altéré par l'envahissement scrofulotuberculeux au niveau de ses régions supérieures ou movennes (coude, poignet, cuisse, jambe, cou-de-pied), où l'on peut constater en outre, des gommes scrofulo-tuberculeuses profondes, des caries osseuses ou articulaires, alors que à la main et aux doigts, le lupus n'a encore envabi que la pean.

Aux mains, les premières phalanges des doigts sont plus souvent atteintes, nécrosées, éliminées que les deuxième et troisième phalanges. Aussi, lorsqu'il se produit un raccourcissement du doigt résultant de l'élimination osseuse compliquée d'altération tendineuse, le doigt ainsi aitéré conserve-t-il son ongle, la phalangette demeurant en général plus ou moins intacte.

Dans des cas exceptionnels, comme j'en ai observé un bel exemple il y a quelques années, l'on voit le processus lupeux débuter au niveau de la peau de la phalangette, pour remonter vers le centre. Dans cos cas, l'ongle peut être détruit. Si le lupus des extrémités sièce surtout au niveau de la face dorsale de

le l'upas des extremités siege surfoux an inveau o la nace uorsais et celles-ci, il·ne net pas moins veri que dans certains cas, il peut un arrigions palmaires et plantaires. Il peut même dans des cas très exceptionnels debuter par la région palmaire ou plantaire. Mais ces faits sont excessivement rares et pour ma part je n'ai vu que 2 cas de lupus des mains débutant par la région palmaire et o cas de lupus des pieds débutant par la région plantaire.

Il ya qualques nois es touvait dans mos service une junne femme atteine de luque de la région ayponatique de l'angie interne de l'oil ayant probablement débaté par une inherculose du canal lacrymal, de gomme scrolle-tuber-ment débaté par une inherculose du canal lacrymal, de gomme scrolle-tuber-ment debaté par une inherculose du canal lacrymal, de gomme scrolle-tuber-ment debaté par le la companie de la main gauche, au niveau de la région thénar. (Voir les Repure 1 et 15 et jointes)



Notons en passant que ce lupus de la région palmaire est apparu quelques anées après la tuberculisation de la face, et que la jeune femme avait l'babitude de frotter sa figure avec sa main.

Dans hon nombre de mes observations de lupus de la main, je trouve signalé
l'acte de frotter avec celle-ci un placard lupeux ou nne gomme scrofulo-tuberculeuse
développée antérieurement en un autre point dn corps, en particulier à la face,

Le lupus des extrémités est loin d'amener toujours nécessairement au niveau de celles-ci les déformations considérables dont nous allons parler. Il est évident que de petits fovers lupeux développés dans une pean sus-jeance à de grosses masses musculaires et n'ayant pas encore envahi profondément les tissus, ne produiront pas de déformations.

Mais, quand le lapus est asser denda, asser ancien pour avoir amené des altérations profondes de la peau, de l'hypoderme, de tissu cellulaire profond, des vaisseaux lymphalques et sanquint, des facsic, des tondons, du période, des os et des articochions, il en résulters des déformations notables du membre. Ces déferentes au de l'activité de l'activité de l'activité de l'activité mais de l'activité de l'ac

Le lupus des membres ne différe de celui des autres parties du corps ni par son moid de propagation, ni par son évolution. Cependant, comme l'ont depuis longiumps remarquelle sautures, ne particulier et en premier Bayer et Fuchs (Die brankbaften Verinderungen der Haut und tiere Aukönge, Göttingen 1840), le lupus dies extrémités est trés souvent sersjelienen. Mais ind, commes au niveau des autres régions de la peau, ce lupus serpigneux est souvent melangé de lupus disseriment.

Notons en outre que le lupus des extrémités, surtout celui qui se développe du côté des surfaces d'extension du coude, de la main, des doigts, du genou, du dos du pied, des orteils est le plus souvent un lupus scléreux ou demi-scléreux, d'aspect papillomateux ou verruqueux.

Dans certains cas le lupus papillomateux des extrémités, quand il est très hypertrophique, peut être confondu avec une tumeur maligne, en particulier avec un épithéliome.

Busch (Uler die Egithdingenriep from des Lapus der Extravilaten — Langenbeck Archiv. X.V. 3n näme vonlut recieve uns forme epitheliomensen du lupus. Le diagnostic différentiel de cei variétés papilles dien lupus aver l'epithelione, et an offet partiel test difficile. Seud le Perdoution du lupus aver l'epithelione, seul un examen histologique pratique en faisent des consciences de materierenset, seul un examen histologique pratique en faisent des consciences de l'entre des retrouvre les lipules, permettrout alors d'établir le diagnostic différenties que que je l'al montré en 1882 dans le travail sur l'Anatomie pathologique du lupus qu' ja présent à la Societée de Biologie en collaboration avec E. Vidal. Une sursuperficielle pourrait en effet induire en erreur par sa ressemblance avec l'épithéliome. J'ajoute que dans des cas difficiles, des inoculations expérimentales pratiquées d'après la technique que j'ai formulée en 1882 seront d'une utilité diagnostique majeure.



rsg. 20.

Fig. 41.

Les ûgeres 16 et 17 représentent en lupus demi soléreux semigineux datant de 5 ans surrems chez un jeune bomme de 16 ans.

Parfois même c'est avec le sarcome, le mycosis fongoïde, que le lupus des extrémités pourra être confondu, comme l'ont justement fait remarquer Doutrelepont et Pick au premier congrès de la Société allemande de Dermatologie tenu à Prague. (Arch. f. Dermat und Syphil. 1890.)

l'ai vu dans mes voyages le lupus des extrémités être confondu avec la lèpre et réciproquement. L'on a même pu dans certains cas hésiter entre les yaws, le framhesia des tropiques, et certains lupus des extrémités.

Ces déformations monstrueuses et horribles peuvent modifier à un tel point l'aspect du membre, que dans ces degré extrêmes le lupus des extrémités est parfois des plus difficiles à reconnaître et pourrait même être méconnu, si les antécédents du snjet, l'existence de placards lupeux ou d'autres stigmates de la scrofulo-tuberculose en d'autres points du corps ne venaient mettre le médecin sur la voie du diagnostic.

Aussi, suivant la variété de déformation présentée par le membre, pourration hésifes entre le luque et les déformations des extremités déterminées par l'excème, les ulcères variqueurs, l'éléphantisais des Arabes, l'épithélione, certains saccines, le mycois fongoide, les yeux, le frambasis, les sphillées déformes et mutilatés (en particulier celles que Bock a décrites sous le nom de Itadezyse, Arnould sous le mont Lépre haby, Aussigt et Nemann sous le nom de Accepte, Cherlievo), la légre dans ses différentes formes (Voir mon Traité de la Lépre, man FALBa international des maladies rures de la pour (G. Vidal, Ulcention plagédériques de nature douteuse, in Allas international des maladies rares de la peau. 1891.)

Les déformations que le lupus peut à la longue produire au niveau des extrémités sont de deux ordres :

A. — Mutilations dues aux destructions et rétractions cicatricielles des tissus (peau, tendons, etc.), aux nécroses et caries osseuses avec élimination consécutive. B. — État bypertrophique des tissus — Pseudo-déphantiasis scrofulo-tuberculeux.

Ces deux ordres d'altérations se combinent parfois pour amener la déformation du membre. Toutefois c'est aux membres inférieurs, comme d'ailleurs devait le faire présumer la pathologie générale, que le processus hypertrophique est toujours de beaucoup le plus fréquent et le plus prononcé.

En revanche, les déformations et mutilations par destruction, brides cicatricielles, ulcérations, courbures vicieuses des doigts par ankylose fausse ou vraie, nécrose avec fistules oblitérées ou non, etc., sont en général plus accentuées et plus fréquentes aux membres supérieurs.

### A. - Déformations et mutilations,

Ce n'est pas taut en effet par les altérations lupeuses proprement dites de la peau, que par les lésions secondaires à l'envahissement du membre par le virus scrofulo-tuberculeux que la maladie exerce ses ravages du côté des extrémités.

Sous l'influence de la régression de l'infliret lispeux, seit pur récorption interstitiélle, soit par réforce, toit par unideration, il se produit des cications. Si l'infliret lispeux n'a evuable que le derme, il peut néaumoins, parle en son la consèquence (Gorque celles-ci soni étendane, et surious lorsqu'alles ségent au niveau d'une articulation), amoner parsuite de la rétraction cicatricialle une entrive considérable au libre mouvement des articles, déterminer des pseudo-

ankyloses avec ficzion, aux genoux, aux condes ; et des poundo-ankyloses avec flection, ou au contriter avec ettendino forcés et anhueution, aux doigte. Même lorsque le processus set encore superficiel et a enventre contribution de processus est encore superficiel et a enventre contribution posite inité, il que peut résulter de contribution des doigts et même des subluxations de ceux-ci comme dans les ces d'envahis-encent profond.

Güérhock a honocopy insisté sur ce fait et « montré que ces déformations et subhuxaitos sont principalement à redouter (name dans le lupus superciel et limité), lorsque celui-cia e survail is peau de loco derasté des mains et des odigis, cest-à-dire à peau d'une région dont le glissement et la mohitie sont les conditions nécessaires du hon fonctionnement des tandons et en particulier de colui des extenses de la confidence de la condition de la particulier de

Les déformations qui peuvent ainsi se produire sont parfois considérables, surtout au niveau des doigts.

surfont au mireau des dogts.

Il peut arriver ausst que, dans le cas de lupus excelens des doigts et des orteils, le lupus en se cicitriant amine l'accolement destricied de ceux-d, h syndactylic des lupus en la companie de l'accolement destricied de ceux-d, h syndactylic des destricted (Langenheis, Archiv t. et l'applicationnering form, des lupus des Extremichier (Langenheis, Archiv t. et l'accolement des l'accolement des l'accolement des l'accolements des l'accolements des l'accolements des la companie de l'accolement des la companie de l'accolement des la companie des la companie des la companie de l'accolement des la companie de l'accolement des la companie des la companie des la companie de l'accolement des la companie de l'accolement de l'accolement de l'accolement des la companie de l'accolement d

mineux. D'ordinaire l'espace qui sépare le pouce de l'index n'est pas aucint. Point n'est hesoin de dire que pour éviter ces syndactylies cicatricielles, il faut toujours avoir soin, quand on se trouve en présence d'un lupus ulcéré, d'enve-

lopper isolément chaque doigt dans le pansement. Les commes scrofulo-inherculeuses, qu'elles s-

Les gommes scrolulo-tuherculeuses, qu'elles soient d'origine lymphangitique ou autre, qui compliquent souvent le lapus des membres, riennent encore exagérer les lésions. Elles produisent fréquemment des cicatrices déprimées, adhérentes aux tissus profonds. Ces cicatrices sont souvent en entonnoir.

A la longue, l'infiltration scrofulo-tulneculeuse, pénétrant encore plus profondément, envait l'Hypoderme et les tissus sous-jacents, soit d'une façon diffuse, soit sous forme de gros nodules ou de gommes scrofulo-tulneculeuses. Elle game sinti le tissu cellulaire profond, les fascia, les tendons, le périoste, les os et les articulations.

Ainsi se produisent des caries, des nécroses, avec formation d'aboès ossifinents, des gommes serofulo-tuherculeuses profondes avec toutes leurs conséquences au point de vue de la formation des ulcères, des abcès, des fistules, des caries et des nécroses. La synovite scrofulo-tuherculeuse vient encore augmenter la déformation des parties atteintes, en particulier celle des doigts. Ceux-ci peuvent devenir fusiformes, hypertrophiés, et présenter tous les caractères des doigts atteints de spina-wentosa scrofulo-tuherculeux.

La périosité et l'ostéite, la carie et la nécrose, prennent aussi parfois naissance sans avoir été précédées d'une manière appréciable de foyers d'inflammation et d'infiltration de la peau, comme l'a justement remarqué Hebra.

Les os de l'avant-hras, le tihia s'épaississent, s'indurent et deviennent scléreux sur une grande étendue, ainsi que cela s'observe dans le cours d'ulcères chroniques des membres inférieurs.

Cet épaississement envahit plus souvent les os du métacarpe, du métatarse, des phalanges des doigts et des orteils. Il en résulte que la partie moyenne de la



La Fig. 18 représente la face dorante de la main et de l'avant-bras d'un homme de quaranté-deux ann attent dispuis l'îge de terces aan d'un inpan de la face donaité de la main et de la rejous positésiere de l'avant-bras. Ce luqua avait amond à la louque des déformations prosonels au nireus de la main et des dégités milyons des palangres, destruction des ougles et d'une partie des phalangetites, aspost finsforme dus dégits, figur det déformatiques de des de la main.

main s'élargit, que les métacarpiens s'écartent les uns des autres. Les doigts hypertrophiés, fusiformes, parfois atteints de spina-ventosa scrofulo-fuherenleux, prennent une direction divergente et la main épaissie tant dans les os que dans les parties molles, élargie, difforme, rappelle la patte de certains animaux.

On peut observer aux pieds, bien que plus rarement, des lésions analogues. (Voir Planche III, figure 4.)

Ces altérations osseuses peuvent s'accompagner de carie articulaire. Des portions de phalange et même des phalanges entières se nécrosent et s'éliminent, transformant ainsi les doigtes en de véritables moignons informes.

Dans ces cas extremes, résultat ordinaire de l'incurie, les rétractions cicatricielles de la peau et des gaines tendineuses agissant sur un squelette aussi altéré donnent lieu aux déformations et aux rétractions les plus extraordinaires.

Les jointures peuvent être subluxées et même luxées; les os du métacarpe réfoulés les uns sur les autres, les doigts tordus, contractés, parfois raccourcis, réduits à l'état de moignons, parfois hypertrophiés et fusiformes presentent les dévaitons, les déformations et les rétractions les plus variées. Ils peuvent être dans l'extension forcée dans les paume de la main, ou déformation forcée dans les paume de la main, ou déformée de la griffe. Il peut se faire qu'un ou deux doigts soient dans l'excusion forcée ou en griffe, alors que les autres conservent leur disposition et leur mouvement normanx, ou au contraire se trouvent dans la flexion forcée dans la paume de la main.

En un mol, ces déformations, ces mutilations, peuvent varier à l'infini, comme dans la lèpre d'ailleurs, avec laquelle elles sont parfois confondues, surtout si elles se produisent quand l'éruption lupeuse a disparu, comme cela arrive parfois au bout de quelques années.

# B. — Pseudo-éléphantiasis scrofulo-tuberculeux.

Sous l'influence de la stase veineuse et lymphatique occasionnée par les cicatrices, par l'inflammation hypérémique que détermine le processus inpeux, par les lesions vasculaires concomitatantes (imphangites et quelquefois phiblies), les tisses tendent à s'enflammer chroniquement, à être atteints d'ordème chronique pea/hydemique.

Les poussées l'unphangitiques intercurrentes, qu'elles soient (thetrocheuse dues aux agents de la supuration, ou mittes, et que jo décris plus loin à propos des lésions que détermine la scrofulo-tuberculors du côté du priton l'unphatique (II. Leloir, Le Lupus et le système l'unphatique (Etudes chiaque et etquis mentales sur la tuberculors (390), viennent encore augmenter est addens l'unphatgitique (broules).

De même que dans l'éléphantiasis des Arabes, ces poussées successives de lymphangite profonde laissent à leur suite les tissus plus engorgés, plus infiltrés, plus déformés.

C'est ainsi que l'on voit peu à peu se produire toutes les lésions du pseudoéléphantiasis serofulo-tuberculeux, qui se caractérise par l'hypertrophie des tissus envahis : hypertrophie de la peau, hypertrophie du tissu conjonctif sous-cutané et profond, épaississement du périoste et des os, dégénérescence seléreuse des muscles.

Les altérations nerveuses qui en sont la conséquence (Cornil) viennent peutêtre encore accentuer cet état éléphantiasiforme.

Une compilication aussi notable modifile singulièrement l'aspect du lupus. Cet état se manifeste au plus baut degré au niveau des membres inférieurs. De même que Doutrelepont (Verhandlungen des XIX chirurgischen Congress, page 33, 1890), ie ne l'ai jamais vu qu'aux membres inférieurs.

Toutefois Rayer (Toute des modulies de la peau, t. 11, p. 200), a le premier relaté un exemple remarquable de pseudo-dicphantiasis sorduio-tuberculeux du membre supérieur : « Jai vu, dit hayer, le lupus non exceles attaquer et envaluir ainsi tout un membre, le bras para exemple, depuis l'épaulo jusqu'as poinent. Le membre affecté deven beacoup plus volumineux que celui du côté onnosé, offrait les dimensions morbides que cette partie acquiert dans l'éléphantiasis des Arabes. Les mouvements de l'articulation du coude étaient difficiles et douloureux : en baut vers l'épaule, et en bas près de l'articulation du poignet, les limites du mal étaient brusquement indiquées par des arêtes tuberculeuses surmontées de squames. La peau du bras et de l'avant-bras transformée en une sorte de tissu induré d'un blanc plus mat que la peau saine, était sillonnée par de fortes brides analogues à celles qu'on observe à la suite de brûlures, et parsemée de taches lenticulaires d'un jaune fauve et terne, produites par des tubercules affaissés et cachés dans la peau tuméfiée. Le tissu cellulaire sous-cutané, engorgé, conservait sur plusieurs points l'impression du doigt comme dans l'œdème. A des époques plus ou moins éloignées, tantôt sous l'influence de l'administration intérieure du deuto-iodure de mercure, tantôt d'une manière spontanée, la peau et le tissa cellulaire sous-cutané devenaient le siège d'une inflammation sourde avec tuméfaction, douleur et chaleur, mais sans rougeur vive à l'extérieur du membre. Il se faisait alors un suintement séreux par de petites ouvertures ou de petits pores qui étaient visibles sur presque tous les tubercules et pouvaient recevoir l'extrémité d'une grosse épingle. Cette inflammation intercurrente était toujours suivie d'une diminution de volume du membre et de la disparition d'un certain nombre de tubercules. » (Rayer, Traité des maladies de la peau, t. II, p. 200.)

Volkmann (Verhandlungen des XIV Deutschen Chin. Congress) dist vour chesters de cité et de éléphantaique non seulement sur criefle, mais sur doight atteints de lupus papillomateux. Tout récemment, Poncet de Lyon (Société des Sciences méticales de Lyon, decembre 1980) présentait à la Société des Sciences méticales de Lyon le membre supérieur d'un homme atteint de lupus séléphantiasique, chez lequed il avait pratique la désartication de Pépaule. Le lupus désphantiasiforme est en somme chose rare, même au niveau des membres inférieurs. Ainsi, E. Vida d'apprès A. Couellé (Contribution à l'étude du lupus déphantiasique. Thèse de Paris, 1880) ne l'aurait observé que 4 fois sur 500 cas de lupus. Pour ma part sur environ. Joud cas de lupus que j'avus, ju ne l'al observé que 7 fois.

Je serai bref sur la description du pseudo-éléphantiasis lupeux. J'en parle longuement plus loin à propos du lupus et du système lymphatique.

L'éléphantissis lupeux atteint surfout les membres inférieurs. Il peut présenter les différents aspects du pseudo-éléphantissis. En général, il s'eccompagne dé dermité chronique avec état papillomateux ichityosiforme de la peau éte, et souvent même d'excroissances frambesodides occupant une grande partie du dos du pied, des ortels, du cou-de-pied, efc.

Ces maises papillomateuses peuvent remonter vers la jambe; elles sont rouges, dures, manelounes, crivraisets, salignent facilement. D'autres fois, elles sont comme internsides d'un épideme objest, see et corne. Il les produit souvent dans leur épitiseur des espèces de petits abols. Ces placards papillomateux peuvent sinderer, donnait leu d'es ulterations superficielles ou profondes, à base et à bords celleux, fongueux, de mauvais aspect, pouvant même péndèrer jusqu'aux on nérorests, (Vol'Paxacuelli, florage). Ces placards papillomateux ne sont autre chose que du lupus seléreux ou demi-seléreux. Dans d'autres cas au contraire, ce sont des placards de dermite eléphantiasiforme simple et non tuberculeuse, comme le démontrent l'examen histologique et les inoculations.

Très souvent, comme je l'ai montré en 1886 dans mes leçons sur le inpus à l'Très souvent, les lésions sont mittes, à la fois pseudo-déphantissiques et serofulo trabercaleuses. (H. Leloir, Cédème dure et lymphagités chroniques, pachydermie, état déphantissiforme compliquant le lupus. Cliniques de l'hôpital Saint Sauvent, 1886.)

Il existe en outré fréquemment des cicatrices étendues, plates ou rétractées en forme d'entonnoir et consécutives à l'évolution de scrofulo-tuberculômes profonds et volumineux.

A travers la masse résistante, dure, des parties molles hypertrophiées, on sent que les os de la jambe, des orteils, etc., sont épaissis d'une manière régulière ou bien bosselés en certains points et rugueux. L'on constate parfois des trajets fistuleux communiquant avec l'os carié ou nécrosé.

Dans cette peux sinsi modifiée, hypertrophiée, il peut se faire encore pendant de longues années de nouvelles poussées de lupimes. Mais le lupus peut anssi disparatire et être masqué par le pseudo-éléphantissis. Dans ce dernier cas, le point de départ de l'éléphantissis peut dans peut anssi point de départ de l'éléphantissis peut éléphare un médein, s'il il n'éson d'étudier sattentivement les antécédents du malade et de rechercher avec soin les traces de la serofulo-inhérencies.

L'éléphantiasis procède ordinairement par accès; mais ces accès, ces poussées de lymphangites érysipélatoïdes ne sont pas aussi accentués et ne sont pas suivis d'une augmentation aussi prononcée du membre que dans l'éléphantiasis vral des troniques.

Les lésions suivent une marche ascendante très lente, du pied vers la racine du membre et il faut de longues années pour que l'état pseudo-éléphantiasique atteigne des proportions sérieuses.

Le pseudo-éléphantiasis s'arrête d'ordinaire au genou; la cuisse n'est envahie que rarement et très tardivement. (Voir PLANCHE VIII, figure 6.)

Le pseudo-éléphantiasis lupeux aggrave le pronostie du lupus. Il semble par ses poussées lymphangitiques pouvoir favoriser la dissémination du virus tuberculeux.

Il peut s'accompagner de lymphangites tuherculeuses ou mixtes, arec production de gommes scrofulo-tuherculeuses sur le trajet des lymphatiques et dans les anglions aboutissant, comme je l'ai montré dans mon mémoire sur le lupus et le système lymphatique.

Le lupus des membres s'eccompagne à la longre asser fréquemment d'engorgements scrolluc-tuberculeux des gandliens correspondants. Ceux-ci finissent par s'abéder, donnant lleu à des ublerations de marvaise nature, à des écrouelles à marche très leate. Ces écrouelles ganglionasires se compliquent souvent de gommes scrolio-tuberculeuses superficielles ou profondes qui à leur tour donnent seglement lleu à des ubéres écrouelleux, (vier Paxaurs VIII, fgaura 5 ét 4.) Arrivé à ces degrés extrêmes, le membre déformé, mutile, hypertrophie, devient dans certains cas absolument inutile et l'amputation est pour le malade un véritable soulagement et un moyen de lui éviter peut-être une infection tuberculeuse écérale.

L'observation suivante constitue un exemple très remarquable des troubles, mutilations et déformations que le lupus des extrémités peut déterminer à la longue.

#### OBSERVATION

Julie F..., 35 ans, fermière, me fait appeler en consultation chez elle en février 1885, car depuis plusieurs années il lui est impossible de quitter la chambre et le fauteuil.

Son père est mort de tuberculose pulmonaire alors qu'elle avait huit ans. Sa mère est morte six ans après, ayant longtemps tousé. Un de ses frères est atteint de tumeur bianche du genou. Sa sœur ainée présente des cicatrices nettes d'écrouelles sous-maxillaires. Ses deux autres sœurs sont bien portantes.

Il sumble que cher la mande les manifentations servalul-tubercoleures aintet débutivers [14] de nord ma. A cotté époces papeur sur la fact dereate de la main dreites un bouton qu'elle qualité de nom de darie et qu'elle un rétainair. Pair il se montres un placeré « dans maniferent de la commandation de la comma

Pendant les années suivantes, il se montra le long de la région antérieure de l'avant bras, à la région du coude, à la face interne du bras, des lésions qu'un médecin consulté qualifia du nom d'abols froids.

A la même (spouse apparement an niveau de la réglea externe de mollet granche, pais de creux popilis, deur gran sobré torisée qui reportevant longement en fainnet oppendant au bout de qualques années par se cientières; grâne, dis-elle, a sea pommande qui lui rist donnée par une visible frame. Reconduc confluste par ce récatile, qu'en contras a employer la pommande de cotte majorire pour suigner less autres laisons. Malgré cola celle-ci sagmenteren, des asposse de majorire pour suigner less autres laisons. Malgré cola celle-ci sagmenteren, des asposses produites par de gour de présent de la contracte sur ses objects, et qui seminitar sevir de propriettes par de gour de la contracte de la commande. Natio plus tant de propriets on expression, grênce, covjuit-cile, à l'effet de la pommade. Natio plus tant de propriets pagerarres la dédornation et mutilisson que nous autons décur que nous autons décur que nous autons décur que nous autons décur de la propriets venuels pagerarres la dédornation et mutilisson que nous autons décur que nous autons décur que nous autons décur de la propriet venuels pagerarres la dédornation et mutilisson que nous autons décur que nous autons décur de la propriet venuel pagerarres la dédornation et mutilisson que nous autons décur que nous autons décur de la propriet venuel pagerarres la dédornation et mutilisson que nous autons décur de la propriée mant pagerares la dédornation et mutilisson de mutilisson de la constant de la propriée de la pr

En même tempe de nouvelles lésions dartreuses se montrèrent du côté du membre inférieur, et elle eut, dit-elle, un évysipèle de la jambe.

Depuis lors ces poussées érysipélatoïdes se répétèrent fréquemment jusqu'à l'âge de

trento-deux ans, au point qu'elle n'y prit plus goère attention.

Elle en avait plus d'une par an. Cependant elle a remarqué qu'après ce premier érysipele sa jambe est devenue plus grosse, a augmenté continuellement de volume, que cette augmentation de volume était surtout prononcée après les poussées érysipélatoides. Ves l'age de 93 ans.

la jambé et le pied devenus monstrueux, étaient couverts d'oloérations et la peau, d'après son dire, avait pris l'aspect de la peau d'un élépbant, Elle consulta plusieurs médecins qui lui prescrivirent différents traitements interces « dépuratifs » et des « graisses»

Depuis quelques années, elle se soigne elle-même, se bornant à mettre de la crème fraiche sur les parties malades; ce qui, dit-elle, la soulage un neu. État attud. — Femme pale, amaigrie, atténite de séborrhée buileuxe de la face. Elle est assise dans un funtenti qu'alle ne pent guère quitier que pour se trainer an moyen d'ane béquille, ou pour se mettre au lit. Elle a de guintes de toux, saivles d'expectoration muco-purulente. Elle n'à jamais craché le sang. La toux a débuté il y a quatre ans. Ellea parfoix un peu de flevre, une la muit et a peu d'appédit.

Membre inférieur gauche. — Le pied et la jambe ganche jusqu'au dessus du genou sont le

sière d'un negudo-Héphantiasis serofulo-tuberculeux énorme.

Le piel a un moiss quistipul de volume, et a pris une forme cylindriges. Les ortills enorment propertophies, accolde la une contre les utures se distinguent une profice. Ils sont reconverte de stillités appaillonateurs séparées qu'el la par des crevauses et des nières qui présentent les construes de lupus actience. Les stillités papillonateures sont concessiment protonotes un uiveau de occa-é-piel. A partir de ni travair la jumb présente, une sugrir protonotes un uiveau de occa-é-piel. A partir de ni travair la jumb présente, une sugrérant protonotes un uiveau de occa-é-piel. A partir de ni travair la jumb présente, une sugrérant de l'un protonotes de l'un protonote de l'un protonotes de la prisonote de l'un protonotes de l'un protonotes de l'un protonotes de la partir de l'un protonotes de la protonote de l'un protonotes de l'un protono

An niveau de la mallicole interne, se trouve une nicération profonde, fongueuse, de manvais aspect, à bords fortement calleux. Le stylet introduit dans le ceutre de cette ulcération permet de constater dans se profoudeur une surface osseuse dénudée correspondant sans doute

à la malléole juterne.

La peau de la jambe présente tons les caractères de la peau de la pachydermie avec état

ichthyosiforme. (å et lå se trouvent disséminés des placards papillomateux, quelques-uns croûteux, crevateds et ulcfrés, rappelant le lupus schierux. Il existe en outre quelques úlcérations à fond lardacé, à bords calleux, de volume variable,

Il existe en outre quelques alcerations à long largace, a porta camenz, de volume variante, mais ne dépassant pas l'étendue d'une piéce de 2 sous. Ca et là apparaissent des cicstrices hlanchâtres, irrégulières : L'une d'elles, grande comme

une pièce de 2 francs, fortement déprimée en eutounoir, adhère à l'os près de la tubércellé externe du tibia.

Au niveau du creux poplité, l'on voit une cicatrice large, profonde, déprimée, adhérente aux tissus profonds.

La peau du pied et de la jambe présente la consistance du caoutchouc, et tous les caractères de la nachydermie.

tères de la pachydernile. Il semble à la palpation que le tibia et le péroné sont rugueux et hypertrophiés vers leur partie moyeune. Au niveau de la face autéro-externe moyeune de la cuisse, se trouve un plaerd bien uet de lupus en partie non excédens, en partie croûteux, de l'étudue de la paune exd bien uet de lupus en partie non excédens, en partie croûteux, de l'étudue de la paune

de la main. Ce placard vient éclairer mon diagnostic. Au néreau de la pointe du triangle de Scarpa, retrouvent deux gommes scrofulo-tuberculenses dermo-bypodermiques ulcérées, grandes comme des piéces de 2 sous. Au niveau de la régiou inguinale et crurale supérieurs correspondante, se trouvent des écronelles ganglionnaires

et cutanées très accentuées avec ulcération, décollement de la peau, ponts cutanée et cicatrices caractéristiques.

Le membre est parfois le siège d'élancements assez douloureux, bien que la sensibilité cutanée soit fort diminuée.

La malade ne pentabeoltument pas se servir de cemembro qui la gêne par son poids, qu'elle traine derrière elle et qu'elle voudruit, dit-elle en plaisanint, mettre en écharpe. Il existe un certain dezré de pseudo-antylose du renou.

Membre supérieur droit. — Le coude est dans la demi-flexion par suite d'une ankylose qui paraît due eu grande partie à une vaste cicatrice euglohant la région du coude et consécutive au pleared lupeux.

au placard lupeux. L'on observe en outre au nivean du coude (région antéro-externe) une cleatrice déprimée pouvant faire soupconner un envahissement de l'articulation.

Le long de la faceinterne du bras se trouvent-trois cicatrices déprimées grandes comme des pièces de 1 fr.

An nivean du creux axilliaire se trouvent quelques cicatrices profondes et déprimées. An cantre de l'une d'elles se trouve nn trajet fistuleux laissant sécréter un pus séreux et grumeleux. dans lequel le stylet pénètre profondément.

Au nivean du tiers supérieur du radius se trouve une dépression en entonnoir dont le fond présente un trajet fistuleux communiquant avec un os dénudé, comme l'indique le stylet. Ce trajet fistaleux se dirige en remontant vers l'articulation du coude. En outre le tiers supérieur du radius et du cubitus sont le siège d'une hyperostose assez prononcée, Au niveau de la région antérienre et postérieure de l'avant-brus, se trouvent disséminées

des cicatrices irrégulières et de volume variable consécutives évidemment à un infiltrat luneur

disparu et cinq à six placards de lupus non exédens ou de lupus ulcéro-croûteux variant de l'étendue d'une pièce de 2 francs à celle d'une pièce de 5 francs, On trouve en outre, au niveau du 4/3 inférieur du cubitus à sa région postéro-interne, deux

cicatrices déprimées, adhérentes à l'os. Ces cicatrices consécutives évidemment à des gommes scrofulo-tuberculeuses présentent çà et là quelques nodules Inpenx à leur périphérie. Sur le dos de la main se trouveune inflitration de lupus sciéreux en partie crevassé et ulcéré.

en partie cicatrisé, s'étendant sur la moitié supérienre de la face dorsale des doigts sauf le pouce et envahissant le tiers de la paume de la main par son bord cubital. Les os du métacarpe sauf celui du pouce sont fortement épaissis, principalement an niveau

de leur extrémité inférieure. Le cinquième métacarpien, raccourci par suite d'une nécrose partielle paraissant survenue à sa partie moyenne et accompagnée d'une fistule située à la face dorsale de la main, a chevauché pour recouvrir en partie et en biais le quatriéme métacarnien. Le deuxième métacarpien a également chevauché pour convrir en partie le troisième métacarpien et se trouve dans une véritable extension forcés.

Les doigts déformés sont disposés en griffes sanf le médius lequel est atteint d'un sninaventosa accentué et parait allongé.

La 4ºº et la 2º phalange de l'annulaire ont disparu presque complétement, de telle sorte que ce doixt se trouve représenté par une sorte de moignon informe à l'extrémité daquel se trouve

Il existe un placard lupeux grandcomme une pièce de 50 centimes (lupus sclérenx papillomateux) au niveau de la face dorsale de la phalangette du pouce et entourant l'ongle, lequel soulevé par le tissa lupenx se trouve en partie détaché.

En présence de mutilations aussi affrenses, je me hornais à prescrire un traitement palliatif, destiné à combattre autant que possible l'envahissement scrofulo-tuber culeux et à améliorer l'état général de la malade.

Je n'osais pas, vu la tuberculose pulmonaire assez avancée dont elle était atteinte, conseiller l'amputation du bras et de la cuisse (qui est été peut-être pour elle capendant un véri-

Cette panvre femme mourut deux ans aprés cachectisée et phthisique, L'amputation des membres l'aurait-elle sauvée ? Je ne le crois pas,

# Organes génitaux externes,

Le lupus des organes génitaux externes est extrêmement rare. Le plus souvent il se montre consécutivement à la propagation vers les organes genitaux d'un lupus des fesses ou de la cuisse.

Il peut toutefois se développer primitivement sur le pénis, le scrotum, comme Bazin, Hebra, Kaposi, Hans Hehra, Barthélemy, etc., etc., en ont relaté des exemples.

Quant au lupus de la vulve, il est également très rare. Nous en parlerons à propos du lupus des muqueuses.

En dépouillant les observations recueillies, dans mon service de l'hôpital Saint-Sauveur et dans ma clientèle privée depuis 1884, je constate que sur 312 cas de lupus, les placards lupeux se distribuaient de la façon suivante:

|       | ·            | rapoux so ura  | and the sa            | racon survar | ue:   |       |
|-------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|-------|-------|
| 1     | 1            | Front          |                       | =            | 18    | fois. |
|       | 1            |                | 1 2-04-1              | droite . =   | 19    | fois. |
|       |              | D 13           | imerieure             | gauche. =    | 20    | fois  |
|       |              | Paupiere       |                       | droite =     | 18    | foie  |
|       |              |                | inférieure supérieure | gauche. =    | 19    | fois  |
|       | 1            | Angle interne  | =                     | 24           | fois. |       |
|       |              |                | aile                  | (droite . =  | 15    | fois. |
|       |              | **             | ane                   | gauche. =    | 95    | fois  |
|       |              | Nez            | hout                  | =            | 30    | fois  |
|       |              |                | totalité              | =            | 99    | fois. |
|       | Face         | Centre ioue    |                       | =            | . 53  | inie  |
|       |              |                | zygomatique           | (gauche. =   | 123   | fois  |
|       |              |                | zygomatique           | droite . =   | 71    | fois  |
| Tère. |              | Régions        | naso-génienne.        | (ganche. =   | 157   | fois  |
|       | 1            |                | naso-gemenne.         | droite . =   | 72    | fois  |
|       |              |                |                       | droite . =   |       |       |
|       |              |                |                       | gauche. =    |       |       |
|       | 1 1          | 1              |                       | (droite. =   | 45    | fois. |
|       |              |                | préauriculaire.       | gauche. =    | 36    | fois. |
|       |              | 07             | ( droi                | it =         | : 16  | fois  |
|       |              | bounch         | droi                  | che =        | 15    | fois. |
|       |              | T.hama         | sup-                  | érieure =    | 73    | fois. |
|       |              | Mevre          | · · · · · · · / infé  | rieure =     | : 15  | fois. |
|       |              | Menton. :      |                       | =            | 22    | fois. |
|       | Oreilles     | droite         |                       | =            | 27    | fois. |
|       | Oremes       | gauche         |                       | =            | 29    | fois. |
|       | Cuir chevelt | 1              |                       | =            | - 4   | fois. |
|       | Régions      |                | _ ( droi              | ite =        | 39    | fois  |
| Con   |              | sous-maximan   | e } droi              | che =        | = 42  | fois  |
| C00   |              | sterne mesteld | lienne gau<br>droi    | che =        | 24    | fois  |
| -     |              | sterno-mastord | droi                  | ite =        | 20    | fois  |
|       |              |                |                       |              |       |       |

|            |                  | - 138 -                                                                                       |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Régions          | sus-claviculaire { gauche = 11 fois, droite = 9 fois,                                         |
| Cou.       | Regions (        | hyoldienne $\begin{cases} droite = 20 \text{ fois.} \\ gauche = 29 \text{ fois.} \end{cases}$ |
|            | Nuque            | = 10 fois.                                                                                    |
| TRONG      | Face             | antérieure                                                                                    |
| Inono      | (                | postérieure                                                                                   |
|            | (                | gauche surface flexion = 5 fois.                                                              |
|            | Bras             | extension — 3 fois                                                                            |
|            |                  | droit surface flexion = 8 fois.                                                               |
|            |                  | droit                                                                                         |
|            | Coude            | gauche = 8 fois.                                                                              |
|            | 1                | (extension = 2 fois.                                                                          |
| MEMBRES    | Avant-bras       | ( nexion = 12 iois.                                                                           |
| SUPÉRIEURS | Avant-Dras.      | gauche face extension = 3 fois.                                                               |
|            | ,                | ( nexion = 9 iois.                                                                            |
|            | Mains            | gauche face dorsale = 10 fois.                                                                |
|            |                  | ( paimaire = 2 iois.                                                                          |
|            |                  | droite } face } dorsale = 23 fois. palmaire = 2 fois.                                         |
|            |                  | ( paimaire                                                                                    |
|            |                  | Doigts   face   palmaire = 0 fois.                                                            |
| _          | droite<br>gauche | panalano : = 6 fois.                                                                          |
| Fesse      |                  | = 4 fois-                                                                                     |
|            |                  | droite face extension = 0 fois.                                                               |
|            |                  | ( nexion = 8 iois.                                                                            |
|            |                  | gauche face extension = 0 fois.                                                               |
|            |                  | ( nexion = 7 iois.                                                                            |
|            |                  | droit face (extension = 0 fois.                                                               |
|            | Genou            | flexion = 3 fois.<br>(extension = 0 fois.                                                     |
|            |                  | gauche   face   extension = 0 fois.   flexion = 3 fois.                                       |
| MEMBRES    |                  |                                                                                               |
| INFÉRIEURS | 1                | droite } face } extension = 1 1018.                                                           |
|            | Jambe            | gauche face extension = 0 fois.                                                               |
|            |                  | gauche face (flexion = 17 fois.                                                               |
|            |                  | droit face (dorsale = 8 fois.                                                                 |
|            | P. 1             | ( plantaire = 0 fois.                                                                         |
|            | Pieds            | gauche face dorsale = 3 fois.                                                                 |
|            |                  | Orteils                                                                                       |
|            | ,                | Ortens                                                                                        |

En dépouillant les observations recuellies dans mon service de l'hôpital Saint Sauveur et dans ma clientèle privée depuis 1884, j'ai observé que sur 312 cas de lupus, les placards lupenx observés chez le même individu ont eu pour siège primordial les régions suivantes:

|               | · ·                             |   |         |
|---------------|---------------------------------|---|---------|
| Front partie  | inférieure                      | = | 8 fois  |
| Amela Intern  |                                 | = | 2 fois. |
| Angie interi  | ne de l'œil                     | = | 9 fois  |
|               | aile droite                     | Ξ | 4 fois  |
|               | elle mushe                      |   | 19 fois |
|               | aile gauche                     |   |         |
| Nez           | dos                             |   | 20 fois |
| NEZ ·         | bout                            |   | 13 fois |
|               | narine, muqueuse                | = | 6 fois  |
|               | ( gauche.                       |   | 13 fois |
|               | cloison                         | = | 5 fois  |
| Centre ione   | droite .                        | = | 34 fois |
|               | / gauche.                       | = | 22 fois |
|               | préauriculaire droite . gauche. | = | 14 fois |
|               | presuriculaire                  | = | 4 fois  |
|               |                                 | = | 2 fois  |
|               | naso-génienne                   | = | 6 fois  |
| RÉGIONS       | zygomatique droite.             | = | 8 fois  |
| REGIONS       | zygomatique gauche .            | = | 2 fois  |
|               | ( droite                        | Ξ | 2 fois  |
|               | massétérine                     | = | 4 fois  |
|               | maxillaire                      | Ξ | 9 fois  |
|               | de l'angle du maxillaire        | Ξ | 4 fois  |
| Y 1 (-1-      |                                 |   | 4 fois  |
| Levre superio | sure                            | = |         |
| _             | sterno-mastoidienne droite      | = | 2 fois  |
| Régions       | ( gauche.                       | = | 2 fois  |
|               | sterno-mastoidienne             | = | 3 fois  |
|               | reille                          | = | 6 fois  |
|               |                                 | = | 4 fois  |
| Poignet face  | dorsale                         | = | 7 fois  |
| CC 1 C        | ( médius.                       | = | 5 fois  |
| Aruculation   | métacarpo-phalangienne médius.  | = | 4 fois  |
| Région palma  | sire gauche                     | = | 2 fois  |
| Dos de la ma  | in droite                       | = | 4 fois  |
|               | ain gauche                      | = | 4 fois  |
|               | lorsale)                        | _ | 5 fois  |
|               |                                 | Ξ | 4 fois  |
|               |                                 | = | 4 fois  |
|               |                                 | Ξ | 2 fois  |
| creux popul   | é gauche                        | _ | 2 1015  |

|      | (      | partie inférieure                 |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  | = | 6 fois  |
|------|--------|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|---------|
|      | JAMBE  | moyenne des 2<br>tendon d'Achille |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  | = | 4 fois. |
|      |        |                                   |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |         |
| Рико | D (    | face dorsale orteils              |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  | = | 8 fois. |
|      | PIED ; | orteils                           | ÷ |  |  |  |  |  | , |  |  |  | = | 6 fois. |

# Lupus des muqueuses.

Les muqueuses adjacentes à la peau peuvent être envahies par le lupus. Il est très difficile d'évaluer même approximativement la fréquence relative du lupus des muqueuses par rapport à celle du lupus de la peau.

Ainsi sur 312 cas de lupus dont j'ai recueillí les observations depuis 1884 je trouve, comme on peut le constater dans le tableau suivant, 109 cas de lupus des muqueuses ainsi réparti au point de vue régional.

| Muqueuse nasale |                                                                               |         |        |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|
|                 | ( gauche                                                                      | = 4     | 3 fois |  |
| Conjonctives    | palpébrales                                                                   | =       | 2 fois |  |
| , T             | ( gauche                                                                      | =       | 5 fois |  |
|                 | joue ( droite                                                                 | =       | 7 fois |  |
|                 | gauche                                                                        | =       | 3 fois |  |
|                 | lèvre                                                                         | = 1     | 1 fois |  |
|                 | inférieure.                                                                   | =       | 9 fois |  |
|                 | gonoires ( supérieure :                                                       | = 5     | 9 fois |  |
|                 | gencives. ( supérieure                                                        | =       | 7 fois |  |
| MUQUEUSE        | voûte palatine                                                                | _       | 9 fois |  |
| BUCCALE.        |                                                                               |         |        |  |
| DOGGALE.        | piliers antérieurs                                                            | _       | 8 fois |  |
|                 | alterieurs ganche                                                             | _       | 4 fois |  |
|                 | piners (droit                                                                 | =       | 9 fois |  |
|                 | posterieurs ganche                                                            | =       | 9 fois |  |
|                 | d-I. (dwite                                                                   | =       | 4 foli |  |
|                 | amygdale                                                                      | =       | 4 606  |  |
|                 | Langue                                                                        | =       | 1 fois |  |
| MUQUEUSE        |                                                                               | _       | 1 101  |  |
| PHARYNGÉE.      | paroi postérieure                                                             | <u></u> | 7 fois |  |
|                 | épiglotte                                                                     |         | w 6.1  |  |
| MUQUEUSE        | death.                                                                        | =       | 3 101  |  |
| LARYNGÉE.       | epiglotte.  cordes vocales.  région inter-aryténoidienne  facilitée.  gauche. | ===     | 2 101  |  |
|                 | région inter-aryténoidienne                                                   | =       | 3 101  |  |
|                 |                                                                               |         |        |  |

Cette proportion de 109 anr 312 doit être comparée à certaines statistiques et en particulier à celle de Block (élère de Neisser), loquel a constaté que dans 135 cas de lupus, la peau aété atteinte 121 fois et les muquenes 14 fois, et de celle de Max Bender (élère de Doutrelepont), lequel a constaté que dans 380 cas de lupus, les muquehess ont été erwhise 173 fois.

Notous encore que le lupus des maqueuses est notablement plus fréquent chez la femme que ches l'homme. Sur 100 cas de lupus des maqueuses qu'il m'a été donné d'étadier, 31 existaient chez des hommes e 178 chez des femmes. — Sur 175 cas de lupus des muqueuses observés par Bender, 40 se sont rencontrés chez les hommes et 124 chez les femmes.

Quant aux muqueuses le plus souvent envahies, ce sont les muqueuses des cavités et orifices naturels de la tête, et en première ligne la muqueuse nasale, bucco-pharyagée; viennent ensuite la muqueuse conjonctivale et du conduit lacrymal, la muqueuse laryagée, puis en dernière ligne la muqueuse ano-roctale et des orçanes égatiaux externes.

Cette fréquence heaucoup plus grande du lupus, au niveau des muqueuses des carités et orifices naturels de la tête, n'a rien qui doive nous surprendre, car la face est de beaucoup le siège le nigh fréquent du lupus.

Dans la grande majorité des cas, d'après la plapart des dermatologistes, le lugus des muquesses ne serait pas printiff, mais secondaire à nu lipus du tégrament externe, lequel euvaiti progressivement et par contiguité les maqueuses adjacentes. Mois souvent le lugus des muqueuses se montreirst sur cellos-ci sans qu'il y ait en propagation directe et appréciable d'un lupus tégumentaire existant retablablement.

Le lupus des muqueuses, absolument localisé et isolé à celles-ci, existant avant toute trace de lupus du côté de la peau est chose rare. Ainsi dans mes 312 cas de lupus je n'en ai observé que 21 cas.

Ainsi Renouard, sur 280 cas de lupus ne l'a observé que 3 fois. Dans ses 380 cas de lupus, Bender ne l'a observé que 6 fois (2 hommes, 4 femmes).

La plupart des dermatologistes ont dit qu'il était rare de voir le lupus débuter par me muqueuse pour envahir ensuite secondairement et par propagation de voisinage le tégument externe adjacent.

Cependant les travaux et les statistiques de Neisser et de son âltwe publiche tendragiat à prouver que plus souvent qu'on ne le pense, le luque vulgaire débute par les muqueuses et en particulier par la muqueuse nasale pour se propager ensaite de la la pean adjacente, comme l'avaient d'allures déjà écrit Bazin, Rayer, Cazenave, Pohl, Wernher, Lailler, Homolle. (Voir le chapitre relatif au lunus des muqueuses étudie suivant on sièce.)

En dépouillant 109 observations de lupus des muqueuses que j'airecueillies, j'ai constaté que le lupus des muqueuses a débuté:

#### 1° Par la surface cutanée 88 fois. Dans ce cas il a débuté par les régions suivantes :

|     | Angle interne | de l'œil gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = 1  | fois   |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|     | (             | -De (droite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = 13 | 2 fois |
|     | Nez           | gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = 1  | ) fois |
|     | (             | bout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 2  | ) fois |
|     | Carrers       | aile   droite   =   droite   droite   =   droite   dr | - 1  | ) fois |
|     | CENTRE        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = 7  | fois   |
|     | (             | zygomatique ( droite :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 10 | ) fois |
|     | Bécrove )     | gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = :  | 2 fois |
| IN: | itedions )    | zygomatique droite gauche préauriculaire gauche gauche gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = :  | 2 fois |
|     | 1             | gauche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = :  | 2 fois |
|     | Lèvre supérie | ure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = '  | fois   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |

2º Par la surface muqueuse 21 fois (lupus primitif des muqueuses). Dans ces cas, il a débuté par les régions suivantes :

| Base de la cloison |          |   |       |     |       |   |   |   |   |   |     |     |    |  | =  | 3 | foi |
|--------------------|----------|---|-------|-----|-------|---|---|---|---|---|-----|-----|----|--|----|---|-----|
| NARINE GAUCHE      | nartie   |   |       |     |       |   |   |   |   | Í | ext | ern | e. |  | =  | 2 | foi |
|                    | ( Puntil | • | <br>• | • • | <br>• | • |   | • | • | 7 | int | ern | е. |  | =  | 7 | foi |
| NARINE DROITE      | nartie   |   |       |     |       |   |   |   |   | Í | ext | ern | e. |  | =  | 3 | foi |
|                    | Parao    | • |       | ٠.  | •     | • | • | • |   | 7 | int | ern | e. |  | == | 6 | foi |

Il ne faut pas ombiner d'ailleurs que parfois les lupeux accusent, longtempe avant l'apparition de leur lupus cutané, des phénomènes du côté de la maquetise nasale, phénomènes que l'on prend souvent pendant de longues années pour de la rhinite ou de l'exzéma des narines. Sur 312 cas de lupus, j'ai pu constater 24 fois ce début par la muqueuse nasale.

Je n'ai jamais vu le lupus d'une autre muqueuse que celle du nez, précéder d'une façon évidente le lupus de la peau.

Je dois ajouter que le lupus primitif des muquenses et de la muquenses nas le marquense par massle ca particulier est sans doute plus frequent que ne l'Indiquent les statistiques, car très souvent les malades ignorent absolument l'existence d'un lupus des muqueuses parfois très prononcé. Leur attention n'est attirée par le mal, que coloraque cellu-ci siège à la peau. — Le lupus des muqueuses doit, en effet, être cherché par le médecin, sous peins de passer inaper.

Pondoppidan sur 190 cas de lupus a constité que la muquesses naule a dénuale primitivement 25 dois. Randitir a vu cher plusieurs malabes le lupus débute par les muquesses et cela 4 fois par la muquesse nasale et 1 fois par la muqueuse pharyagie. Obertuechen décrit un cas de lupus du larray avant précédé de six mois un lupus de la peau du nez. Bull, Bresgen, publient des noisvailons qui viennent apspure l'poincion de Vernibre et de résieur. Raulin doits varions qui viennent apspure l'poincion de Vernibre et de résieur. Raulin des remarquable thèse sur le lupus primitif de la muqueuse nasale public 22 cas de cette affection.

Sur 147 cas, Bender a pu constater que le lupus avait débuté par les muqueuses 46 fois.

L'on voit donc que depuis quelques années, un certain nombre de dermatopoigées tendent à laire jouer un grant rôle aux muquesses comme point de départ du hyus. Depais un certain temps, le rôle joué par les muquesses et par la muquesse saale en particulier dans keulture, la pullulation et l'extension du virus tuberculeux semble être à l'ordre du jour et attire de plus en plus l'attention des médecins.

Cette opinion montre l'importance du conseil donné par Pohl puis par Lailler, sur la nécessité absolue qu'il y a d'examiner les orifices et cavités muqueuses dans tous les cas de lupus.

Avant d'aborder l'étude du lupus des muqueuses étudié suivant son siège, iI importe de décrire d'une façon générale la symptomatologie du lupus du tégument interne (muqueuses).

Disons de suite que le lupus des muqueuses se présente sous des aspectstrès variables.

Cependant comme je l'ai dit plus haut, l'étude du lupus du tégument interne (muqueuses) de même que l'étude du lupus du tégument externe (peau), comprend :

A. — L'étude du lupus a sa périoce d'augment, c'est-a-dire l'étude du lupus plan, et du lupus saillant — lupus non exedens.

B. — L'étude du lupus a sa période de régression ou de dégérérescence, c'est-a-dire : l'étude de la résorption intersitielle, de la décénérescence fibreuse (Lupus sclérosé), de l'ulcération (Lupus exedens).

Il nous faudra dire aussi quelques mots, pour terminer, des variétés atypiques du lupus vulgaire des muqueuses.

Après la description que nous avons faite de la symptomatologie du lupus du tégument externe, nous pourrons être bref sur la symptomatologie du lupus du tégument interne. Nous n'aurons en effet qu'à insiter sur ce que celle-ci présente de spécial par suite de son siège anatomique.

A. — Symptomatologie générale du lupus du tégument interne a sa période d'augment.

a. - Lupus plan.

Remarquons, dès le début, que, qu'il s'agisse de lupus plan ou du lupus saillant, le nodule lupeux sncre d'orge classique que nous avons décrit à proposdu lupus de la peau, ne s'observe que très exceptionnellement sur les muqueuses. Cela tient à l'anatomie spéciale de ce tégument.

Dans das cas très rares, on peut observer des lupômes présentant tous les caractères des nodules du lupus plan, tels que nous les avons décrité à propos du lupus de la peau. C'est ainsi que dans m cas, j'ai pu observer ces nodules canctéristiques sur la luette et les piliers antérieurs du voile du palais et dans un autre cas sur la face interne de la lévre inférieure.

C'est ainsi que Chiari et Riehl ont observé des nodules semblables au niveau du larynx. Mais il fant bien noter que, dans ces différents cas, les nodules lupeux classiques se sont montrés dans des cicatrices plus ou moins anciennes de lupus des muoueuses.

Au début, l'on observe quelquefois sur la muqueuse une coloration rinnes, d'un rouge violace, luirde, parsamée pealupefois de petite vinosisités. Ce plaques, remavquables en genéral par lour aspect linisant et leur dat particulier de secheresse, correspondent à ou que certains auteurs, entre autres Homolle, on déberit sous le nom d'érythème livide. Leur teinte rést souvent pas uniforme. On trouve, surtout aux l'erres et sur la maqueune des joses, des nutriees d'apparance laiteuse, d'un ton rose un peu pille, un peu blestire, et ci et là des recions trissperfécielles qui rappellent plus ou moiss les plaques maqueuses (Homolles). Elles peuvent s'accompagner de gonfement diffus, d'infiltration odémateuse de la munueuse.

Comme je l'ai pu constater dans un examen histologique, elles sont constituées par un infiltrat lupómateux diffus et superficiel.

Elles correspondent dans certains cas à la variété de lupus vulgaire que j'ai désignée sous le nom de lupus vulgaire érythématoïde.

Dans d'autres cas, sur un fondérythémateux, les lupômes se présentent sous l'aspecté e petits modules gros comme des grains de millet on des tiets d'égingle, tantôt d'un rose blâfard, densi transparent, tantôt d'une coloration grisitre periés, rappelant les granulations interbercleuses miliaires densi transparentes, tantôt enits d'une coloration plus rouge et rappelant de minuscules bourgeaus charnes, aplaits it à pries maissants. Ces lupômes sont souvant recouverts par un épithélium opalin ou argenté tendant à se détacher sur quelques-unes dentre eux

C'est sous ces différents aspects que se présente d'ordinaire le lupus vulgaire, lorsqu'on peut l'observer tout à fait au déhut, ce qui est très rare, car d'ordinaire, par suite de son extréme indolence, atasi que nous le dirons tout à l'heure, le lupus des muqueuses nasse inaneren.

des muqueuses passe inaperçu.

Dans deux cas, j'ai pu constater, au moyen du scarificateur et de la curette,
que ces lupômes présentaient la consistance molle caractéristique des tuhercules
lupeux.

Mais dans quelques autres cas, ces nodules m'ont paru d'une consistance plus dense que les nodules de la peau.

Cela tient-il à ce que le lupus des muqueuses est plus souvent demi-scléreux

que le lupus de la peau ? Cette apparence tient-elle au contraire à ce que les muqueuses, présentant une consistance moins dense que la peau, l'infiltrat lupeux y paraît plus résistant?

### b. - Lupus élevé.

Les nodules Inpeux en successionnt, se présentent tamôt sous l'aspect des granulations si bien étudiées en 1871 par Isambert. Tantôt ce sont des saillies numerlonnées ou un peu acuminées, recouverde d'un épitaleim blanchière et altéré, qui, si on l'enlive au moyen d'une friction donce, laisse apparaître sous lui un ubberoile brundre, parfois l'ivide, sigiannt assex faciliement. Cet épideme d'ailleurs à s'exfolier par lui-même spontanément. Ainsi se produisent des exulcérations plus ou moins éténdréesou des sortes de cevenses.

Dans certains cas, lorsqu'ils sont peu volumineux, ces tubercules peuvent similer les plaques muqueuses syphilitiques (plaques muqueuses scrofuleuses de Lailler et Homolle).

D'ordinaire les placards lupeux prennent un aspect légèrement papillomateux da sans doute, comme l'ont fair remarquer Chiari et Richl, à ce que l'épiderme mollasse de la muqueuse offre moins de résistance à l'accorissement du lupôme que l'épiderme dense de la peau. Aussi le lupus des muqueuses se présente-it drès souvent à cetté époque sous l'aspect de placards mamelonnée, pasillomateux.

Ainsi se produisent des plaques de formes variables en général, à contours plus ou moins circulaires ou serpigineux, irréguliers, à surface plus ou moins finement mamelonnée ou su contraire papillomateuse, recouvertes d'un épiderme blanchâtre, tantôt épaissi, tantôt aminci, desquamant.

Ainsi apparaissent des érosions saignantes, des excoriations douloureuses plus ou moins étendues et plus ou moins profondes, et même parfois de petites plaies superficielles d'un rouge blafard dont le fond est parsemé de petites granulations livides.

La muqueuse peut, dans certains cas, s'épaissir et se tuméfier d'une façon considérable. Le placord prend alors un aspect bosselé, se courre de gros mamelons séparés par des sillons plus ou moins perdonds, namelons présentant eux-mêmes une apparence bourgeonnante. La muqueuse malado offre ainsi un aspect hypertrophique mériforme, hien étudie par Homelle.

Outre ces placards principaux résultant de la confluence des lupômes, l'on troure souvent disséminés çà et là autour des placards plus anciens, des nodules millaires ou des saillies légèrement papillomateuses du volume d'un grain de millet, reposant ou non sur une muqueuse enflammée.

La couleur des plaques papillomateuses varie du rouge clair au rouge brun; elle est souvent plus pale que la muqueuse ambiante. La muqueuse qui entoure les lésions lupeuses est un peu épaisse, rouge, enflammée, ordémateuse. Le catarrhe chronique de la muqueuse. une inflammation plus ou moins diffuse, les altérations des glandes de la muqueuse, qui sont le siège d'une hypersécrétion, la formation de crevasses, de foyers de suppuration, viennent modifier notablement l'aspect de la lésion.

The stab lapus slaved des muquesses. Il post surve parfois une marche sergifiquess. (the 100 nai daffer an Intus plan on su luques slevel, il ne faut pas onbiler que le lugar son excéans des muquesses constitue en général une affection remaqualle par le post de phonomèses subjectifs qu'elle détermine. Le luque non excéans des muquesses est en général indolors ou presque indolore. En un moi, comme l'à liein étit failler. Il demande è strès cherchiques.

Les ganglions lymphatiques où se rendent les vaisseaux lymphatiques partant des territoires lupiques infectés, sont assez fréquemment atteints, lorsque le lupus est étendu.

'Fai pu démontrer, comme on le verra plus loin, que ces adénopathies sont fréquemment de nature franchement tuberculeuse, et non de nature inflammatoire, comme on l'a écrit.

Tel est le lupus non exedens des muqueuses. .

#### B. — Symptomatologie nu lupus nes muqueuses a sa périone ne régression ou ne négénérescence.

Au hout d'un certain temps, les lupômes des muqueuses, de même que les lupômes de la peau, subissent une métamorphose régressive, laquelle peut se faire de trois manières,

### A. - RESORPTION INTERSTITIELLE.

Dans ce cas, Ton volt peu à peu le Inpôme ou l'Infilirat l'apeux diminure de volume, s'affaisses, s'aplatir, se fidire, se récorter. En même temps l'épithélium qui recouvre ces lupômes attients de récorption interstituille présente me coloration d'un gris argenté, s'écrôle, comme le fait gelment l'épithélium qui recouvre les nodules lupeux de la peau. On se trouve en présence d'un vériable lupas evoliait des maquesses. Amis se produient des ciactires plus ou moins édendues suivant les cas, d'un haus gristire ou argenté, quelquefois narées et brillantes, plus ou moins sédenues, effectant une forme liséair ou aplus de brillantes, plus ou moins softenues, effectant une forme liséair ou plus ou moins softenues, effectant une forme liséair ou plus ou moins sordeux es, effectant une forme liséair ou plus est de brillantes, plus ou moins sordeux en éconde, et se rétrécisant progressivement. Le rétrécisement progressif de ce cicatrices ambents, comme on le conopti, l'atsupée des régions entre des la fact, et de l'appendit et à republic très remarquable au niveau de l'istâme du gosier, de la luste, des orifices natures de la face, et pouvant étre la cause de troubles concionents variet.

# B. — Dégénérescence fibreuse du Lupus (Lupus sclérosé).

Le notale lupsex prend-me teinte plus livide, parfois un pur violnoce. Saconsiatone augmente, son volume diminue, il end a la s'iliane, a l'applair, fa s'ostration devient plus bhanche, plus naerée, et le lapôme se transforme ainsi en un coulei fibreux un peus sillant. Si Pon inche ces notales fibreux, ils présentent tous les caractères d'une ciclarice nodalaire. On constate parfois une legère exfotistes, de l'optienne à leur serfonc. La manqueue s'attophe au niveau des nodales insignes le la caractère de la meque de la caractère de la contraction de l'apprendie un riveau de reduction de l'apprendie les transformations chelotifennes, que j'al signatée en étudiant le lups scléreux de la peas.

### C. - Ulcération nu Lupus (Lupus exenens.)

Dans d'autres cas, surtout lorsque l'indittat lupomateux est considérable, on ovite produire o et ht dans le planeat lupeux, des cervases, dont la formation s'accompagne de la nécroe partielle ou toule et plus ou moins rapide des lupômes, d'aliais se produient des uderations d'étendue et de profondeur très variables. De même que pour le lupus de la peau, nous pouvons dans le lupus endens des mouvouses distincer plusieurs deserve.

## a. - Lupus ulcéreux superficiel.

Lorsque le nodule lupeux doit s'ulcérer, il présente souvent sur les muqueuses un aspect pustuleux sur lequel a avec raison insisté Homolle. Ainsi se forment des ulcérations petites et arrondies, parfois miliaires et rappelant dans certains cas, au début, les ulcérations de la tuberculose vraie des muqueuses.

cas, au debut, ies ulcerations de la tuberculose vrace des maqueuses.

Dans cette variété, les ulcérations sont en général allongées, ou de forme ronde, larges ou très peu clendues, peu profondes. Leur fond est d'un jaune gristre, quelquolès rouge livide par places, lisse, rarement granuleux, revêtu par une sorte d'enduit diphithéroide ou pultacé, d'aspect couenneux, recouvert d'un pur crimeux nappelant de la crème desséchée. Ce fond est fongeux, mou, se laisse

pénétrer très l'acilement par le stylet mousse et saigne d'ordinaire très facilement.
Contrairement à la syphilis, les ulcérations lupeuses sont en général moins profondes, moins infiltrées au niveau de leur fond et de leurs bords, moins lardacées que dans cette maladie. Elles sont plus molles, plus fongueuses, plus végétantes

et saignent plus facilement. Elles sont d'ordinaire plus indolores. Les bords de ces ulcérations sont d'un rouge vineux, livide, parfois décollés. La muqueuse qui les entoure est d'ordinaire tuméfiée, violacée, livide.

Dans d'autres cas, la surface de ce fond est irrégulière, tapissée de bourgeons

liridas et de marcuia sopecto un de granulations rougetires, blafardes ou opalines, place un mise procesa, qui siagnent avec le plus grande facilité. Il arrive quellepe fois que la bourgeonnement de ces ulcires évezajére encore, et qu'il se courve de audities papillomatics rouges on blaffares, ségardes par des sillous dans les quelles se trouve du par. Ces ulcires et ces bourgeons sont toujours plus ou moisse depressibles, nogueux, sajaman facilement. Il seperure prendre un aspect exabérant très pronoces, rappéant le lugus fonqueux frambusiforme de Puchs que nous avrou décrit à cropce du luros de la peau.

Sous cet aspect, ils correspondent à la forme cancroïdale du lupus des muqueuses décrite par Homolle.

## b. - Lupus ulcereux sernigineux.

De même que le lupus ulcéreux de la peau, le lupus ulcéreux des muqueuses sur parfois une marche serujénieuse. Mais cette marche serujénieuse est en général moins rapidément enzois rapidément enzois pour le lupus ulcéreux de la peau. Ce lupus serpigineux peut, dans sa marche très lentement extensive, produire à la locure de sé dishérmente considérables.

### c. - Lupus exedens détruisant en profondeur ou lupus ulcéreux profond.

Lorsque l'alcération gapte en profondeur au lieu de étéendre en surface, élle rappelle bessorqué, de mône que pour le lupus de la peu, certaines gommer culti-indécretisses. Ces ulcirations faites parfois comme à l'amporte-pièce et présentant un contour ne, tout d'autre fois irrégulières, annueuse, bourgeonnatées. Elles présentent chez certains lupeux une dépression infundibiliférme. Leurs besté sont parfois colleux. Leur dimension varie depuis le diamètre d'une leutille jusqu'à colti d'une pièce de 5 frances en argent. Elles prevent être asset térébrantes pour ammer la perfontation d'un élle qualist, fien ai very puisseurs excemples.

Elles peuvent produire la nécrose des os ou des cartilages adjacents et amener la perforation de la voûte palatine ou de la cloison du nez. Mais ces perforations complètes sont en somme chose très rare, et il ne faut pas ouhiler que l'on a souvent confondu avec le lupus des muqueuses et en particulier avec le lupus de la cavité bucco-pharygée, des appliétes décresses de ces régions.

## d. - Lupus vorax.

Lorsque l'ulcération lupeuse gagne en surface et en profondeur, elle peut produire des délabrements considérables, délabrements surfout effrayants du côté de la muqueuse bucco-pharyngée et nasale, car c'est surfout avec le lupus du centre de la face que l'on roit coexister le lupus vorax.

#### e. - Lupus phagédénique.

Que le lupus vorax des muquesses, lequel en général, comme celui de la posu, est un lupus tibuerol-ogomment, au lieu d'évoluer en quelques années ou en plusieurs mois, évolue en quelques semaines, qu'il suive en un mot une marche aglopante, et l'ou avra le lupus phagédenique, lequel peut, en un tempes excessivement court, produire des destructions effrayantes, comme dans l'observation que j'air relatée page 80.

La marche du lupus des muqueuses est presqué toujours remarquahlement lente et torpide. La chronicité constitue son caractère essentiel. L'affection s'installe sournoisement et évolue d'une façon silencieuse pendant un temps variahle, mais toujours long, et celà par poussées successives.

Déhutant en général par de petits nodules miliaires ou des saillies papillolomateuses, l'on voit le mal s'étendre par l'apparition de nouvelles lésions étémentaires et l'augmentation de volume des lupômes.

D'ordinaire l'on observe au hout d'un certain temps, sur le même placard, les différents processus régressifs que nous avons étudiés. Aussi l'on comprend que, de même que pour le lupus de la peau, le lupus des muqueuses présente en général une apparence très-polymorphe.

L'aspect particulier des placards résultant de la coexistence de ces différents stades du lupus est d'une grande importance au point de vue du diagnostie avec les syphilides.

La marche et l'évolution générale du mal sont les mêmes que pour le lupus de la peau.

Si chec certains sojets, le lupas évalue parfois d'une façon plus ou moins agurà, ai che d'atures in présente des remisions d'une dures plus ou moins longue, aigurà, ai certains placards inpacts provent même guérir spontanément, il ne faut pas coublier que le ma d'ure de longue sannées, suite na général une marche graduellement extensive, présentant des améliorations passagères, hientôt suivies de rechutes.

Octto marche essentiellement chronique est d'une importance majeure au point de vue du diagnostie d'avec les syphilides. Notons en passent que pour certains auteurs, le mercure déterminerait des poussées aigués et augmenterait le gonflement des infilitats lupeux. D'après Moure, Baratoux, les sulfureux donne-ratent parfois un nouveau coup de fonte 1 à maladie.

La muqueuse qui entoure les foyers lupeux présente elle-même toujours un degré plus ou moins prononcé d'inflammation, de catarrhe chronique.

La cicatrisation du lupus des muqueuses se fait en général avec une extrême

lenteur. Elle peut passer inaperçue. Il est fréquent de constater, du côté des muqueuses atteintes de lupus en voie d'évolution, des cicatrices plus ou moins prononcées, évidemment consécutives à la guérison de placards lupeux plus anciens.

Les cicatrices consécutives au lupus des muqueuses ne présentent rien de bien caractéristique dans leur forme ni dans leur structure, et il serait difficile de s'appuyer sur elles pour établir un diagnostic différentiel entre le lupus des muqueuses et les sypbilides de ces régions.

Toutefois pour certains auteurs, entre autres pour Lailler, Bryk, Fougère, Constantin Paul, ces cicatrices seraient remarquables par leurs tractus soit rayonnés, soit parallèles, mais en général rayonnés, par leur coloration blanche, brillante et nacrée, pan l'absence de pigmentation. Ces cicatrices sont souvent étendues.

Elles donnent lieu à des brides, à des adhérences qui peuvent amener des toubles fonctionnels notables, en particulier au niveau de la gorge et du larynx, comme nous le verrons hientés

comme nous le verrons bientôt.

Je ne les ai jamais vues devenir chélotdiennes, contrairement à ce qui se produit parfois au niveau des cicatrices consécutives au lupus de la peau.

Ainsi que l'a fait remarquer Lailler, elles peuvent s'ulcérer de nouveau après un temps plus ou moins long. Chiari et Riehl ont insisté avec raison sur l'importance diagnostique des poussées nouvelles qui peuvent se faire dans les cicatrices.

Cas éruptions nouvelles ne se produisent plus d'ordinaire sous l'aspect pagil-Cas éruptions nouvelles ne se produisent plus d'ordinaire sous l'aspect pagilque l'on observe au niveux des ciestrices de la peau. Comme aucune autre affection ne produit de pareilles éruptions dans les cicatrices, l'on peut dire que l'existence de ces nodales de récidive permet toujoura de poser d'une façon sère le diagsontie: Liuns:

L'on conçoit de quelle importance peut être cette constatation dans certains cas difficiles, lorsqu'il s'agit de distinguer le lupus des muqueuses de certaines syphilides des muqueuses en particulier.

# DES VARIÉTÉS ATYPIQUES DU LUPUS VULGAIRE DES MUQUEUSES

De même que sur la peau, l'on peut observer sur les muqueuses les 4 variétés atypiques du lupus vulgaire que je crois également être le premier à avoir décrites du côté des muqueuses :

Le lupus vulgaire colloide:

Le lupus vulgaire myxomateux:

Le lupus vulgaire scléreux et demi-scléreux;

Le lupus vulgaire érythématoide.

Des quatre variétés précédentes la variété scléreuse est de beaucoup la plus fréquente, puis vient mais déjà plus rare, la variété érythématoide.

Quant aux variétés colloide et myxomateuse, elles sont excessivement rares au niveau des muqueuses.

#### 1º Lupus colloïde.

Je n'ai jamais vu qu'un seul cas de lupus colloide des muqueuses. La lésion sigeait au niveau du bord libre de la lèvre supérieure en se rapprochant de la surface cutanée. Aussi ce fait ne peut-il être considéré à proprement parier comme un lupus colloide véritable des muqueuses.

Dans ce cas, comme d'ordinaire, les tabercules lupenx se présentaient sous un espectiviroux demi-opapue. Ils étaient presque totalement dépourrus devaisseux sanguins. Ils renformainnt de petits kystes provenant de la dégénéresonne colloide d'une partie des étéments du lupôme et qui, dans quelques points, constituaient de petités earliée anfractucuese.

#### 2º Lupus myxomateux. · .

Le lupus myxomateux des muqueuses est également chose rare, mais moins rare cependant peut-être que le lupus colloide.

J'ai en l'occasion d'un observer trois cas bien nets. Chose curiense, dans ces d'ass, les therecies mycomateux des plus nets sifeguient au riveau de la instête, et en particulier au riveau de sa base. Les luptimes se présentients comme d'ordinet sons forme de nodules transparents, mollasses, d'appearence up ne gélatinitouise. Ils officient à leur service de fines arborisations vasculiaries, rappelant formes. Ils officient à leur services de fines arborisations vasculiaries, rappelant services de la comme de la com

# 3º Lupus scléreux et demi-scléreux.

Le lupus scléreux des muqueuses n'a pas encore été décrit, que je sache, au niveau du tégumentinterne, pas plus que le lupus sclérosé.

Cette variété stypique du lupus vulgaire est cependant loin d'être rare au niveau des muqueuses et pour ma part, i'en ai vu de nombreux exemples dont guelques-uns ont pu être étudiés au point de vue histologique, bactériologique et exnérimental.

La description clinique du lupus scléreux de la peau que j'ai faite plus bant est entièrement applicable au lupus scléreux des muqueuses.

Pour éviter toute redite, i'v renvoie le lecteur en faisant remarquer toutefois que le lupus des muqueuses, par suite de l'altération de l'épithélium qui le recouvre, présente d'ordinaire une coloration blafarde, onaline, nacrée ou argentée.

Le lupus scléreux primitif, surtout dans sa variété demi-scléreuse, mamelonnée ou papillomateuse, semble, toutes choses égales d'ailleurs, plus fréquent au niveau des muqueuses qu'au niveau de la peau. Au contraire, la variété de lupus scléreux primitif, que j'ai désignée sous le nom de variété plane profonde. m'a paru être rare au niveau des muqueuses.

Quant au lupus scléreux secondaire, il m'a paru moins fréquent proportionnellement au niveau des muqueuses qu'au niveau de la peau. Je crois utile d'insister de nouveau sur la grande fréquence du lupus demi-

scléreux au niveau des muqueuses, sur son mélange très fréquent avec le lupus vulgaire siégeant à ce niveau.

Cette fréquence si grande du lupus demi-scléreux au niveau des muqueuses m'amènerait presque à dire que c'est sous cet aspect que le lupus se montre le plus ordinairement au niveau du tégument interne et que, si j'ai eu raison, dans mes travaux, de faire du lupus scléreux une variété atypique du lupus vulgaire en ce qui concerne la peau, je devrais presque au contraire faire du lupus scléreux (variété demi-scléreuse) le type du lupus que l'on observe le plus souvent au niveau des muqueuses.

# 4º Lupus vulgaire érythématoide.

Je n'ai observé que deux fois, ainsi que je l'ai dit dans mon mémoire sur le lupus vulgaire érythématoide (Archives de physiologie, 1890), cette variété atypique du lupus vulgaire.

Dans ces deux cas, le placard de lupus vulgaire érythématoïde de la muqueuse se continuait avec le lupus vulgaire érythématoide de la peau adjacente.

Dans un cas, le lupus siégeait au niveau du bord libre et un peu à la face · interne de la lèvre supérieure et atteignait environ l'étendue d'une pièce de 1 franc.

Dans l'autre cas, le placard lupeux siégeait au niveau du bord libre et de la face interne de la lèvre inférieure et présentait à peu près l'étendue d'une fève.

Chez ces deux malades, la lésion se présentait sous l'aspect d'un placard rougeatre, violace, legèrement déprimé au centre, à surface comme dépolie. offrant cà et la quelques excoriations punctiformes, entouré d'une sorte d'aréole, de bordure blanchâtre, opaline et comme dépolie, un peu festonnée. Cà et là, surtout au pourtour des plaques, l'on trouvait des arborisations vasculaires. La base de ces placards était le siège d'une induration superficielle.

Lorsqu'on tendati fortement les placards, l'on pouvait constater à la lospe, dans unes, dels les premières fois que je pur ennaine les mahads, dans l'unidant dans unes, dels les premières tos que les premières examen, de très rares petits noulaises seulement quelques mois après le première examen, de très rares petits noulaises militiers rouquésires, rappelant les noules militares du plura vulgiur principale de l'épithelium qui recouvre leur surface, et que l'examen histologique et l'inoculation expérimentale me démontrèrent être de vértibable lupémes.

La connaissance du lupus vulgaire érythématoïde des muqueuses, non décrit jusqu'iei que je sache comme lupus vulgaire érythématoïde, vient encore accenture la séparation qui existe entre le lupus vulgaire vrai et le lupus érythémateux tvoique.

L'on sail, en effet, que, pour certains auteurs, l'existence du lupus érythémateux des muquouses, dans des cas exceptionnels, d'ailleurs serait une raison invocable en faveur des relations qui existent entre le lupus vinguier verai et le lupus érythémateux et en contradiction avec l'argument invoqué par les adversaires de cette opinion, à savoir que le lupus érythémateux n'envahit immais les munouseses.

D'après Brocq, la plupart des faits de lupus érythémateux des muqueuses saissent devoir être rapportés à ces variétés de lupus érythémateux qu'il désigne sous le nom de lupus érythémateux fixes.

sous le nom de lupus erythémaieux nxes.

Il serait également important de savoir si une partie des cas de lupus des muqueuses se présentant au début sous l'aspect de plaques érythémateuses, lésions parfaitement décrites par Homolle sous le nom d'érythème livide, ne corres-

pondent pas au lupus vulgaire érythématoide des muqueuses.

L'on peut donc se demander si les cas de lupus érythémateux des muqueuses signalés jusqu'ici ne doivent pas être rattachés à mon lupus vulgaire érythématoide.

LE LUPUS DES MUQUEUSES ÉTUDIÉ SUIVANY SON SIÈGE.

#### 1º Muoueuse nasale.

Cello-d est très fréquemment atteinte de luyas. Ainsi dans les statistiques de Bender, éléve de bourteipent, les voits muqueuses naulés être carrishie dans 69.5 0/0 de tous les cas de luyas. Cette propertion est considérable et devient encere plus frappante qu'und on it que la muqueuse naude étuit atteinte dans 70.2 ou 20.7 de le luyas de la muqueuse naude étuit atteinte dans 70 carris et 20 luyeux.

Mes statistiques m'ont donné les chiffres suivants. Chez 312 lupeux, dont j'ai recueilli les observations, la muqueuse nasale était envahie 62 fois. Chez 109 malades atteints de lupus des muqueuses dont j'ai recueilli les observations, la muqueuse nasale était envable 62 fois. Mais il est probable que ma proportion de lupus de la muqueuse nasale m'aurait donné un chiffre plus élevé si je n'avais eu le tort de négliger jusqu'en 1886 l'examen rhinoscopique de beaucoup des Iupeux que j'ai ohservés.

D'ailleurs, il faut bien le dire, nos connaissances sur l'aspect clinique du lupus des régions supérieures de la muqueuse nasale, à son début, sont pour ainsi dire nulles.

Il y aurait là matière à des recherches des plus intéressantes et des plus nonvelles pour nn rhinologiste, et l'on peut se demander si certaines variétés de rhinite, même de rhinite atrophique, n'appartiennent pas au groupe des lupus primitifs des cavités nasales. La fréquence (très relative d'ailleurs) des lupus primitifs de la muqueuse

nasale doit donner à réfléchir au point de vue de l'étiologie, de la pathogénie et du

point de départ du lupus de la face.

Déjà, en 1835. Rayer avait publié la première observation de lupus primitif de la muqueuse nasale. Quelques années après, Cazenave indiquait la possibilité du début du lupus de la face par la muqueuse nasale. Oswald Pohl, en 1854, et vers la même époque, Wernher insistent sur la fréquence du début du lupus de la face par l'intérieur du nez : « En règle générale, dit Wernher, le lupus de la face débute par la muqueuse nasale dans le voisinage des choanes. » En 4856, Bazin attire l'attention d'une façon toute particulière sur ce déhut du lupus par la muqueuse nasale. Il dit, à propos du lupus, qu'il classe parmi les scrofulides éruptives malignes: « Le plus souvent la scrofulide crustacée ulcéreuse déhute par l'intérieur des narines; puis la lésion gagne l'extérieur. Dans quelques cas, l'affection, débutant toujours par la pituitaire, détruit la sous-cloison et même la cloison avant de gagner la peau qui recouvre cet organe. Dans d'autres cas plus rares, l'affection débute par la pituitaire qui tapisse le plancher des fosses nasales et de proche en proche gagne la muqueuse de la voûte palatine et le tissu gingival. >

Moinel. Profeta de Palerme, étudient le lupus primitif de la muqueuse du nez. Brissaud, en 1882, dit aussi que le lupus vorax peut déhuter par le chorion de la nituitaire. Hehra, Kaposi montrent que le lupus primitif de la muqueuse nasale

n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire.

À partir de 1882, les observations de lupus primitif des fosses nasales se multiplient; l'attention des dermatologistes est de nouveau attirée sur cette question, par les travaux de Neisser et Block, de Morell-Mackensie, de Schmiegelow de Copenhague, de Cozzolino de Naples, de Michelson, de Cartaz, de Schaffer et Nasse, de Doutrelepont et de son élève Bender, de Moure. Enfin le 17 juillet 1889, paratt, à Paris, l'excellente thèse de Raulin sur le lupus primitif des fosses nasales, travail dont nous ne saurions trop recommander la lecture et auquel nous renvoyons pour compléter ce chapitre.

Si le lupus primitif de la muqueuse nasale a été considéré comme une maladie relativement rare par un certain nombre de dermatologistes, cela tient aussi sans doute à la grande difficulté que l'on a à obtenir des malades des renseignements anamnétiques suffisants.

D'ailleurs, l'Indolence du lopus des muyenesse en général et du lupus de la muyenes neade en particuller expigiue suffissamment l'Égorcance des malades à cet égant. J'ai souvent vu les médecins commettre de paruilles fautes, prendre pour du corya dévonque, de l'excessin, de l'impetige de la muyeness massle, ce qui n'était autre chose évidemment que du lupus de la muyeness massle au échut, cit l'état autre chose évidemment que du lupus de la muyeness massle au échut. L'attribuir d'au dévide de la reaux.

Ce n'est d'ailleurs pas seulement avec le coryza chronique, l'impétigo, l'eczéma, etc., que j'ai vu confondre le lupus des muqueuses, mais aussi avec d'autres filections de ce légument interne : syphillis, lèpre, tumeurs diverses et en particulier polynes.

Ainsi done, l'inoccluiton du virus tuberculeux se fuit souvent au niveau de la muqueuse du ne, pour de là se propager au tigenment de la fice. Le fait n'a en somme rien qui doire trep nous surprendre, lersque l'on songe au nombre de la suilles tuberculeux que l'air inspiré dépone dans certaine sea à la surface de la sailles tuberculeux que l'air inspiré dépone dans certaine sea à la surface de la suilles tuberculeux que l'air inspiré depone de la contraine de la surface de contaminé. A l'étonde si est ten que seus coordations fréquentes dont sille les siège, à la tagnation des produits et su peu de désinéction de cette surface.

L'on conçoit d'ailleurs hien, que l'inoculation tuherculeuse puisse se faire par inhalation ou par contagion directe ou indirecte (ohjets animés ou inanimés, (exemple: les mouches).

Il nous faut rappeiar, à ce propos, que Demme, étudiant les rapports de Cuène che l'enfair twe la Indrecalos, a touvé che deux malades dans las produits desérction des hacilles de Roch, et sur la cloison, des croîtes recouvrant des ulcrântions tuberculeuses gristères, irrégulitées. L'interêt qui s'attache aux faits de Demme est considérable au point de vue de la thinologie de de la pathocie piendes. Droit d'abord, lis metant hors de discussion l'existence d'un ozhne tuberculeux déjt diffrinée par von Volkmann, qu'il ne faut pas confonfre avec l'orines croïtuleux de sanciens, efimentert quelar l'enderestéptimatique deshatelles (Demme cat le premier qui l'ait fait dans ce cas), peut révider une tuberculose nausale autrement ignorée.

Cette constatation a son importance au point de vue de la pathologie générale, car du foyer nasal, les hacilles peurent envahir, soit les poumons (2° cas de Demme), entrainés par les mucosités de l'air inspiré, soitles méninges (1° cas de Demme) par propagation l'umbatique ou vasculaire.

Rappelons que les faits de méningite microhienne dont l'origine se trouve dans le nez, sont aujourd'hui hien étahlis (Huguenin).

D'après Raulin, contrairement à ce qui se passe pour la peau, le lupus primitif de la pituitaire ne serait pas une affection de l'enfance ou de l'adolescence. L'age qui le plus y prédisposerait serait l'age adulte, entre 20 et 50, et plus particulièrement entre 20 et 30.

Le debut du lupus de la muqueuse nasale est tonjuurs insidieur: les lésions pendant longtomps insperçues. Cependant l'anamaèse permet presque tonjours d'établir que le lupus de la pituisire était annoncé par les symptômes du coryax chronique. L'enchlériement s'accentue, la respiration nassale devinent pius d'idifiel, le malaché éproure une sensation desgrachie de puruit qui le force à se gratter, l'orifice antérieur des fosses nasales se comble de plus en plus de croûtes verdatres, séches, d'idificiels à détable.

D'après Raulin, les épistaxis feraient défaut. J'ai observé le contraire dans un certain nombre de cas, où les épistaxis ont été un des premiers symptômes attirant l'attention sur le lupus primitif des fosses nasales. Dans certains cas, l'on observe de l'éciphora double ou unitatéral.

Quel que soit l'aspect que revêt le lupus, il déluterait toujours, d'après Raulin, sur la partie antérieure de la cloison, sur sa portion cartilagineuse, sur le cartilage semi-lunaire. Raulin est donc en complet désacord svec Wernher qui écrivait que le lupus débutait au niveau des choenes, et avec Cozzolino qui admet que les lésions peuvent partir d'un point quelconque des fosses nasales.

Si l'opinion de Raulin paraît être vraie dans la grande majorité des cas, j'ai capendant pu constater, après Schmiegelow, que le lupus pouvait débuter au niveau des cornets, comme chezune malade de mon service, dont l'observation a été publice, en 1889, dans la Resue de Laryngologie, par le D'Wagnier qui a fait un examen des plus aprofrontis et des plus instructifs de ce cas intéressant.

ues pus appronuns et ues plus instructurs de ce cas interessant.

Au début, la muqueuse de la cloison cartillagineuse est rouge et injectée; elle
est uniformément gonflée et présente une bypertrophie régulière. Ce qui caractérise cette phase d'après Raulin, c'est l'uniformité et la régularité de l'épaississement de cette muqueuse.

A un stade plus avancé, le gonflement n'est plus uniforme; la muqueuse, en même temps qu'elle perd de sa coloration rouge, présente des bourrelets, des

saillies, des mamelons de grosseur et de forme variables (Raulin).
Bientôt ces nodosités constituées par les lupômes grossissent, deviennent de
plus en plus saillantes, de sorte que la pitaitaire semble parsemée de petites
tumeurs proéminentes pouvant, dans certains cas, acquérir le volume d'une cerise
et même davantage, comme dans les cas de Vuffinger, de Hajele,

Ces tubercules, souvent frambæsiformes et d'un nombre restreint (1 à 2), pouvant dans certains cas être assez nombreux pour donner à la muqueuse un aspect bourgeonnant et fongueux, sont d'une consistance friable à leur sommet, d'une indolence parfaite au toucher et ne saignent que diffiellement.

Ils peuvent se pédiculiser, constituer en quelque sorte un chou-fleur, et si la pédiculisation s'accentue, former de vérilables polypes, comme dans les cas de Schmiegelow, de Doutrelepont, de Bender, de F. Hahn, de Olympitie, etc., et comme chez une malade qui se trouvait dans ma cliuique en 1888. Chez cette malade, la tubrerculisation de la muqueuse nasale debut par le cand nasat. Elle fut suivire

de la formation d'une petite croûte au niveau de la partie supérieure et interne de la narine gauche. Un an après, il se développa sur cette croûte une sorte de polype du volume d'an haricot pédiculé qui fut opéré par mon collègue H. Folet. Quelques mois après, la peau de la narine ganche fut envahie à son tour par des tubercules lupeux des plus nets, puis la malade fut atteinte de signes évidents de tuberculisation pleuro-pulmonaire.

ll est assez remarquable que dans le nez, comme dans le larynx, une forme

fréquente de la tuberculose primitive soit la forme polypoide.

Plus tard les nodules lupeux subissent des phénomènes de régression analogues à ceux que nous avons assignés à l'évolution générale du lupus des muqueuses. Tantôt les tubercules disparaissent par résorption interstitielle. Dans ces cas, les lupômes se flétrissent et peu à peu disparaissent, laissant à leur suite des cicatrices un peu blanchâtres, plus ou moins prononcées, parfois épaisses et bosselées cà et là, et constituant une sorte d'anneau cicatriciel rétrécissant l'orifice inférieur des fosses pasales.

Notons en passant que ces cicatrices sont assez souvent hosselées, car c'est bien plus souvent par sclérose (lupus sclérosé), que par résorption interstitielle, que disparatt le lupus vulgaire des muqueuses, lequel, ainsi que je l'ai démontré, est le plus souvent un lupus demi-scléreux.

Souvent le processus aboutit à l'ulcération. Dans ce cas, les croûtes jaunâtres, verdâtres ou grisatres stratifiées, qui recouvrent les lupômes, deviennent de plus en plus épaisses. Elles sont parfois assez abondantes pour obstruer la lumière des fosses nasales. Lorsqu'on enlève ces croûtes, on trouve soit de nombreuses netites ulcérations, soit une ulcération unique qui, d'après Raulin, se trouverait toujours située sur la cloison cartilagineuse. De forme irrégulière, cette ulcération présente des bords déchiquetés et découpés, parfois décollés. Elle est en général peu profonde, de niveau avec la mugueuse; elle est parfois même surélevée, exubérante, bourgeonnante et végétante.

La muqueuse qui entoure l'ulcération est infiltrée de petits lupômes mamelonnés. Cette ulcération est absolument indolente, quand on la touche avec le stylet (Raulin).

Quoique peu profonde en apparence, car elle est masquée par des végétations, cette ulcération irrégulière qui comprend en général tout le cartilage semilunaire, a cependant envahi le tissu sous-muqueux, le périchondre, et la cloison cartilagineuse qu'elle détruit

La perforation complète de la cloison par nécrose du cartilage est fréquente, comme l'ont signalé depuis longtemps les dermatologistes. On conçoit que l'ulcération en détruisant plus ou moins les tissus de l'intérieur du nez augmente la capacité des fosses nasales.

Dans certains cas, le processus scléreux prédominant, ce qui frappe au premier abord, comme l'ont montré J. Moure et Raulin, c'est un degré de sténose assez avancé de l'orifice antérieur des fosses nasales, constitué par un épaississement fibreux de la muqueuse de la cloison cartilagineuse, du plancher dans son quart antérieur et des ailes du nez : on dirait un anneau cicatriciel qui ferait le tour de Forifice antérieur des fosses nasales. Cette cicatrice est hypertrophique, chéloidienne, de couleur blano-jaunaître, et présente une surface bosselée.

Les ulcérations laissent à leur suite des cicatrices rétractiles, irrégulières, souvent bosselées, pouvant même établir parfois des ponts fibreux reliant diverses

parties de la muqueuse nasale.

Fait important et sur lequel ont avec raison insisté la plupart des dermatologistes, entre autres Hebra, Kaposi, Vidal, Besnier et Moure, le squelette osseux né serait jamais atteint dans le lupus des fosses nasales.

Vraíe dans l'immense majorité des cas, cette règle comporte cependant des exceptions, comme dans un cas dont j'ai pu faire l'examen bistologique démontrant la nature luneuse des légions osseuses.

Lorsqu'on examine la configuration et la conformation externe du nez, on constate que celles-ci sont normales, que le nez n'est pas effondré, contrairement à ce qui se passe dans la syphilis, car dans le lupus la charpente osseuse du nez est intache.

L'affaissement de la portion inférieure du nez n'existe pas non plus dans le lupus, quoique la cloison cartiliagineuse soit détruite; dans la syphilis au contraire la difformité est constante. Cette différence en faveur du lupus itent à ce que le lobule du nez est encore soutenu par les végétations lupiques qui remplissent la perforation. de sorte qu'il n' a nas perte, mais bien substitution de substance.

Le ne est asses souvent copendant dargit transversalement au uriesue de la jointe; les alles semilient étre écartées de la doison. Ce n'est que plus turd que l'on voit les luyèmes se montrer sur le lointé de nez, sur les alles du sez, et au particulier sur l'une d'antre elles, spariés sur le silon nes gésien ou, la joue, exceptionnellement sur la livre supérieure. Quand, au contraise, le luyes de la muqueues nasale est secondair à l'exvisiament du tégument extrem, l'affection, d'après Rutlin, ne présente pas la malignité qu'elle ofire dans la variété printitive du luyes de la mucueuse nasale.

On ne constate pas ces bourgeons framboniformes qui remplacent le nec dont le squelete cartifagienx a été entériement détruit. Dans ce as, le nouties sont beaucoup moins confinents. Mais, par contre, la conservation des cartifages latéraux de nex dont l'intégriée sel la règle lorque le louga dédute sur la mayories de tofer tarse lorsque ce sont les téguments externes qui sont envaits les premiers (fautin).

Le lipus de la muquenese gapne le plancher des fonses masslas dans as partie antérieure, puis la muquenes des ainées une rapis solle du cornet inférieure et du cornet moyen dans leur quart antérieur. Son extension reus la domente, les arrière-fesses massles, le pharry, ex te la laryx, ex exceptionnelle. Cependant il est des observations positives (Ball, Cozzolino, Grossmann, Lud) du le bupus des fonses massles surva et le laryx.

Certains auteurs vont même jusqu'à dire que le lupus de l'arrière-gorge n'est souvent que l'extension d'un lupus primitivement cantonné dans la cloison nasale. Pour Raulin, au contraire, cette propagation constituerait une exception, car le lupus ne s'étend que rarement dans les profondeurs des fosses nasales, parce qu'il rencontre des résislances sérieuses dans la différence de structure de la muqueuse au niveau de sa portion olfactive.

Au contraire, l'identité de structure, entre la partie antérieure de la membrane de Schneider avec celle de la peau, nous explique la préférence qu'a le lupus à se diriger non point vers le pharynx, mais au dehors, vers les téguments externes.

Son extension sur la peau du lobule et des alles du nez est presque la règle. Faut-il en conclure pour cela avec Neisser que le lupus de la face n'est en général que l'extension d'un lupus des muqueuses avoisnantes et particulièrement de celui de la membrane de Schneider ? Ce serait aller trop loin. Le plus souvent le lupus de la face est primitif.

Quant à la marche du lippus de la muqueuse nasale, elle est analogue à celle du lippus en général et du lippus des muqueuses en particulier. Elle est remarquahie par la lenteur de sa progression, par son accorsissement par poussés successives, par ses périodes alternatives d'aggravation et d'amélioration, présentant entre elles des phases de repos pendant lesquelles l'Hifection reste stationnaire.

# 2º Muqueuse conjonctivale.

La muqueuse conjonctivale est rarement atteinte primitivement par le lupus. Pour certains auteurs alle ne serait jamais atteinte d'emblée et le lupus y serait même trets rare flenouard, Leiller étap savy, Lou, Cependant le lupus primitir de la conjonctive peut éobserver comme l'out montré Somish, Stellwag, Sattler, Adler, Laskiewicz, Pfleiger, Neumann, Baumparien, Pfeiffer, Lou, Seudre, etc.

Toulefois c'est d'ordinaire par propagation que le lupus envahit la conjonctive.

D'après les statistiques de Bender, le lupus primitif de la conjonctive ne serait peut-être pas aussi absolument rare qu'on l'a dit. Pour ma part, sur 312 cas de lupus, je n'ai observé que 7 cas de lupus de la conjonctive.

Quo qu'il en soit, le lipus de la conjonctive se présente sous l'aspect de granulations gristitare ou rougeitres, mollases, indolores, siégeant sur une moguesse fortement hyperémitée. Ainsi que l'a remarqué Luc, la néoplasie ne donne lleu qu'à un faille suintement. La surface seruit plutôt éche, si elle n'était humecédes par les larmes. Il ne se produirait jamais à son niveau d'ulcérations déprimées, à

Le lupus de la conjonetive offre d'ordinaire un aspect granuleux, parfois exuhérant et végétant rappelant le truchôme avec lequel il pourrait être confondu, comme l'ont dit Somish et Grafe et comme l'a fait remarquer Testella. Il faut noter toutefois, comme l'ont dit ces auteux, que le lupus débute en général par la paupière inférieure, au niveau de la régioi natasale de la conjonctieure, au niveau de la régioi natasale de la conjonctieure.

Le lupus de la conjonctive est en général unilatéral et finit à la longue par

se propager vers le bord libre et la peau de la paupière inférieure, quand il est primitif. Plus tard il se produit au niveau des lupômes des processus de résorp-



Catte figure représents l'atil d'une maltide agée de 21 aux attéritée de liquis du seu et de la conde 21 aux attéritée de liquis du seu et de la conlet de la conforme de la conformant gerfeit de la conformat de la conformat de la conformat de la conformat qui incodit, donne litte déput de la conformat qui incodit, donne litte de la conformat qui incodit put ma très hétle tubercaises de l'Iria, foi gelii par son collègne de Lapréconne.

veau des lupômes des processus de résorption interstitielle ou de sclérose entourant -comme d'une sorte de treillis les parties qui s'hypertrophient.

La muqueuse présente alors un aspect lisse, luisant, rétracté. L'altération cicatricielle de la muqueuse conjonctivale peut devenir assez étendue pour produire de l'ectropion ou de l'entropion avec leurs conséquences pour la cornée (pannus, ulcérations, et même staphylôme, etc.). Les paupières neuvent être détruites totalement ou partiellement par le lupus. Sous l'influence de la disparition des paupières. il se produit des ulcérations de la cornée. si l'art n'intervient pas. Il peut arriver que la paupière supérieure se soude à l'inférieure et protège ainsi le globe de l'œil (Lailler et Mathieu). Dans ce dernier cas. ces auteurs recommandent de ne dégager l'mil que lorsque le lupus a cessé d'évo-

de la conjonctive, qui, inconfi, donne lieu ébat lu lupla à une tire le lette utervainne de l'iris, fai guidi par mon collègre de Lapervonne.

et Kaposi, la conjonctive bulbaire et la cornée. Sur la conjonctive bulbaire le lupus se présente sous l'aspect que nous

avons derri à proprie de la conjondire suplie de l'escente sous appec que noise formation d'un infinit rougo qui raitave, granulera, quelquefois ségénici, santlarité, plus ou moins dur, plus ou moins silinat et porvant erwaîtr complétement etelt membrane. Il rappelle ainsi heucuro ple le idicion corrénense grant put que déterminer en inoculant des lapins dans la chambre antérieure de l'eill avec des parcelles de luqua.

luer.

L'on conçoit les altérations considérables qui peuvent résulter de cet envahissement de la cornée par le lupus : opacité, pannus, staphylòme et même panophthalmie. Toutefois, comme l'ont dit en 1878 Hebra et Knposi et ultérieurement Luc, dans certains cas, cet état est curable.

Jena i montré en 1890 un exemple remarquable à mes dièves. Cher la petit agron de sept aux, sujet de cotte observation, jet sis garvair, dans le cours d'un lupus excéens de la joue datant de quatre ans, une conjonctivite buihaire lupuess suvie d'un envalsissement de la corrofe par le lupus, il la tuberculoise connéunes à évolution rapide fut caractérisée par l'existence de six sept petits modules militaire sittés a militue de la correte. Frois de ces petits nouluis s'ab-

cédèrent et s'ulcérèrent rapidement. Sous l'influence de lotions boriquées et d'instillations d'une solution de bichlorure prescrites par mon collègue de Lapersonne auquel je montrai le malade, cette tuberculose guérit rapidement en quinze jours, laissant à peine à sa snite une très légère opacité.

# 3º Muqueuse du conduit lacrymal :

Bender a observé, dans le service de Doutrelepont, sur 173 cas de lupus des

muqueuses ou encore sur 380 cas de lupus en général, 24 cas de lupus du conduit lacrymal, Cette proportion est réellement considérable. Malheureusement Bender ne nous dit pas sur quels caractères cliniques il s'appuie pour poser le diagnostic : lupus du conduit lacrymal. Cela est regrettable, car il aurait pu nous donner une description symptomatologique du lupus du canal nasal, laquelle aurait été d'autant plus importante qu'elle n'existe pas dans les auteurs. Pour ma part, je n'ai pas

observé pendant la vie de lupus du canal nasal dont j'aie pu faire un diagnostic certain. Dans un certain nombre de cas, j'ai constaté chez des lupeux, précédant même le lupus de la joue. des dacryocystites tuberculeuses. Mais je n'oserais affirmer qu'il se soit agi dans ces cas de lupus du sac lacrymal et du canal nasal, bien que l'affection fût évidemment de nature tuberculeuse. Il est vrai que l'on pourra me dire avec raison que le lupus et la tuberculose des muqueuses ont une même origine, le virus tuberculeux. Toutefois ce sont



d'une femme ânée de 22 au ans de lupus de l'angle interne de l'aril intion du canal nasal, et de lapus tuberes

deux variétés d'un même processus.

Dans un cas, qu'il m's été donné d'observer à l'hôpital Saint-Louis dans le serrice de mon maître failler, cas publiés en partie dans la libée de Renouszé, l'ài pu, en pratiquant l'autopais et l'examen bistologique d'un sujet atteint de lapus tubercalo-ulérouz de la face et des muqueusse, mort de tuberculose miliaire aigné, constater des lésions lupeuses de la muqueuse du canal nasal et des os adjacents.

## 4º Muqueuse bucco-pharyngée.

Le lupus de la muqueuse buco-plavryagie coexiste d'ordinaire verc ciul de paeut el d'autres muqueuse. Toutibui il part, dans cratins coa exceptionnels, exister scul. C'est suriout an niveau des gendives, de la face interne des livres, de loues que se montreal les lupions soides ou grouples. On en observe assais au pour la latte, des pullers antirieurs ou memp postérieurs d'uvid du palsis, voir en la latte, des pullers antirieurs ou mome postérieurs d'uvid du palsis, voir en de la latte, des pullers antirieurs ou mome postérieurs d'uvid de palsis, de la latte, des pullers antirieurs de la muqueuse pullette attérieurs ou postérieurs de voir aussi fréquement.

Comme la fait remarquer mon mattre Lailler, le lupus de la face s'accompagen fréquement de lupus de la cavité bacco-phayrgienne. D'après Homolle, le lupus de la face serait compliqué de lupus de la muqueuse bucco-phayrugé dans plus d'un denquième des cas. Sur 390 cas de lupus, Bendera observe 75 fois le lupus de la cavité bucco-phayragée. Sur 312 cas de lupus, j'ai observe 57 fois le lupus de la mequeuse bucco-phayragée.

Ayant pris pour type de notre description du lupus des muqueuses es genéral, le lupus dels avrité bucacle, qui de toutes les muqueuses ett à beanoup, la plus fréquemment aténine (après la muqueuse assale) et la plus fielle a miner, pour évire les redites, je renvoie le facture à la description me j'is finite du lupus des muqueuses en général, me bornant à indiquer ce que ce lupus peut présentre de particulier au niveau de la muqueuse baccale.

Les lèvres supérieure et inférieure sont souvent tumédées, la livre inférieure parât iraversées, pondant et d'une consistance rénissers. Dordinaire, le liques de la peau et celui de la muqueuse out une part égale dans l'intamescence. Cependant les lèvres ne sont finants rongées dédurties par le lique, comme le peavent être à sur et les paupières. (Pa.com III, Pigure 8). Toutefois la cleatrie, résultant de la met et les paupières. (Pa.com III, Pigure 8). Toutefois la cleatrie, résultant de lettle sortie que la boude é deuis, saines souvent des rétraites de lettle sortie que la boude é deuis, saines souvent des rétraites. Il peut mêms é problemir, dans certaites as, une véribale latrésie de l'orifice bouced.

Les glandes labiales sont souvent tuméfiées et donnent au toucher la sensation de noyaux durs, coniques et saillants (Hebrs et Kaposi).

Les gencives sont d'ordinaire entamées, boursoufiées, ramollies, saignantes, d'apparence scorbutique. Elles se détachent d'avec le collet des dents, celles-ci se déchaussent plus ou moins, et peuvent même tomber (Rayer, Cazenave). L'épi-

théllim de la moquesse des joues et des levres, ainsi d'ailleurs que l'epithèlium correspondant aux impressions deutaires, présente coveret une teinte gristre, un aspect odématieux, comme dans certaines stomatifes. C'est sin niveau de la face interne des joues et des levres que l'on observer parfois ces d'euvres discudés à surface opaline ressemblant aux plaques moqueuses, cette teinte laiteuse rappelant les plaques des fumeurs qui out été bien signaties par Homelle.

Au niveau de la muqueuse labiale et gingivale, les rétractions cicatricielles, le ratatinement de la muqueuse gingivale sont en général neu prononcés.

Sur le voile du palais, les piliers, le pbarynx, la luette, le lupus au début présente parfois l'aspect d'une angine chronique et se manifeste seulement par une rougeur cédenateuse de la région, ou par l'érythème livide si bien décrit par

Homolle. Sur les pillers antérieurs, le lupus se présente souvent sous l'aspect de plaques érosives opalines dont a parlé Homolle. (Voir PLAZERI V. Rigue). A la voûte palatine, ce que l'on rencontre le plus fréquemment, c'est la tuméfaction avec état granuleux, ou la simple exagération des plis saillants et rigidès de la muqueuse qui resemble à celle du palais de octrains carnivores.

(Voir Plancer III, Figure 5.)

Comme l'a montre, en 1845, Hamilton (de Dublin), la muqueuse du pbarynx
est en effet souvent malade, soit que lés lésions lupeuses y existent isolément, soit
qu'elles s'accompagnent de lésions plus ou moins graves de la pituitaire ou de la

moquesse palatine. On peut rencontres simplement une rougeur plus ou moins prononcée, toujours violacée, fréquemment sillonnée de fines arborisations vasculières, de véribles vénoinés ; leche d'autres sajelés la mequeuse est renearquablement lésser et luisante, elle paratt aride et sèche, on n'y décourre que de raves filaments de nœuvi visqueux, y d'une couleur jaune transparante (erptime intivide); d'autres fois encore, elle est plus tomnéeuses, elle paratt gondée, tès finement chagrinée, et élle est plus ou moins enduite de moueties opques d'un hane jaunatire ou verdaire. (Hamolie, page 3f.) Plus souveint l'on observe, en outre, les fisions caractéris-(réfirelle, les en maqueuses décrites à propse de lupas des mequeuses en ceptral.

generau.

Quantà la marche et au début de cette angine lupeuse, elle est très variable
suivant lès cas, et il n'est pas possible d'affirmer avec isambert que celle-cimarche d'arrière eu avant, de la parci pharragée postèreure aux pliers posterios,
puis au bord du voile du pelais, contrairement à l'angine tubercelleuse, qui, selon
cet attent, riaci d'avant en arrière (de voile du palsia sur parties profondes). Plus
tard, au bout de quelques années realement, se montrent les lésions du lupus
excènes ou non exceles des mouques des

L'excavation amygdallenne, comme l'a fait remarquer Homolle, ne présente d'ordinaire aucune altération notable. Toutfois dans des cas exceptionnels, l'amygdale aété sienalée comme avant été envahie par le Inpus.

Par les progrès du mal on peut voir, lorsque le voile du palais est tuméfié et granuleux, l'excavation amygdalienne s'étaler en quelque sorte. Le pilier postérieur gonflé et d'aspect mamelonné se porte en dedans et présente de face des portions de l'excavation qui se trouvaient auparavant masquées par le pilier antérieur (Homolle).

Ce fait me semble avoir une grande importance au point de vue des modes de formation des adhérences qui réunissent les piliers au fond du pharynx et tendent à diminuer l'orifice qui fait communiquer l'arrière-cavité des fosses nasales avec les parties sous-jacentes. Ce n'est pas assez qu'il existe des lésions du pilier nostérieur pour que les adhérences se produisent, il faut encore que la muoueuse pharyngienne soit elle-même altérée (Homolle).

Dans certaines circonstances, le lupus partant du pharvnx envahit la trompe d'Eustache, par son orifice interne, et peut de là se propager à l'oreille movenne et à la membrane du tympan, déterminant une surdité plus ou moins complète, des bourdonnements et même de l'otorrbée muco-purulente ou purulente.

Le lupns de ces régions, qui peut guérir spontanément, au hout de quelques années, amène des lésions plus ou moins graves. La luette est ou bien ratatinée, rétractée, ou hien n'est plus représentée que par une sorte de nodule cicatriciel, d'apparence verrugueuse. Elle peut même être complètement détruite.

Les piliers antérieurs présentent des cicatrices brillantes, plus ou moins rétractées et les piliers postérieurs sont parfois soudés à la paroi postérieure du pharynx. Diffenbach, Czermak, Coulson, Lailler, Peter, Fougère, Bryck, etc., ont même signalé la soudure du voile du palais au pharynx, soudure ayant amené l'obstruction de l'un ou des deux orifices postérieurs des fosses nasales avec altération plus ou moins prononcée de l'odorat.

Sur le fond du pharvnx, on observe parfois des cicatrices à surface irrégulière, mal délimitées, pâles ou blanchâtres, parfois nacrées, légèrement déprimées, lisses ou sillonnées de brides saillantes, et envoyant dans les parties saines des

irradiations cicatricielles nacrées (Fougère).

Dans ces cas les altérations ressemblent heaucoup à celles de la syphilis; mais ici le hord libre du voile du palais présente heaucoup plus rarement des adhérences avec la paroi postérieure du pharynx (Hebra et Kaposi). Sur le voile du palais on trouve des cicatrices d'apparence variable. Celui-ci peut être érodé au niveau de ses bords. Il peut être ratatiné.

Il se fait sur la muqueuse bucco-pharyngée des cicatrices un neu déprimées, étroites, pâles, opalines et même nacrées, autour desquelles les parties

restées saines paraissent comme tiraillées.

Dans des cas exceptionnels, le voile du palais et la voûte palatine peuvent être perforés, la houche communiquer avec les fosses nasales. Ainsi se produit entre les fosses nasales et la bouche un flux et reflux incessant de matières putrides (Marty).

Notons toutefois que Hebra et Kaposi disent n'avoir jamais observé de perforations de la voûte palatine et du voile du palais déterminées par le lupus.

Il faut nous arrêter un peu plus longuement sur le tupus de la tangue. Celui-ci est excessivement rare. Il est tellement rare que son existence a même été niée par un certain nombre de dermatologistes, et que l'on s'est appuyé sur ce fait pour distinguer le lupus vulgaire de la tuberculose en disant que le lupus viervabit jamais la langue, tandis que la tuberculose l'envahit fréquemment,

Toutefois il existe depuis longtemps, dans la littérature médicale, un certain nombre d'observations de lupus de la langue. Tels sont les cas de Bazin, de Virchow, de Fairlie Clarke, de Homolle, de Rosalie Idelson, de H. T. Butlin, de Cbiari et Richl.

Cependant, dans aueun de ces cas, la démonstration de la nature lispeuse de l'affection nes besaits und ere reberbes hactériologières, expérimentales, enfirsantes pour que l'on pôt admette, saus conteste, que l'on disti en présence d'un lugas de la langue. Dans la plupart de ces observations même, la describe ciliaique édait absolument insuffisante. Aussi un grand nombre de dermatologistes ser crission-tile accore à admettre la possibilité de l'entrablessement de la despus par le lupus et dissient-lis que dans les cas observes l'on avait affaire à une glossite non lupeuse ou bien à une glossite sophilique, etc.

I'at en l'occasion, en 1885, 86, 87, 88, d'étudier minutiessement, dans me clique de l'Dejula Esint-Essuveru, une malade atteint de glossite dont j'ai pu démontrer la nature lispeuse pur des recherches bactériologiques, expérimentales et anatom-pathologiques minutiesses. Ce cas renarquable a édit vu dans mon service, depuis 1885, par une seire de dermolologiques émitients, qui toms mont fair vice, depuis 1885, par une seire de dermolologique émitients, qui toms mont fair Pauve 31.

En juillet 1888, je l'ai présenté au Congrès international de la tuberculose et j'ai publié à cet égard une note dans mon travail intitulé: Des variétés atypiques du lmpus vulgaire.

de mipus rugaure.

Cette observation a été ensuite publiée et figurée en juillet 1889 dans l'Atlas international des maladies rares de la peau. Enfin en novembre 1889, j'ai publié dans les Annales de Dermatologie un travail d'ensemble sur le lupus de la langue.

Depuis lors Bender dit avoir vu m cas de de lupus lingual dans le service de boutreleponi: Aut den zungerheichen am binteren Drittel, constairien wier betrechtliche aus lauter heligianzanden Rutstehen sich suzummen setzende Wucherungen ». — Et c'est tout. Cette description est asserdement insaffisante, d'autant plus que Bender ne nous dit pas avoir étudié ec ess au point de vue amatomo-patholoque, bestériologique et expériments.

Mais, plus tard, Garré a publié un cas très intéressant de lupus de la langue et de l'orifice laryngé. Enfin, Michelson a publié un très important mémoire sur le lupus de la langue basé sur deux cas de lupus lingual étudiés d'une façon détaillée.

Le lupus de la langue semble toujours être secondaire. En tous cas je ne connais pas de fait authentique de lupus primitif de la langue. D'après les rares observations qui ont été publiées, ce lupus est toujours accompagné de lupus de la muqueuse bucco-pharyngée et sonvent de lupus du larynx, et en particulier de l'épiglotte.

Le lupus de la langue, autant que l'on peut en juger par les observations qui en ont été publiées jusqu'ici, paruit sièger surtout au niveau de la face dorsale de cet organe, et en particulier au niveau des deux tiers posférieurs.

D'ordinaire le lupus de la langue se présente œus l'aspect du lupus non exedens. Il est constitué par des tubercules de volume variable, souvent ronds ou ovalaires, parfois un peu irréguliers, dont la surface est lisse, comme selérœuse et rappelle assez hien certaines glossites syphilitques (Leloir). Leur surface est parfois très légérement manelonnée ou granuleuse, tantict enfoi un peu pepillounetuses (Leloir).

L'on trouve parlois, en outre, soit à côté de ces tubercules principaux, soit à une certaine distance de ceux-ci, en particulier du côté des grosses papilles de la base de la langue, des saillies papillaires, des sortes de crêtes de coq plus ou moins saillantes, comme dans l'observation de Michelson.

La coloration de ces tubercules est d'ordinaire blafarde ou rosée. Elle est

souvent opaline. Quelques-una d'entre eux présentent quelquedes promos est une tient neuvre presentent quelquedes pour sons est une tient neuvre repetit colle certaines plomites solvemes lum mon observation, la consistance des tubercules était en général asser lerra, les était mêmes adéreuse pour les tubercules nexés. Quelques tubercules petits et opalits présentaient, au contraire, une consistance molle et comme gélatineuse. (Voir PLANEUR, 19, Figure S).

Lorsque ces tubercules se rémissent en groupes comme dans mon observation I du mémois sur le lupus de la langue que jist publié dans les Annolés de Dermotologie. Il sont séparée les uns des autres par des crovasses asses products, irreguleres, dont quedques unes cost anaquinotentes, lorsqu'en étale la condicient de la companie de la c

Toutefois, dans l'observation de Michelson, publicé à la page 18 de son mémoire, se trouve signalée une ulcération ditube à la partie inférieure de la langue. Cette alcération diston de langue. Cette alcération était recouverté d'une sécrétion junuaire et présentait des hords irregulieres et légérement épuissis par places. Il n'existait pas d'inflammation à son pourtour. Cette alcération se cicultria complétement pour s'utoèrer encore de nouveau plas de

La régression de ces luyômes laises è sa suite des cicatrices lisses en général (comme dans le cas de Michelson). Ces téleions, dans mon observation 1, étaient changes de la comme de la comme de la conservés; cependant la malade essentials une sorte de gêne due la l'infiltration luyeuse et a l'induration de la maqueusedorsels de la largue. D'aprè les observations publiées jusqu'i, le luyau de maqueusedorsels de la largue. D'aprè les observations publiées jusqu'i, le luyau de

la langue évolue avec une lenteur et une indolence particulièrement remarquables. Son disgnostic avec les glossites syphilitiques et avec la glossite lépreuse, que j'ai étudiée et figurée sous le nom de glossite lépreuse lobulée dans mon Traité de la Lipre, est des plus délicats. L'on devra toujours, avant d'affirmer d'une façon certaine que l'on se trouve en résence d'un lupus de la langue, pratiquer les recherches anatomo-patholoziques, bactériolociques et expérimentales nécessaires.

D'ailleurs, comme le remarquent très justement E. Besnier et A. Doyon, il reste à détarminer si dans la série extrêmement variée des lésions dites tuberculeuses de la langue, il n'y en a pas qui doivent être rapportées au lupus, parmi celles qui sont indolentes, bénignes et curables.

## 5. Muqueuse laryngée.

Le lupus du laryux constitue en somme une localisation rare de celte affection. Il semblerait que la premiero doveration authentique de lupus du laryus cité publich par Tartieu. Plus tard, Turck, Hönn, Isambert, Denno, Dumontpalicherlcherman, Poignèse, A. Koob, Honnolle, Isabel, etc., etc., publicat quadques discrevations relatives au lupus du laryux. Mais il faut arriver aux beaux travaux de Chair et Richl, de Bulaund, de Marty, pour trovere une description déstinate de cette matadie. La thèse de Marty (dive de Bennier) constitus certainement le mêmoire le plus complet qui ait dei public sur le lupus du laryux.

Je ne saurais trop conseiller au lecteur de lire cette excellente thèse à laquelle ie le renvoie nour compléter la description suivante :

Le lupus vulgaire du larynx constitue une localisation rare de cette affection. Ainsi, chez 380 lupeux, Bender n'a constaté que 13 eas de lupus du larynx, ce qui fait une proportion de 13 sur 173, par rapport au nombre de cas de lupus des muqueuses observés par Bender dans le service de Doutrelepont.

Chez 89 lupiques examinés à l'hôpital Saint-Louis, Marty a constaté 8 cas de lupus du larynx, ce qui rapproche sa statistique de celle de Chiari et Riehl et de Hasland

Chez 100 lupeux examinés laryngoscopiquement, j'ai constaté 2 fois le lupus du larynx. Il est possible que ce lupus du larynx existait aussi chez quelques-uns des autres lupeux dont l'examen laryngoscopique n' pas été fait. Le saisis l'occasion pour remercier ici M. le D' Wagnier du précieux concours qu'il m'a prêté dans ces recherches difficiles.

Le lupus primitif du larynx est excessivement rare, et seuls Ziemssen, Haslund, Obertuschen, Breda en ont publié des exemples incontestables, ce qui porte à 4 cas le nombre des luous primitifs du larvnx publiés jusqu'îcs

D'après les statistiques de Chiari et Riehl et de Marty, le lupus du larynx serait beaucoup plus fréquent chez la femme que chez l'homme.

Le lupus du larynx doit être cherché. C'est une affection essentiellement consique et latente, dont le caractère est d'évoluer lentement et sournoisement. Par lui-même il ne détermine presque jamais la mort (Marty).

Les symptômes fonctionnels tels que la douleur et les troubles vocaux font d'ordinaire complètement défaut. Aussi pour le découvrir, faut-il examiner sys-

tématiquement au laryngoscope tous les malades qui présentent des affections scrofulo-tuberculeuses du tégument.

Nous avons vu que le lopus primitif du larynx est d'une rareté excessive. Le lupus secondaire du larynx peut se montrer tantôt par propagation d'une lésion lupeuse de la carité pbaryngo-nasale au larynx. Tantôt il se montre chez un sujet atteint de lupus de la peau, sans rapport direct avec le larynx.

L'on conçoit que dans le premier cas les phénomènes laryagés sont, comme le remarque justiment Marty, ordinairement masqués par les cacioniss qui se manifestent de côté du pharyas, en un mot par les phénomènes angineux, tandis que dans le second cas, les troulles vouest manquerent le plus souvent, car sout le laryan est intéressés et le luque se localise plus spécialement sur l'égigloite. Petit dans l'appareil phonaiser des désordres que se traduisent par les signes suivants, hien excessés aux Mart.

Cest d'abert de l'arrouenens plus ou noins marqué, quelquefois une aphonio internitéen, pau turdivranent, par suit de proprès du mal, l'on voit parties survair une aphonie occupite, a des la teste la toux est rare et quand elle est sponlanée, elle indigue sorrour une complication de production et peud de le si possible de la timbre collence. Plus tard post survair une tour plumonier est des est brive, parties tuberculence. Plus tard post survair une tour plumonier est des est brive, parties travaunte et quintienes. L'arpotentation est peu abondante, elle est têts arounnes stries de sang. Marty a observé en outre une hyperérétion salivaire deu probablement à une action réflexe.

Les troubles respiratoires ne se rencontrent qu'à une période avancée de la maladie : toutefois dans certains cas, même au début, on peut constater de la dyspnée due le plus souvent à l'infiltration de l'épiglotte.

Plus tard les Ksions larragées rétant accontisés davantage et présentant un degré plus ou moins prononcé de stance larragées, le respiration qui était sillante, s'embarrasse de plus en plus, la dyspanée s'uccroit dans des proportions impulsantes. Il pest se produire un viriniale corange, la dyspanée pout aller jusqu'il Vorduquée et nécessites la trachéciomie. Ches certains malades copendant, qu'il Vorduquée et nécessites la trachéciomie. Ches certains malades copendant, mais promoter les phésembers process un la trapes-efficace (Marty).

Le lupus du laryax est indolent, sauf lorsqu'il se complique de phénomènes angineux, résultant de la pharyngite lupeuse. Dans certains cas, le malade se plaint de douleurs d'oreilles.

Quand on examine au larryngoscope um malada atteint de luque so larryn, on est tout d'abord trappe par l'état amenque de la mayenes, caractéries par la paleur des surfaces envahies (Chiari et Richl). Cette paleur l'ivide, questies de la paleur des surfaces envahies (Chiari et Richl). Cette paleur l'ivide, que sonne le di Marty, s'accentive encore quand la maladie est anceinne. Il faut noter opendant que, su début, à une époque peu avancée de l'affection, ou l'estes des complications, la colorion peut terre ouge. A côté de cette paleur larryngienne, on constate un état hypertrophique des parties malades dû h uper-inditaction de la maqueuse et du tiens cellulair sous-maqueur. Cet état hyper-

trophique tantôt simple, tantôt bourgeonnant, s'accompagne de modifications plus ou moins profondes de la forme de l'organe. (Voir Pranche IV, Figure 3.)

Enân l'on constate quelquefois la présence tantôt d'érosions superficielles, d'evuleirations, tantôt de véritables utécerations à bords épais et décollés, dont le fond est hérises de fongosités grisatres et jaunstres, de petits bourgons d'un rouge livide (Chiari etRichl). Ce fond présente parfois un aspect couenneux gris jaunstre. Comments et répartissent dans les divreses régions du laryax les trois proces-

Comment se repartissent dans les diverses régi sus pathologiques que nous venons d'énumérer?

Le liques du laryux est presque constamment localisé sur l'épiglotte. Chiari et Rielà donnent dans leur travail la statistique suivante : dans 38 cas, 3 ne présentaient pas de lésions du fibro-carditage; dans 27 cas, le liques occupait les replis aryténo-épiglottiques, ou la muquesse des aryténoides ou ces deux points en même temps; dans 18 cas, les ordes vocales étaient prises.

L'épifolite est anémiée, hypertrophiée, hius ou moins végézanie, recroquevillée, dure, seu mobile, tombant plus ou moins par suite de son augmentation de poids sur l'orifie du larynx. (Marty). Plus tard surviennent des caulécirations ou des ulcérations. Quand la malaide est anémen, on peut observer des cicatrices a blanches, nacrées, sclérouses, déprimées ou saillantes, formant dans certains cas des brides susceptibles de déterminer des la rigage-ténoses.

Chiari et Richl ont signalé sur ces cicatrices de nouvelles poussées morbides caractérisées par l'apparition de nodosités lupeuses en tout semblables à celles de la peau.

Les replis aryténo-épiglottiques, la muqueuse ventriculaire, les cordes vocales sucrièreures, la région aryténoidienne, la commissure postérieure, sont assez souvent envahis par le lupus.

Au debut et pendant un temps variable, les cordes vocales sont d'ordinaire normales. Le lupus se trouve localiés au-dessus des cordes vocales inférieures, ce qui explique, comme l'ont bien remarqué Hastund et Marty, pourquoi la voix n'est sas alférée; ce qui explique, comme le dit bien Marty, que le lupus du laryax doit étre cherché. Plus 'tard, lorsque la maladie devient plus ancienne, le processus lupique envaluit très souvent la glotte et les éléments qui la constituore.

Les lesions des cordes vocales sont variables suivant les sujets et suivant l'ége du mal. D'ubord simplemont injetéen, rousey, édopties, elles sont un peu plus tard tuméfiées, et présentent des productions pipillaires, des suilles polypiformes, des modoiciés ou des bourgesons qui sont plus ou moins abouléants polypiformes, des modoiciés ou des bourgesons qui sont plus ou moins abouléants partie supérieure de la trachée. Quelquefiés ou y aperçoit des pluques gristiers excorriées, des éroxions et même des tilestéctions (Chilart é Riell, Marty).

Chez certains malades on observe des troubles de molitié des rubans vocaux, consistant en parésies ou paralysies des muscles constricteurs ou dilatateurs de la glotte. Si los premiers sont pris, les cordes vocales ne peuvent plus se rapprocher l'une de l'autre et sont dans un écartement complet; si la paralysie siège sur les dilatateurs, les cordes vocales sont rapprochées, la glotte fermée de it brachétonies.

est nécessaire. Le plus souvent la paralysie porte sur un seul ruban vocal qui est immobile, tandis que l'autre s'écarte ou se rapproche plus ou moins. Ordinairement la paralysie est incomplète, souvent même, quand on observe ce phénomène, il n'y a que défaut de mobilité, c'est-à-dire parésie (Marty).

La muqueuse laryngée est baignée par un liquide peu abondant, lequel, eatarrhal simplement au début et pendant un certain temps, devient ensuite mucopurulent et même purulent, s'il y a des ulcérations élendues. L'extension du processas lupique vers la trachée a été signalée par Virchow et Rosalie Idelson.

Par contre, la phthisie pulmonaire est fréquente chez les sujets atteints de lupus du larynx. L'ordème de la glotte est une complication rare. Il en est de même de la périchondrite et de l'altération des cartilages que l'on rencontre quelquefois dans la ohthisie laryneée.

L'évolution du lupus du larynx est excessivement lente et torpide en général; plus tard, les lésions laryngées, ayant fait des progrès, déterminent des troubles de la respiration, les lésions pharyngées des troubles de la dégluition.

Le malade pálit, maigrit, la fièrre s'allume, l'hecticité se montre et très souvent la hebreulose du poumon ou d'un autre organe vient s'ajouter aux lésions existantes. Plus exoptionnellement une des complications rapides et terribles dont nous avons parlé vient emporter le malade (Marty).

Le diagnostic du lupus du larynx devra être fait avec la tuberculose laryngée vulgaire, la syphilis, le cancer, la lèpre, le rhinosclérôme.

Le diagnostie d'avec la phthisie la ryngée se fora surfout en s'appuyant sur la douleur plus grande, la rougeur plus vive, l'état inflammatoire plus prononcé, l'état général plus mauvais du malade. D'ailleurs, phthisie la ryngée et l'upus du larynx ne constituent que deux variétés d'une même affection: la tuberculose. Aussi conqoit-on que le diagnostie différentiel soit impossible dans certains cas.

Il est souvant très difficile d'établir un disposite différentiel carte la syphilia l'arrogée et le lupes du laryax. Cependant dans les la rayopathies syphilitiques, les ulorintions présentent des contours plus nets, elles affectant souvent une forme crimète; leur fond est pulques, la matter, bourbilisoneux parfois; les régions périphériques sout plus rouges, plus enflammées. Dans la syphilis on ne trouve périphériques sout plus rouges, plus enflammées. Dans la syphilis on ne trouve fische de la contrain de la

Les nodules lupeux de repullulation qui se produisent sur les cicatrices de lupeux de largnx et qui ont été signalés par Chiari et Riehl, sont d'une importance majeure au point de vue du diagnostic différentiel.

Notons enfin que la marche de la sypbilis laryngée est beaucoup plus rapide. Signalons pour terminer la coïncidence du lupus en d'autres points du corps, et l'action du traitement pierre de touche dans la syphilis.

Dans le cancer du larynx, les troubles fonctionnels sont plus précoces, plus prononcés, les douleurs plus vives, la rougeur, la tumeur plus accentuées, plus dures, l'accroissement du mal plus rapide, les bémorrhagies plus fréquentes. L'odeur et l'expectoration sont fétides.

L'adénopathie cervicale très marquée, d'une dureté ligneuse, l'absence de cicatrices et des altérations régressives que présente le néoplasme dans le cancer, sont d'une grande importance au point de vue du diagnostic. Le cancer du larynx est d'ailleurs mnilatéral.

La larrugite lépreuse présente la plus grande analogie objective avec la larrugite lupease. Je ne permets de renvoyer le lectour à mon Traité de la Diper, de la principal le larrugite le present. Notons seulement que lans la luper, l'enrouement et la difficulté respiratoire sont plus précoces que dans la luper, l'enrouement et la difficulté respiratoire sont plus précoces que dans la luper. Bulleurs dans les cas douters, l'exame de la surface catacte de la la les précondroit tojouire supérhet toute creur.

Quant au rhinoselérôme, la consistance et l'aspect spéciaux de la tumeur nasale et buccale concomitante et au besoin l'examen histologique, viendront éclairer le diagnostic.

# 6° Muqueuse des organes génitaux.

A. — Lupus des organes génitaux de l'homme.

Le lupar est excessivement rare au niveau des organes gétiluar externes de homme Il enceix de pendant des citations dans la litterium ediciale. Rupois en a vu un exemple; Renouard en signale deux cas: l'un siégeant au prépue, l'autre au dat. Barthéleur, l'Craducción de blarbing par Barthéleur y c'cloten, 1828 a que 374 à observé égolement un cas de lapus de la verge, mais dans ces différents cas l'act est pass siégeait au rune véritable maqueuss ou sur un l'act pas perfects de la lupas siégeait au rune véritable maqueuss ou sur un dra gland. Pour ma part, je hui junais vu de lupas de la musqueuse des organes gestiunx de l'homme, sant peut-lêtre, dans un seul cas.

### B. - Lupus des organes génitaux de la femme.

Le lupus de la vulve est d'une extrême rareté.

Pour ma part, pasplus que Besnier et Doyon, je n'en ai jamais vo d'exemple. Sans aller jusqu'à nier avec R. W. Taylor la nature lupeuse de fous les cas décrits par Huguier sous le nom d'esthiomène de la vulve, nous devons reconnaître que toutest à faire au point de vue de l'étude de cette localisation du lupus.

L'on a en effet étudié, sous le nom d'esthiomène de la vulve, des maladies différentes les unes des autres, des lésions syphilitiques, cancéreuses, éléphantia-siformes, tuberculeuses et enfin luneuses.

L'on a eu le tort de décrire l'esthiomène de la vulve comme une affection

distincte, que l'on rapprochait du lupus, que l'on comparait au lupus de la face en particulier.

C'est donc en dernier lieu à la vulve, sous le nom d'esthiomène, qu'a persisté cette confusion qui avait si longtemps régné antérieurement pour les lésions destructives de la face, sous le nom de lupus.

L'esthiomène de la vulve n'existe pas, c'est un syndrôme, comme l'a bien dit

Ainsi done, tout est à faire, tant au point de vue clinique qu'au point de vue

histologique relativement à l'étude du lupus vulvaire. Toutefois II existe dans la littérature médicale un certain nombre d'observations qui, par leurs caractères cliniques, semblent pouvoir être considérées peut-

être comme des cas de lupus vulgaire.
C'est Huguier qui le premier a écrit, en 1849, que l'esthiomène de la vulve pourait être un lupus. Il en décrit trois formes; la première détruit en surface, la deuxième détruit en profondeur, la troisième a pour caractère principal une tendance à l'hypertrophie. Mais il faut reconnatire que dans le mémoire

d'Huguier il n'existe pas d'observations dont la nature lupeuse puisse, après examen attentil, être affirmée d'une façon absolue.

Cependant, depuis le mémoire d'Huguier, un certain nombre d'auteurs ont admis la nature lupeuse de certains cas d'esthiomène de la vulve. Tels sont Bazin,

admis la nature lupeuse de certains cas d'esthiomène de la vulve. Tels sont Bazin, Alph. Guérin, Bernutz, Dauvergne, Fiket, West, A. Macdonald, Isaac E. Taylor, Siredey.

Dans le cas de Leroy des Barres, dont l'examen histologique fut prátiqué par non mattre Vuljaria, il semble bien que l'on soit en présence d'un lupus. Il en est de même dans l'observation de Cayla. Malherreussement la démonstration absolue de la nature lupuse de certains esthiomènes de la vulve n'avait pas encorre été appuyée par les recherches bactériologiques et expérimentales avant le três remarqualle mêmoire publié par E. Beschamps.

Il existe dans ce mémoire, à la page 23, une observation (obs. XIII) de tuberculose cutanée (présentant tous les caractères du lupus sedéreux), compliquée de lésions de la vulve (offrant asser hien les caractères du lupus excéens) ou des morceaux de cette vulve malade furent inoculés à des cobayes et donnérent lieu à plusieurs séries de tuberculose généralisée,

La nature tuberculeuse de cette lésion vulvaire ne saurait done être mise en outet. lest vrai que l'on pourrait nous objecter qu'il ne s'agissait pas ici d'un veritable lupus, mais d'une tuberculose vulvaire, comme pouvainnt plunté le faire supposer certains déstisi éditinges de l'observation. Mais à d'autres points de vue, comme le remarque justement Déschamps, ce cas présentait beaucoup des caractress cilinques du lupus des muaqueuss.

La malade était en outre atteinte de lupus scléreux des doigts.

L'étude des observations publiées dans les travaux précités démontrera au lecteur, qu'un travail complet sur le lupus vulvaire, travail basé sur des études cliniques, histologiques et expérimentales minutieuses, s'impose.

### 7º Muqueuse anale

Le lupus de la muqueuse anale semble coîncider quelquefois avec le lupus de la vulve, si l'on s'en rapporte aux mémoires d'Huguier, etc.

Le lapus de l'auns et une affection excessivement rare et réclamant, de mème que le lapus de la vuive, une description compilet. Le nouver goudques observations dans la littérature médicale. Daniel Mollière en partie. Pen et Malesse disset que le lapus observat de l'auns, (qui peut parisò site per-forant, s'étendre très profondement et détruire tout l'auns), se distingue par un symptone qu'ils considérent comme parloquemonique su point de vue de la disservation qu'ils considérent comme parloquemonique su point de vue de la disservation qu'ils considérent comme parloquemonique su point de vue de la disservation qu'il de la disservation qu'il de la disservation de la disentación de la disservation de la disservation de la disservation de la disse

Dans un cas signalé par Bender, la muqueuse rectale elle-même (il y avait prolapsus de la muqueuse rectale) fut envable sur une étendue assez grande par un lupus absolument caractéristique. Il y avait en particulier des nodules lupeux classiques dans les cicatrices qui se trouvaient à la surface de cette muqueuse.

D'ailleurs la lecture des observations de luberculose anale ou de lupus anal, montre que bien souvent le diagnostic différentiel entre ces deux variétés de tuberculose est presque impossible. Cela se comprend d'ailleurs, étant donnée l'identité de nature de ces deux maladies.

A ce propos, je conseille, entre autres mémoires, de lire à cet égard la belle thèse d'agrégation de Spillmann et la thèse de Mourret.

Ainsi que se l'ai dit bien des sois depuis 1884 dans mes cliniques, l'étude précédeute montre que la symptomatologie du lupus des muqueuses présente à bien des points de vue le plus grande analogie avec celle de la tuberculose des muqueuses. Le fait n'a rien qui doive nous étonner, le lupus n'étant qu'une variété de la tuberculose du têgument, une modalité érutuivé de cêtes affection.

Aussi, est-il vraiment oiseux de s'efforcer actuellement de trouver entre le jupus des muquesses stal tuber-culose de celles-di, des canacières ciliques diffirentiès, en général si peu tranchés, que pour nombre de dermatologistes, seule l'existence d'un placard lupreux cultante permet d'affirmer la nature lupeuse de la lésion des muqueuses. Seul le lupus de la peau présente des caractères nettement tranchés.

Quant au lupus des muqueuses, il est souvent bien difficile, par suite des caractères peu précis de sa symptomatologie, de le distinguer de la tuberculose de celles-ci, comme l'a également bien fait remarquer Michelson dans un mémoire récent. Tout observateur exempt de parti pris se demandera le plus souvent, et ilusa la piquart des observations publice de la puns des mognemes et en les companua aux observations publice de taberculose des régions analogues, sur quals signat formels l'on s'appuie pour etablir une disfination. N'était le titre de l'observations, n'était le diagnostie post par l'auteur, cete distinction, sauf dans des cas absolument schématigues et arras, est souvent impossible.

## COMPLICATIONS DU LUPUS

Les complications du lupus peuvent se diviser en deux classes.

 I. — Complications locales ou de voisinage secondaires à l'altération des téguments par le lupus.

Celles-ci peuvent elles-mêmes se diviser en deux groupes principaux suivant que :

A. — Elles sont dues à l'infection spécifique scrofulo-tuberculeuse;

 Elles ne ressortissent pas directement et spécifiquement au virus scrofulo-tuberculeux (accidents locaux ou de voisinage para-lupeux).

Complications générales.

Celles-ci peuvent également se diviser en deux groupes suivant qu'elles sont dues :

A. — A l'envahissement du virus scrofulo-tuberculeux ;

 B. — Qu'elles ne ressortissent pas directement ou spécifiquement au virus scrofulo-tuberculeux (accidents généraux para-lupeux).

Complications locales ou de voisinage.

A. — Complications dues à l'infection spécifique scrofulo-tuberculeuse provenant du lupus, foyer infectieux.

1\* Alterations bu système lymphatique, radicules, vaisseaux, ganglions et tieu conjonctie de voisinage).

Ces complications doivent être étudiées en première ligne. Elles ont une im-

portance majeure dans la dissémination du virus scrofulo-tuberculeux. Elles peuvent aboutir à l'infection tuberculeuse générale du sujet.

Pour éviter les redites, je les étudierai ici en bloc, comme je l'ai fait dans le mémoire que j'ai publié sur ce sujet en 1890, dans les études expérimentales et cliniques sur la taberculose, mémoire intitulé : le Lupuz vulgaire et le système lumabatione (1).

tympaatque (1).

Dans l'étude du lupus, il ne faut pas seulement tenir compte du nodule lupeux
provenant du dépôt du virus tuberculeux dans le tégument, il faut aussi s'occuper
des espaces tégumentaires, du tissu conjonctif, qui séparent et entourent les

nodules lupeux, et des vaisseaux lymphatiques.

Tantó, avons-nous vu, el c'est le cas ordinaire, cette réaction du tissu conjoncití ambiant se manifeste seulement par un engogrement infammatoire plus ou moins prononcé et toujours limité, pouvant être accompagné parfois d'oxdemes tymphangitiques localités. Aussi, sous l'influence de ces poussées, la peau qui avoisine les foyers néophasiques est-elle toujours épaissie, et même un peu pachylemique ches quelques suigne.

Inan certains cai, et cela s'observe surfout dans les lupus excéentes, où les nodules lupeux se nécrosent rapidement et où la marche du mal est plus aiguë, plus destructive, il se produit, au niveau et au pourtour des foyers lupeux, des poussées subaigués ou aigués d'odémes lymphangitiques ou même de lymphangites réticulées présentant les caractères de l'érysiphel.

On constatera parfois que ces poussées d'œdèmes lymphangitiques et de lymphangites coîncident avec le ramollissement nécrobiotique ulcéreux, ou la

résorption interstitielle rapide de certains nodules lupeux.

Ĉes poussées l'umphangifujues peurent être plus ou moins dendues, plus ou moins subseigné ou aignis, plus ou moins rouges de drippidatoides. Elles affectent souvent à la face l'aspect de l'érysipéle blanc, dit des strumenx. Elles évoluent assan réaction fébrile appréciable, ou au contraire sont accompagnées d'une fièrer plus ou moins forte avec élévation de la température atteignant jusqu'à 38°, 59° et 40°, et de phônomènes genéractur, bis ou moins promonés.

Il faut avoir bien soin de distinguer ces œdèmes lymphangitiques, pouvant à la face présenter l'aspect érysipélatoïde, des érysipèles vrais dont peuvent également être atleinis les lupeux.

L'érysipèle vrai, que l'on observe chez les lupeux et dont nous parlerons plus loin, affecte une allure plus aigué, plus inflammatoire; il peut envahir le cuir chevelu.

Les pseudo-érysipèles lupeux ont une allure moins franche, leur bourrelet est peu marqué, leur tuméfaction est en quelque sorte étalée; ils sont plus sou-

<sup>(</sup>f). Point n'est besoin de répéter let de mouveau que ces altérations du synéme lymphatique sont ocurrent mainer, écrét-dire deux, comme je le démonstré just hant à propos de l'évolution de lapan vallage par qu'eller, la traite part de présent, la traitée combinée du river secrétainée récruitée, ce le haife de le comme par « d'autre part à celle des aprais de la supprendition at des irrepéroques (Veir II. John. De l'extino combinée du haiffile de long en celle qu'elle de la repétitée du l'évolution de la répétitée de la répotitée du la l'évolution de la projet (véfetrée natures, f1 novembre 4800.)

vent blancs (éryipèles dits des strument); ils n'envahissent pas le cuir cheveln. Ces poudo-drysipèles, ces codimes l'apphagitiques, ces l'apphagities réciscilistes réciscilistes réciscilistes des cas jouer un ofte majurd anné blancpulo du virus tuberculeux, ainsi que nous l'avons souvant constaté dans nos salles, et ainsi que je l'ai citre de 1889 dans non travail intuités. Recherches nouveille aviait que l'ai citre de 1889 dans non travail intuités. Recherches nouveille reriations qui existent entre le impus culgaire et la tuberculose. (Annales de Dermato-locis, 1886) (11).

Che un certain nombre de sujets, j'ai vu, à la suite de ces poussées lymphangitiques, se produire des éraptions de tubercules nouveaux, soit au niveau du placard lupeux, soit dans son roisinage, soit même à une certaine distance du foyer primitif. Ces éruptions secondaires ou médiastatiques dues à la résorption du virus uthereuleux nevent être non excedentes ou excédentes ou excédentes ou excédentes.

Dans d'autres circonstances, et cola s'observo surtout avec netteté dans les cas de luqus de membres, et, en particulier de luqus des extrémités, en voit se produire les phénomènes suivants: le virus tuberculeux déposé primitivement dans le derme où il a déterminé la production d'un foyer lupeux, end à s'étendre par Infermédiaire des vuisseaux l'upphitiques. Il suit la voie des l'umphaiques du membre, pour remonter vers la racine de celui-ci (Lannedongue, Merklen, Verneuzi).

Ainsi se produisent des lymphangites tuberculeuses, présentant sur leur trajet des gommes serofulo-tuberculeuses et des adénopathies scrofulo-tuberculeuses, qui constituent de nouveaux centres de pullulation du virus tuberculeux. (H. Leloir, le Lupus vulgaire et le système lymphatique, loc. cit.)

Dans certains cas, cos lymphangites peuvent se présenter sous l'aspect de lymphangicetains simulant les varices lymphatiques, bien étudiées par Lailler, Bensier, ainsi que l'ont justement observé Hallopean et Gospil. Prideau, Dabreuille et Auché, Jajus, Le Dento ont également démontré, depuis mon travail de 1800, que les plus gres trones lymphatiques peuvent donner accès au bacille tuberculeux qui, en remoniant le trajet de ce vaisseau, produit de proche en proche des lymphangites tuberculeuses, éconteuses ou moniliformes.

Dans ees conditions, le mombre présente un aspect particulièrement remaquable, comme dans les figures « le 2 de la Paccare IV. L'on voit alors d'un placard luquex périphérique, partir des lymphaughtes uthercollemes, semés sur leur raigit de placarits luquex secondaires ou de gommes serciolis-tubercollemes de différents degrés d'évolution. L'on constate en outre une dégenérescence sercifonberculeux de seminant de la comme de la comme de la comme de la comme de la foyer luquex primité. Il est difficile debunt de partie fisit endiques de mettre en donte la nature tubercolleme de luque de la comme de la comme de la dermalologiste qui intent encore la nature tuberculeux de la luque de Willan

<sup>(9).</sup> Fil montéé dans mon Proité de Léon (page 90 et 60), que les célemes traphragilitéses et les proséesés etrophésestes en analogne que pro moienne un roitenage de optres en légionais dans la highe présentaites légiumentaire, dévent être également considérés comme dus à la résorption du vires lapreux par les radicales et les raisseaux prophétiques.

peuvent interpréter des observations semblables (lesquelles sont loin d'être rares), surtont s'ils admettent la nature scrofulo-tuherculeuse, d'ailleurs indéniable également, des gommes scrofuleuses.

Les lymphangites scrofulo-tuberculeuses consécutives à un placard lupeux périphérique envahissent progressivement le membre atteint, pour remonter

jusqu'à sa racine et au delà.

Ces nodules gommeux lymphangitiques se développent plus ou moins rapidement et en plus ou moins grand nombre; ils peuvent varier depuis le volume d'un grain de mil (comme dans le cas de Merklen) jusqu'à celui d'un pois, d'une noisette et même davantage. Chez un malade de mon service, l'un d'eux, qui siégeait au niveau de la région supéro-interne du bras, avait atteint le volume d'une orange. Ces nodules sont intra-dermiques, bypodermiques ou profonds. Le plus souvent ils sont hypodermiques. A mesure qu'ils grossissent, ils passsent de l'état cru à l'état de gomme scrofulo-tuherculeuse ramollie, la peau rougit à leur surface et finalement l'ulcération gommeuse se produit, très variable dans sa marche ultérieure. Les nodules apparaissent en lignes plus ou moins irrégulières, à des intervalles plus ou moins rapprochés. On les vit paraître à quelques jours de distance chez le malade de Bazin dont l'observation a été publiée par Dupuy en 1870.



Lunes publicantinus de la récipa derse-externe de la main droite. Lorenhancites recolule tabaccaleuses (commentes) secondàires (Cas de Buris 1810 publié par L. Dupuy en 1870 dans les Assaies de Dermetelogie et de Syphiligen-phie). Ce donin a été exécuté d'après le moulage que Bazin en a fait faire par Baretla et qui se trouve au musée de l'hopital Saint-Louis.

Souvent l'isolement des noyaux est complet et entre eux on ne constate aucun tractus lymphangitique, le cordon intermédiaire se dérobe aux recherches. Dans d'autres cas, comme dans le cas de Merklen, la lymphangite gommeuse s'est diffusée tout le long du vaisseau lymphatique, le tuméfiant sur toute son étendue, et créant par places des renflements nodulaires.

Parfois. le cordon anastomotique existe, mais à un degré moins accentué, comme chez les malades de Bazin, de Tartivel, de Le Dentu, de Dubreuilh et Auché. Il en était de même chez plusieurs malades de mon service.

Fait remarquable, l'adénopathie tuberculeuse secondaire à cette lymphangite tronculaire peut manquer. Hallopeau et Goupil, Jeanselme, Tournier et moimême en avons vu des exemples. Il est intéressant de noter que dans ces cas, surtout dans ceux de Hallopeau et Gonpil, la lymphangite tronculaire était largement développée, au point de créer de véritables varices lymphatiques bien décrites par Hallopeau et Goupil.

Il faut ependant remarquer que l'adénopathie concomitant est tris fréquente et que, sinsi que je l'ai montée ne 1886, dans le «Anaute de Dermandojué, l'adénopathie joue un rôle important dans les proprès ultériens publication publication de l'adécident de l'accident revêtaient une précision tout anatomique. Je publie plus loin d'ait des cacidents revétaient une précision tout anatomique. Je publie plus loin d'ait deux cotte important cohervation.

Chez quelques malades même, la diffusion du virus tuberculeux dans le tégument, probablement sous l'influence des lymphangites tuberculeuses, est encore plus complète.

Des gommes serofulo-tuberculeuses ulcérées ou non ulcérées, des placards de lupus en général papillomaieux, de tuberculose verruqueuse, se développent au loin et apparaissent secondairement. De pareils faite metient en évidence l'insuffisance de la thérapeutique la plus active dans le traitement de certaines tuberculoses locales du tégument.

Edin, dans certains cas, l'on peut voir cette absorption du virus, après avoir déterminé l'engorgement des ganglions avillaires par exemple, amener la tuberculisation du poumon, comme dans l'observation suivante que j'ai publiée en 1886 dans les Annales de Dermatologie.

## OBSERVATION

Luppas verruqueux de la main gauche. — Lymphangites tuberculenses consécutives gagaant de la pétiphérie vers la racine du membre. Gommes serofulo-tuberculenses dévelopées le long du trajet des lymphangites tuberculenses. — Bugograment des ganglions asses ensuite des ganglions availlaires, puis des ganglions sans—claviculaires. — Pinalement, tuberculisation du poumon gauche correspondant au membre atteint.

possium general correspondint au menore autent. En décembre 1884, des parents ammèent dans mon cabinet de consultation, une petité fille ajécé de à ens. Je note tout d'abord que les parents sont absolament axins, et que l'enfant s'est toujoures bien protei tagrufu 1883. Il y un an environ, il aurrint sur le docé le main gaudoit de cotte petité fille, au niveau de l'espace qui éspare l'extrémité inférieure du médies et de l'ammalaire, un petité fille, que s'expandité, jequel ésparantile telement, majeré le testiment (inscrip-

finant d'allierry present par pintieurs médacina.

Onand y examine l'antant pour liveraire point per son a niveau de la région précitée, un placert lègierment papillonaisers grand comme une pièce de 2 france, et présentant tous les contactères chièmes es histologiques de cette variété de large sup 19/2 décrite, vere. E. Vidal, les contactères chièmes es histologiques de cette variété de large sup 19/2 décrite, vere. E. Vidal, les contactes chièmes es histologiques de cette variété de la piece vidal principal de la tentre de la lique de la disconsider de cette de la lique de la disconsider de cette de la lique de la disconsider de cette létics est duitées de cette l'était de la différence de la littée de cette de l'action de l'action de la littée de cette l'action de l'action de la littée de cette l'action de l'action de l'action de la littée de cette l'action de l'action de l'action de la littée de cette l'action de la littée de l'action de l'act

ceus sesion est useer-o-rotesses.
De ce placard, part un petit cordon lymphangitique, gros comme nne ficelle, à peine douloureux. lequel aboutit à una gomme scrofulo-tuberculeuse, située à la partie postérieure de l'avant bras-gauche. Cette tumeur, grosse comme une noisette, est survenueil y a environ trois mois.

De cette première gomme, le cordon lymphangitique (ou mieux les cordons, car on

épronve la sensition de deux ficelles accolées) se continne pour abontir à une deuxième gomme serofolo tuberculeuse grosse comme une noisette et survenne il y a deux mois.

Je conseille de détruire immédiatement ces différents néoplasmes que je considère comme

des foyers de virus tuberculenx. Les parents bésitent.

Quelques semaines après, ils reviennent me consulter. Deux nonvelles gommes serotulotuberculenses sont appareus à la face interne du brus gauche. Elles our tréunes également par un cordon lympacifique qui parait double pur labec. Le gauglion epitrechiéen est engorgé et gros comme un omf de pigeon. Les gauglions axillaires du cotés mainde commencent à se orvadre.

La destruction complète da néoplasme s'impose; j'insiste sur cette nécessité. Les parents hésitent.

Edin, quelque smalmes garie, lls revisanent no trouver. Dezt des gommes se sont es partie reacublies d'esière. Ce sont des gomme secrédieuses danquez, Le papaglora attillaires de 504 gazdes sont dermus gars comme des unit de plaçon. Les papaglora attillaires de 504 gazdes parties de comme de comme de comme de comme de comme de comme de Paracullation institutes predigées después pois que le youje l'archi, le sonmet d'al promon gazde commencé à présente de algues incontentable d'infliration tuberculeus; reparties no produciges, secrificate et rois, quelques compensats. L'écnica et attetté d'une profite four

seenis, cine mangeri er paiu:

Del tors, les parentis l'hécitent plus. Je leur conseille (par raisons de charité) d'amence
l'enfant à la politilatique de Saint-Sauveur. Afin de déduririe le plus de foyers virelents possible,
frataque, su moyan de galanco-cautier de Bennier, le placeur lupiforme de la main guache,
ainsi que les uloiextions des gommes serviulo-tuberculeuses du membre supériour. Je r'ose me
décider à agir un les ganglions épitroblémes et atilières, et me borne à prescrire des bédi-

geomages sódés à leur niveau.

Quelque tempe parje, malgrej le traitement local employé, il s'est produit à côté du placard
inpeut (l'insiste particulièrement sur ce point qui présente, à mon avis, une certaine importance cilinique, un petite gomme servoint-eitherenteure bypodermique, laquelle measue pendant qualque temps, de démoder les tissus fibrave des tendons et articulations avoisinantes. Il

at évident que le virust tuberculeure, munichi a four-én forper lupaur. dans Thypoderme, les

trait evident que le virust tuberculeure, munichi a four-én forper lupaur. dans Thypoderme, les

tissus fibreux, les gaines tendioeuses et les articulations ambiantes.

Des cautérisations au galvano-cautère de Beznicr, des injections de teinture d'iode, curent

raison, au bout de quelques semaines, de cen novreaux foyers de puilluiston.

Grée au traitement focal st pincial, le piezard lupara, les gommes zerodio-teberculesses,
le trajet fixtuleux, les encograments ganglionanies, les l'mphangites, disparvant progressivement. Les phénomes de tubercultaiton pulmonaire vanadérent notablement et au svati 1839,
il ne persistait plus au niveau du sommet gauche qu'un peu de respiration prolongée et
rude.

L'état général de l'enfant s'est grandement amélioré et j'ai constaté en 1891 qu'elle était complètement soérie.

Cette observation me paraît présenter un grand intérét.

Non royane la virus lubecculeux, deposée un point du tegument, y produire une létion présentant la juir grande analogie objective avec le lupus tuberculeux, (Nolone ceptendint que, d'une part, ce lupus était un peu popillomateux, verougeux, et présentiul les caractères de lupus dissolveux; que, d'une part, il ével produit quelque temps sprès, peuque au dessous de placard lapuru, une gomme serviulo-tuberculeuxe, complication rare dans le voisinage immédiat de lupus vulgaire vulque.

Le virus tuberculeux, après avoir déterminé cette première lésion tégumentaire (placard lupiforme ou tuberculose cutanée papillomateuse). y pullule pendant quelque temps. Pais le virus tend à étécnde par l'internédiaire des lymphatiques. Il suit la vois des gros vaisseaux lymphatiques du membre supérieur (lymphangites tuberculeuses, adénopathès). Il produit an outre sur son passage des foyers de pullulation réunis entre enx par les cordons lymphangitiques. Roffin, après avoir amené l'engorgement des ganglions arillaires et sus-clavicolaires du côté ganche, il atténi le sommet du poumon ganche.

Nous venons de voir le rôle capital joué par les gros troncs lymphatiques dans l'absorption du virus tuberculeux, déposé primitivement dans le derme où il a déterminé l'apparition d'un placard lupeux.

Les lymphangites réticulaires et les odémes lymphangitiques dont nous avons parlé plus haut, peuvent aussi jouer un grand rôle, non seulement dans la production d'éruptions secondaires ou métastatiques, comme nous venons de le voir, mais encore dans l'infection tuberculeuse plus ou moins générale du malade.

Ainsi, comme je l'ai écrit en 1886 dans les Annales de Dermatologie, j'ai vu plusieurs fois, à la suite de ces codèmes lymphangitiques infectieux, ou de ces pseudo-érysipèles blancs, se produire les phénomènes suivants:

Le pseudo-értspiele a disparu depuis quelque temps (une semaine dans trois de mes cas, dix jours dans deux autres, quiare, cianq et six jours dans trois autres de mes observations que j'ài sous les yeux) sans laisser aucune trace, sant parfois une légère bouffissure et une légère desquama-tion des parties atteintes.

Les ganglions sou-maxillaires et parfois les ganglions sus-claviculaires sout retáté engorgés et douloureux. Tout a comp, au bout de l'espace de temps précité, le malade est pris de phénomènes fébriles plus ou moins promocés avec état gatrique, éte, lies me peut expliquer, au premier bouh, l'appartient deces phénomènes généreux fébriles. Mais si l'on a soin d'ausculter le poumon, on constate, au niveau des sommest, des phénomènes généreux febriles. Mais si l'on a soin d'ausculter le poumon, on constate, au niveau des sommest, des phénomènes tétholocopique gin, jusque-là, restant complètement manqué, malgré de fréquentes softenes qui, jusque-là, restant complètement manqué, malgré de fréquentes softenes qui, jusque-là, restant complètement manqué, malgré de fréquentes softenes, respiration fégérement soufflainte, etc. Tous ces signes localités au niveau de l'un des sommets (dans trois ces, su niveau de du dux sommest) indiqueut que les poumons, qui jusque-la parsissient absolument indemnes, commencent à seprendre. C'est le début d'une tuberculisation du poumon qui évoluer d'une façou variable suivant les cas

Les symptòmes observés se sont succèdé seriation de la façon suivante: lymphangides réticulaires ou odème lymphangidue prieque. Argisplei dit des strumeux partant des foyers lupeux et les entourant; ongorgement des ganglions corricaux; engorgement des ganglions corricaux; engorgement des ganglions sus-chviculaires; phésomèmes locaux et généraux indiquent une tuberculisation d'un poumon ou de tous les des

Cette série de phénomènes nous fait songer involontairement à la marche suivante du virre; partid n'oper lupique, il détermine des lymphangites lupeuses, il envahit les ganglions cervicaux et gagne finalement le poumon. E. Besnier serait loin, je pense, de repueser cette hypothèse. Il a, d'ailleurs publié, dans la thèse, de Renouard, qu'elques observainos analogues aux neuf cas précédents.

Nous voyons donc quel rôle important jouent les lymphatiques (lymphatiques réticulaires, gros troncs lymphatiques) dans l'absorption et la dissémination

du virus tuberculeux qui se trouve dans le foyer lupique et le danger de ces œdémes lymphangitiques, de ces lymphangites et même des fluxions ganglionnaires, au point de vue de l'infection tuberculeuse plus ou moins générale chez les lupeux.

Les altérations des ganglions lymphatiques où aboutissent les vaisseaux lymphatiques partant du foyer lupeux primitif, qu'il siège sur la peau ou sur une mouveuse, constituent, comme nous venons de le voir, une étape dans la marche

centripète du virus tuberculeux.

Il et certain qu'il pout exister chez les lupeux des adénopathies inflammatoires ou mécaniques, sans relation avec le virus tuber-cultur renfermé dannale foyer lupeux. Mais ne fair àvec liebra, de toutes ces adénopathies, même des adénopathies escessues, que des compilectatios inflammatoires consécutions, irritations locales qui accompagnent l'infiltration lupeuxe de la peau, serait absollument contraire sux faits observés. Il faut également différencéer lessadopation consécutives au lupus, des adénopathies serofulo-tuberculesses, des gommes ganglionantère qui pervent exister revail l'aposition de colui-ci.

Mais, cesi posé, il est certain qu'il existe chez les lupeux, des adénopathies qui sont en relation directe avec le foyer lupeux, qui sont en relation directe avec le foyer lupeux, qui sont à, ce foyer de tubercu-lose tégumentaire, ce que les engorgements des ganglions de voisinage sont au chancre tuberculeux de H. Martin que nous produisons expérimentalement chez less animaux, ce que l'adénopathies spécifique est au chancre infectant.

Ce sont des adénopathies secondaires. Elles proviennent de l'envahissement du ganglion par le virus tuberculeux puisé dans le foyer lupeux, que lui amènent les lymphatiques partant de la région atteinte. (Voir Plancus VIII. Figures 3 et 4.)

Ces adénopathies lupeuses présentent les caractères suivants: elles siègent au nireau des guaglions où aboutissent les vaisseaux l'ymphatiques partant du territoire tégumentaire envait par le lupus (1); clles succédent au lupus, se montrent au bout d'un temps plus ou moins long après son apparition; elles sont de nature tuberculeuse.

J'ai u l'occasion, dans 7 cas, de démontre expérimentalement et histoèquement la niture thereveue de certaines adémopaties secondaires un luigui. Des parelles démonstration n'ayant pas encore été faite, et heuvour d'auteurs en retusant à admetre la nature tuberculeuse de ces adémopaties secondaires au lupus, jusqu'à ce que la preuve en ait été étable, je crois utile de rappeler brières en cliniques sur le trainer de l'admentant que l'apie pur l'action de l'admonstration sur p'à publice en 1890, dans les Etudes expériment cliniques sur la tuberculeus et d'admonstration et publice d'action de l'admonstration de l'ad

<sup>1.</sup> Elies pervent elder partent. Si les ganglions sons maxillaires, myleidisens, parelidens, certicaux, sont le plus severent envalus, cels tents à ce que le impres sière ordinairement à la face. Mass les ganglions popilifes, inquinaux, les ganglions destinates, pervent cere plasment envalue dans les lepus des membres.

#### OBSERVATION. - (Juin 1884).

X. Jalitte, I. Sun. Ne de parents him portants. Un feire mort de la pointire à l'igne de Zian. Dibutt de note jouen fille, 1 Page de touis ans errice, our planed de lugar su cardiare de la companie del la companie de la companie del la companie de la compani

Les parents de la malade affirment que cet engorgement gangliounaire a déluté, il y a

deux ans, c'est-à-dire environ cinq ans après l'apparition du lupus.

J'énuclée le ganglion sous-maxillaire. Il est gros comme un haricot, élastique; sa tunique d'enveloppe conjonctive et les trabécules qui forment les parois alvéolaires sont épaissies. La surface et lisse. A la coupe, as tranche de section présente un aspect rougeaire, elle est parsemée ça et là d'ilots grisàtres, opalins, plus secs que le reste de la coupe.

L'examen histologique montre que ces petits flots grisstres présentent tous les caractères du tubercule. Sur quelques coupes, dans les cellules géantes de ces follicules tuberculenx, je trouve nn ou deux bacilles de la tuberculos. L'examen histologique du lepus me permet de trouver deux hacilles sur vingt coupes, dans l'intérieur des cellules géantes.

Des fragments de ce gangliou inoculés dans le péritoine de deux cohayes out été le point de départ de deux seiries tuberculeuses de cinq cohayes chacune. Des fragments de ce lapus inoculés dans le cavité péritonéale de deux cohayes ont été également le point de départ de deux séries utherculeuses de quatre cohayes chacune.

Ce lupus fut traité par les cautérisations ponctuées, suivies d'applications de pommade au birdoure de mercure, d'attouchements à l'éther iodoformé, et enfin d'applications au sparadrap rouge au minium, cinabre et iodoforme.

Il guérit en trois mois. Il y eut récidive en 1885 (novembre), 1887 (avril). Ces récidives furent traitées de la même facon et la guérison s'est maintenue jusqu'à cette époque.

#### OBSERVATION: - (Juillet 4884).

X... Analote, 50 ma., Pere mort de la politrias. Des some attituite de condigis. Lui fessione han potenti pieque l'alge de 1 de m. octe deporte, apparties, sur le lochair de l'estinguelle, d'un failliret lispense qui errobit très lettement tent le tobbi- des la consideration de l'estimate d'estimate de l'estimate d'estimate de l'estimate d'estimate d'estimat

l'énuclés ce petit ganglion. Il est gros comme un haricot, élastique ; sa tunique d'enveloppe est épaissie. Sa surface est lisse. A la coupe sa tranche de section est ferme, rougekire, succuliente. Ce n'est qu'il la loupe, que j'aperçois deux ou trois points gros comme de petites télès d'épingle, a centre blanchètre, opalin, à périphérie d'un gris hleuktre.

L'examen histologique de ce ganglion me montre que ces points grisatres sont des tubercules caractéristiques. Dans une coupe (sur 15) je trouve, dans le roisnage d'une cellule géante, deux hacilles de la tuberculose. L'examen histologique du lupus me permet de tronver un hacille (sur 10 conpes) dans l'intérieur d'une cellule géante.

Des fragments de ce ganglion sont inoculés dans la cavité abdominale de denx cobayes;

ils sont le point de départ de 2 séries tuberculeuses de quatre cohayes chacune.

En outre, des fragments de lupas inoculés dans la chambre antérieure de l'esti de deux lapins sont le point de départ d'une tuberculose de l'iris et de l'ail des plus caractéristiques, Il en est de même d'un fragment de ganglion inoculé dans la chambre antérieure de l'esti d'un

troisiéme lapin.

Ce lapus fut traité par les cautérisations ponctnées interstitielles, suivies d'applications de la solution béhologuée, d'emplatre de Yigo.

Il guérit en deux mois. Mais il y est en 1886 (novembre), en décembre 1887, deux légères récidives daus la cicatrice, qui guérirent par le même traitement. Depuis lors, la guérison se maintient, mais la cicatrice est un pen chélodiènne.

#### OBSERVATION. - (Novembre 4884.)

X... Julien, 11 ans. Rien de particulier dans ses antécédents héréditaires, un frère atteint d'affection chronique du genou (tumeur blanche?).

Il y a 5 ans, apparition au-dessous du lohnie de l'oreille droite, et sur le lobule, de deax petits houtons saillants, qui très lentement s'étendirent et devinarent saillants. On se borne à traiter le mal au moyen de cataplasmes, de poudres, de pommades prescrites par un pharmacien.

Quand il vient me consulter avec samère, je constate un placard de lupus colloïde non ezedens de la région pré-auriculaire et auriculaire droite.

La mère me montre en outre un ganglion mastoidien gros comme un pois chiche, qui serail apparuil y a sirvonie surviene. Ca ganglion est dur, distatique, roule sous le doigt. It 'Plenndele. Il présenté une coloration rougaitre, as uraine est listes. A la comp. la tranche de section est rose, succulente, ne présente nulle part de trace de caséditation. L'examen histologique de ganglion in pas été fair.

En revanche, j'ai pratiqué, celui d'un gros morcesu de lupus que j'ai excisé et j'ai tronvé quaire bacilles sur trente conpes : deux hacilles dans une cellule géante dans une coupe; dans les deux autres coupes renfermant des hacilles (un chacune), coux-ci se trouvaient dans le voitinage immédiste de la cellule géante.

Use parcelle du gauglion est inoculde dans la chambre antérieure de l'oui fun lapin et déviente la point de djoiert d'un tubreculoro irismes et consider, réche en hacilier. Une parcelle de lupra, inoculée dans les mêmes conditions à un autre lapin, est égalisment la point de départ d'une tubreculous coulaire réches en hacilier. Enfen, un morseau de ce ganglion est inoculé dans les montes de la comment truis colonyes. Un morseau de lupra, inoculté d'oui de dipart d'une s'eté tubreculeus de dévinant le point de départ d'une série tubreculeus de trois colonyes. Est de un autre colonye, deviente le point de départ d'une série tubreculeus de trois colonyes des de un autre colonye,

Ce lupus fut traité par les cautérisations ponetuces interstitielles, suivies d'applications de pommade an hi-iodure d'Hg, au hichiorure d'Hg, et enfin d'applications d'emplitre de Vigo. Il quérit en l'essace de oustre mois.

Il yeut une récidire en 1883 (octobre), qui guérit par le même traitement; en 1886 (décembre), un nouvelle récidire légère de tubercules non exedentes dans la cleatrice, qui fut truitée également de la même façon, guérit en un mois. Depuis lors la guérison paraît complète.

## OBSERVATION. - (Novembre 1885.)

X. Alphonias, 19 ans. Mer morte de tuberculou pulmente il y x in mis, soignée continuellement par alla Collèt-ci était vidorpes has prateat, gemés à l'un giu et quione au continuellement par alla Collèt-ci était vidorpes has prateat, gemés il vis serveire, sur l'aide da neu, un bestone qui se couvrit d'une croète querifest de l'estait de debt d'un plucare desce superficiel de un pen pagillonament, qui evenhit le tobale de neu. Bientel apparent ser la joue droite un plucare de luque serdene superficiel., Quanta de neu suitable vitait ne content le revier ou prése, ple portit, que en un pluce serdene superficiel. Quanta de la main ma tale vitait ne content le revier ou prése, ple portit, que en un pluce serdene su pas papillonamente de la main ma levant de la joue devel. de pluyes serdene superficiel la que content que de l'entre de la main momentait que de content de l'entre que en la content de de de contra la content de l'entre que de de de la main son deste la la main de diffuen que est gangement passificament en deleu que de doit que la prése de de la main de l'aire que est gangement passificament en deleu que l'atmosfée ce ganglien noue-manifiller du cé songée main que de de de l'amb su plus. L'amadée ce ganglien noue-manifiller que, de consistence formes, qu'el-

sente une couleur d'un gris rosé. On constate à sa surface quelques points grishtres. A la coupe, la tranche de section est d'un gris rougeâtre, et parsemée d'une assez grande quantité de points gros comme des têtes d'éringle, blanchâtres, opalins. On trouve eu outre des points plus volumineux et de couleur jaunaire.

L'examen bistologique nous montre les lésions caractéristiques de la inherculose ganglionnaire avec de très rares bacilles inherculeux.

Des fragments du gaoglion sont inoculés dans la chambre antérieure de l'œil d'un lapinet deviennent le point de départ d'une tuberculose irienne des plus caractéristiques et assez riche en becilles.

Des fragments du lupus, recneillis au niveau des points où il est encore non exedent, sont

inoculés dans la chambre antérieure d'un autre lapin, et donnent lieu également à une tuberculoss irienne très caractéristique et assex riche en bacilles. Ce lupus jut traité par les pâtes salicylées, le raclage avec la curette, la pommade à l'iodo-

hydrangyrate, les attouchements à l'éther iodoformé, les applications de la solution bichlorurée.

— Il guérit en deux mois.
En 1886, il y eut une légre récidire qui fut combattue de la même façon et guérit en quinze

iours. Depuis lors la guérisou s'est maintenue.

## OBSERVATION. -- (Mars 4885.)

X... Jenny, 42 ans. Rien de particulier dans ses antécédents personnels et béréditaires. Il y a trois ans, début d'un lupus légèrement utééro-croûteux du centre de la joue droite et du

Je constate en outre à droite un ganglion mylordien gros comme une forte noix au niveau de la région sous-maxillaire droite. La peau est un peu rouge à la surface de ganglion qui est à peine douloureux. Célui-ci parsit être un peu fluctuant en un point.

Tootse précentions antiseptiques prises, je poscitions le gauglios et recontile au moyen de a seringes apriatrito, enviren un contintre colo d'un ligitel serur, pilot de pruneux materia. I caname histologique as ma permet pas de trouver de haciltes dans ce pas, Finoncia érie tubercellesse des plus aettes de troi onbayes chacame. Finoncia des parcella de lopes, recueilles su niveas des pius aettes de troi onbayes chacame. Finoncia des parcella de lopes, recueilles su niveas des points estes de liber de la contraction de la contraction de descrobbers. Dobtes anni seus holles stris inheronisse de quite coherge chacase.

Ce lupus fut traité par les pâtes salicylées, le raclage, le pommade à l'iodo-bydrargyrate,

les attonchements à l'éther iodoformé, les applications de la solution bicblorurée, etc. Il guérit en deux mois; buit mois après, il y eut une légère récidive qui fut combattue de la même façon; la guérison fut de nonvean obtenue en l'espace d'un mois. Depuis lors, elle se maintient et paraît complète. L'adénopathie fat guérie par les injections interstitielles d'éther todo-

#### ORSERVATION. - (Avril 1885.)

X... Charles, 22 ans. Rien de particulier dans les antécédents béréditaires. Il y a buit ans, d'après son dire, aurait débuté, par le nez, le lupus exedeus du centre de

la face, qui peu à peu a envahi celle-ci sur presque toute son étendue à droite et à gauche. Quand il vient me trouver, je constate un lupus ulcéro-croûteux, papillomateux au niveau du nez, qui a rongé une bonne partie de cet organe et des joues.

Il eviste en outre, à droite et à gauche, un ganglion sous-maxillaire plus gros qu'un marron. Ces ganglions sont mamelonnés, légèrement fluctuants en certains points.

Le malade nous dit qu'il s'est anercu de leur dévelonnement il v a deux ou trois ans, il est absolument certain qu'ils n'existaient pas avant le début de son lupus, ni longtemps sprès le début de celui-ci.

Toutes précautions antiseptiques prises, je ponctionne le ganglion et recueille au moyen de la seringue aspiratrice une sorte de pas renfermant des grumeaux caséeux.

L'examen bistologique du nus ne nermet pas d'y tronver de bacilles. l'inocule quelques gouttes de ce pus et de cette matière casécuse dans la cavité néritonéale de deux cobaves et obtiens ainsi deux belles séries tuberculeuses de trois cobaves chacune. l'inocule des parcelles de ce tissu lupeux, dans la cavité péritonéale de deux cobaves et obtiens ainsi deux belles séries de trois cobaves chacane.

Ce lupus traité par la pâte galicylée, le raclage, la nommade au bioblorure, fut guéri au bont de quatre mois. Il v eut.-en 1887, une léxère récidive de tubercules non excéentes, dans la cicatrice, qui fat arrêtée net en une série de cautérisations ignées avec la pointe fine du Paquelin et des applications parasitícides ultérieures. L'adénopathie fut guérie par des injections d'éther iodoformé.

## OBSERVATION. - (Octobre 1887.)

X... Mélanie, 26 ans. Mère morte phthisique. Le malade l'a soignée pendant longtemps. Il y a onze ans, début d'un lunus ulcéro-croûteux de l'aile du nez à droite. Ce lenne a pro-

gressivement détruit une partie du nez et envabi la joue droite et une partie de la joue gauche. Il a été traité par un médecin au moven des scarifications sanglantes, mais n'a famais étégnéri complètement. Depuis cinq ans, la malade, désespérée de ces rechutes fréquentes, a abandonné tout traitement. Il existe au niveau de la région sous-maxillaire droite une adénopathie du volume d'un

gros marron, lobulée, mollasse en certains points. Toutes précautions antiseptiques prises, je ponctionne le ganglion et recueille au moven de

la seringue aspiratrice nn pus séreux renfermant des grumeaux caséeux mous, L'examen bistologique du lupus m'a permis de trouver dans deux coupes (sur 48) deux.

bacilles situés dans l'intérieur d'une cellule géante. L'examen bistologique du pus du ganglion ne me permet pas d'y trouver de bacilles, J'inocule quelques gouttes de ce pas et de cette matière caséeuse dans la cavité péritonéale

de denx cobayes. l'obtiens ainsi deux séries tuberculeuses irés nettes de deux cobayes chacune.

J'inocule des parcelles de tissu lupenx dans la cavité péritonéale de denx cohayes et obtiens ésalement deux belles séries tuberculeuses de trois cobayes chacune.

Ce lupus traité par l'emplâtre salicylé, le raclage, les applications de compresses trempées dans une solution de bieblorure, les attonchements à l'éther iodôtormé, des pommades caustiques et parasiticides, guérit an bont de trois mois, sans récultive.

L'adénopathie fut guérie par les injections interstitielles d'éther iodoformé.

On voil, par les observations précédentes, que ces adénopathies secondaires n'appartiennent pas en propre au lupue senéus comme l'ont écrit plusieurs derma-tologistes, mais qu'on peut aussi les observer, quoixpe beaucoup plus rerement, dans le cours du liques son cescleux. Le fait est important à noter, tant au point de vous béorique qu'au point de vous de l'auteur de la marche de la comme de la co

On voit en outre que ces adénopalhies ne sont pas nécessairement volumineuses, casécuses ou suppurées, mais qu'elles peuvent au contraire être petites, et présenter tous les caractères de la tuberculose ganglionnaire miliaire, granleuse, telle qu'elle a été bien décrite par Villemin, par Cornil, par Collas, etc.

La pellisse de ces adénopathies et leur crudité, persistant pendant longiemps parfois, nous expliquent comment il peut se faire que, lorsque l'Adénopathies cecondaire au lugus se présente sous cet appet, el poulsée passer inspervent de 
la peut-être uue des causes qui ont fait nier ces adénopathies dans le cours at 
upus non accèsse (i) Mais ces adénopathies ne se présentent pas toujours sous 
forme d'un simple encogregment ganglionnaire petit, parfois très petit, cru, dur, 
multiple ou unique, et souvent difficile à trouver.

Souvent asses volumineses, uniques ou multiples, elles tendent às er annullir, eviennent fluctantes: la peur s'aminist à leur nivera, elles riuderent et ill a produit un orifice fistuleur, qui laise écouler un pus séreux mélangé, de matière easseure fishla. Ces abés, qui ne sont autre chose que des goumnes scrollistes tendentes subtéries, suivrout à marche des goumnes scrollis-uberculeuses ulécrées, suivrout à marche des goumnes scrollis-uberques servileuses productions se compliquer dans leur voisinage de goumnes scrollis-uberqueses bryodermiques, dermiques, der. Alms se produiront de servillo-uberqueses bryodermiques, dermiques, der. Alms se produiront de

véritables écrouelles secondaires au lupus. (Le fait est d'ailleurs assez rare.)

Ces adénopathies suppurées, ces écrouelles secondaires, sont plus fréquentes
à la suite du lupus excelens qu'à la suite du lupus non excelens (1).

1. Dans le lupes de la face, les ganglions somenatillaires sont d'ordinaire hieu plus volumineux que les ganglions attillaires ou impainant dans ses ous de lupar des membres. Ou observe des faits analòques dans les sais éta lors de la companie de sais en la face de la destina consiste les outres qu'une et la bouche ou de la face énocempagner d'une adésopation som-matillaire considérable, alors qu'une lésion deverme des membres en énocempagner qu'une adésopation somi-matillaire considérable, alors qu'une lésion deverme des membres en énocempagner que d'une adésopatible impunies ou suffaire san proposation.

estima del mentre ne el recompique que fran adoptatiba impinis en artifirar par promotes.

In militare, con el registro particle par la adoptatiba impinis en artifirar par promotes. In militare con el registro particle par a la registro mentre la registra del particle particle par la registra del particle particle par la registra del particle corresponde dan international del particle pa

Bies que le lupus non cuedens ésocomaque plus ravement que le lupus condens d'adespoistes secondires. Il fant noter cependant que les adéoqués secondaires du lupus non exclesa domeurent en général crues, petites, bien que souvent multiples. Ces adéoquéties secondaires crues peuvent disparatres par résorption interstitielle, soit par selérose du ganglion, comme je l'ai remarqué dans nu cas.

Pour terminer, je dais dire qu'Il m's semble que les adénopathies secondaires demanufac erros, pelles, étaint plus souvent aurires de tubreculose pumoinsire ou de tuberculose pumoins de superiores que les adénopathies secondaires en de tuberculisation plus ou moins généralisée que les adénopathies secondaires suppurées (), Cole intent il 4 ce que lo tribute étant distudes, les gommes on sécules leur pus, éliminent aussi en même temps les bacilles de la tuberculose (3)? Cel tent el le que que bacille de la tuberculose (30 red culture dans un milies qui suppure, la virulence étant, comme on sait, en général opposée à la purelnece? Il est difficile de le dire.

un sei, dipuis que j'ai acquis les pruves scientifiques que certa de depuis de la prime de la composition del composition de la composition de la composition del composition de la composition

J'estime que, Jorque la nature tubercolleuse de l'adésopathie secondaire a été tabile soit par la recherche des basilles, soit par l'incentión, il n'y ast hésiter, la destruction du ganglion ou as désinfection s'imposent. Il faut employer tous les moyens pour arrêter la marche extensive du virus tuberculoux. Je vais même plus foin et me demande s'il ne fautrait pas toujours détruite une sédenment de la comment de la comment de l'année de la comment de la comment de la comment Vous revindance à d'allieur sur toutes cer questions au danètre s'fautrantex.

toer. Il en révulte un copreçament rapide des ganglions som-maillaires, d'abord d'aq oblé, pais de l'autre par Barion collateine. Pour les manueux su contraire, la vois tymphatique demourant pau libre, il ne se produit par de finzions ganglionneire collateires, aussi les voisemments propués de ganglions engorés sendis plas rares à l'aiseille et à la région agginete qu'il la région sensemaillaire (Witzel).

1. Cuit infederaire Il qu'il qu'il gann le juspe som cardetos, les vausseunt prophétiques résorbent non-

active a cinimate de a in rigium impostate que a respin asservatament no viscosi prophistiques résorbent noncessionness à budies bebermiors, muse anope de microcorde de la supposition qui, enangerie dans le guardion. In devent in supportation, comme je l'alist remarque en novembre 1800, deus non minorite un Racinia commission de busilio de Zone à des agains de la supposition dans l'évolution de lapses. Particis pardients longuagnes, pettes, indévident, matérianant ce qualque notre aux internations de la present principal particis longuagnes, pettes, indévident, matérianant ce qualque notre aux internations de la present ma passe l'Arquestero) résultité de la suspoir.

2. Si cetta hypothe etall erante, on ne peut s'empêcher de son er avec E Basaier, à l'analogie qui etiste entre ces adénopathés qui suppurent, constituant ainsi de véritables é monctoires, et les cauteres et etispe entre ces adénopathés qui suppurent, constituant ainsi de véritables é monctoires, et les cauteres et etispe per outrés par les ancients dans le traitement des circonness.

some pro intere par as sacretar offers of transcende data declarations, and the provided part of the provided part

Œdēmes durs et lymphangites chroniques. - Pachudermie. -Etat élénhantiasiforme.

La réaction du tissu conjonctif situé dans le voisinage du foyer lupeux ne se manifeste pas seulement par des engorgements inflammatoires aigus ou des poussées d'œdème lymphangitique.

Dans certains cas, l'hyperplasie du tissu conjonctif, l'œdème lymphangitique devenus chroniques, finissent par produire dans le tégument un épaississement considérable, éléphantiasiforme, parfois monstrueux. Cette pachydermie peut sléger, comme nous l'avons déjà dit, à la face. Celle-ci prend alors un aspect léontiasiforme.

Mais c'est surtout aux membres et en particulier aux membres inférieurs. que cet état pseudo-éléphantiasique est fréquent et présente un aspect remaranable.

Sous l'influence des poussées aigues ou suhaigues d'œdème lymphangitique, des inflammations, on voit s'installer, au niveau du membre atteint. L'ordème chronique amenant l'aspect éléphantiasiforme du membre (1).

Cet œdème chronique qui aboutit aux lésions diverses de l'œdème dur, de la dermite chronique (dont nous aurons à parler au chapitre « Anatomie pathologique») produit à la longue, non seulement l'hypertrophie du tissu conjonctif cutané et sous-cutané, mais encore de tout l'hypoderme, du tissu conjonctif intermusculaire, la dégénérescence des muscles, etc.En un mot ces œdèmes lymphangitiques, ces lymphangites lupeuses finissent par déterminer des lésions qui présentent une grande analogie avec celles de l'éléphantiasis des Arabes.

Cet état éléphantiasiforme, surtout accentué au niveau des membres inférieurs, modifie singulièrement l'aspect du lupus.

La jambe est doublée et triplée de volume; ses saillies naturelles ont disparu; elle a pris une forme cylindrique qui, en se continuant sans ligne de démarcation avec le dos du pied (lequel est élargi, tuméfié comme un coussin), et avec les orteils hypertrophiés (parfois séparés, très écartés, en général fortement pressés les uns contre les autres), rappelle les pattes de l'éléphant. Au niveau du coude pied, il existe parfois un sillon profond dans lequel s'accumule de l'épiderme macéré. (Voir PLANCHE VIII, Figure 6 et Planche III, Figure 4.)

Comme le fait avec raison remarquer Mathieu dans son mémoire intitulé: Note pour servir à l'histoire du pseudo-éléphantiasis strumeux (Bulletins de la Société Anatomique, 1885), le gonflement éléphantiasique ne s'arrête pas au niveau des

phangitiques et de lymphangites que nons avons étofiées plus hant.

<sup>(</sup>f). La déclivité, l'éloignement de la région atteinte du centre circulatoire, jouent éralement, grâce aux troubles circulatoires, un grand rôle dans la production de ces ordemes chroniques devenant durs, comme on port d'allieurs le constater dans la plupart des mismunations chroniques des membres inférieur L'état cyanolique des extrémités que l'on observe si souvent chez les lymphatiques et dont nous avons parlé au déuet de ce livre, peut anssi dans certains cas jouar le rôle de cause précisposante.

Mais la véritable cause de cet état aléphantizaique doit être cherchée dans les poussées d'ordèmes lym-

malléoles pour y former une saillie énorme qui entoure le bas de la jambe et laisse le pied presque intact comme dans l'éléphantiasis des Arabes.

Le pseudo-déphantiasis lupeux envaînt également le pied et la jambe. 

Aussal a saillie des maliéoles disparait-elle et le cou-de-pied cylindrique ses
continue-t-il avec la jambe. Très tardivement, très lentement, la tuméfaction
cutanée piets éélever jusqu'au-dessus du genou et envabir la cuisse. Le fait est
très rare.

L'observation snivante qui m's été obligeamment communiquée par le D'Ricochon, de Champdeniers (Deux-Sèrres), auqual nous devons de si intéressants travaux sur la tuberculose, constitue un magnifique exemple de pseudo-die-phantissis lupeux ayant envahi tout le membre inférieur, depuis les orteils jusqu'au n'il de Jaine.

## OBSERVATION (Voir Planess VIII, Figure 6).

## Observation at photographic communiquées par M. le D' Ricochon.

Lupus de la face interne du pied. Pseudo-èléphantiasis secondaire à des lymphangites scrofino-tuberculeuses consécutives à un lupus inhereulo-croêteux et à des gommes scrofinotuberculeuses du membre inférieur gauche. L'odéme dur eléphantissiforme a envahi non seulement la jambe mais la cuisse. Tuberculese prononcée dans la famille du malade.

Comme l'a fait remarquer M. Riccoben dans son important manoire sur les familles des haberouleux public en 888 an congrès de la taluerculeux, e public en 888 an congrès de la taluerculeux public en son de de la famillé de na mère des antécédents béréditaires tuberculeux remarquables. Sa mire àgié de 85 au set atétaire d'une incuston congénitaire de la hanche. Un frer de sa sumé agié de 85 au set atétaire d'une incuston congénitaire de la hanche. Un frer de sa sumé little atétaire de luvation congénitale doublé de la result de la facilitat et a mis sus monde sur situation de luvation congénitale doublé de 14 au de mémiglie tabreculeux.

L'Affection a déluté per un lespes teherecheax exchear crotters de la fice interne de play de la P Hiscohean charier che le mainte ver l'Engle de Sa aux. ce l'afaion servirent résisté à tout le triliment ainer en useup. Il vira développe d'entre à la suite sur la jache, à la face de l'accheanne de la commandation de philaise la regige a commandation de la commandation de

Au cou, il existe des gommes ganglionnaires encore en voie de suppuration.
C'est vers la chute des croûtes que l'éléphantiasis s'est montré sous la forme d'une infiltra-

ver vera neunes en croues que responantais s'est monté sous la forme d'une infiltration rapide de pied jusqu'au genou. Le ne sais au juste en quelle ilmites de tempa. Mais il semble bien qu'il n'y a pas en la rougeur lymphangitique et érysipélateuse de début qu'on signale ordinairement.

Aujourd'hui, le membre inférieur est déformé d'une façon extraordinaire et présente an

Anjoura au, le medhré intérieur est déformé d'une façon extraordinaire et présente au plas haut degré l'aspect de l'éléphentianis des Arabes. La surface outanée est mamelonnée par places, surfout à la jambe avec des parties de-ci de-là légèrement ulcèrées, par où s'écoule de le séroité (spréphatique.

Tout en haut près de l'aine, la ligne de séparation avec les tissus sains est nette, frangée en bourrelets un peu saillants, un peu croateux, et à un ou deux centimètres sur la place saine, il existe un archipei d'ilois crustacés (Lupus tuberculo-croûtenx) d'un diamètre variant de quelques millimètres à L'estimètre, comme s'il y avait là des sentinelles avancées de quelque principé contagieux.

La dermite et l'œdème chronique ont amené un épaississement et une adhérence de la peau qui rendent tout plissement, tout pincement impossibles.

Per places, la peau est liass, tendue, Inianate; aillieur; alle est requeuse, terra, sche, reconverte de squames ou de lamelles épidemiques gristers, peafois imbriquées ou écallieuses, ou dans certains cas de plaques concidentes, adhérentes. En d'autres points, la peau est recouvret de croûtes d'un vert junne sale. Souvent, suivant la remarque de Hehra et Raposi, elle est humide (occimateuse) sur des spaces plus ou moins d'endus.

Lorsque l'ordème et la dermite durent déjà depuis long temps, il arrive souvent que l'hypertrophie des papilles cutanées amène la production de saillies mame-lonnées et de végétations qui occupent une étendue plus ou moins considérable.

Tantit ces plaques papillomaticuses sont séches, dures, recouvertes d'un éjaderme corné, ichthysolicrus; tantit elles sont mamelonnées, rouges, dures séparées par des crevasses, qui sécrétent parfois un peu de pus. Sous cet aspect, ces placards papillomateus présentant asses souvent les caractères du lugas seláreax, quo j'ai décrit avec E. Vidal, ainsi que me l'ont montré mes examens histologiques et mes inoculations expérimentales.

Sur les membres ainsi atteints peuvent survenir des ulcérations superficielles ou profondes, qui apparaissent au niveau des points les plus indurés ou les plus papillomateux. Ces ulcérations proviennent de la nécrose des tissus pachydernaiques, la où ils sons autouri triffictes par le serofulo-thereulôme qui y a été déposé en quelque sorte par les l'umphangites, soit sous forme d'infiltrat laphanateux, soit sous forme de gomme serofulo-thereuleuses. (Voir Pauxeu III. Pgeur)

L'ulcère présente tantôt une apparence calleuse, tantôt au contraire un aspect papillomateux. Il faut de longues années, des dizaines d'années même pour que se produise une pareille altération déphantiasiforme (1).

Hebra et Kaposi font remarquer que, pendant un si long intervalle, le lupus pouvants être arrêté, ou ne voit plus que l'éléphantiasis, sans pouvoir discerner que le lupus en a été le point de départ. Cependant on trouvera d'ordinaire, soit au niveau du membre malade, soit dans des points plus ou moins éloignés, des foyers lupeux aut éclaireront le disponsétie.

D'ailleurs, le plus souvent, comme nous l'avons vu, lupus et altération éléphantiasique évoluent simultanément.

Aux membres supérieurs, l'état pachydermique n'atteint jamais le développeut qu'il peut acquérir au niveau des membres inférieurs. Toutefois on trouvera dans Rayer (p. 200, t. II), un hel exemple d'éléphantissis lupeux de l'avant-

Rans certains cas, I'on pent constater nettement que l'odème et la dermite chronique procèdent par ponséées successives, à la suite de pomains d'rysiphistoides, d'odèmes lymphangiques. Carl vient sonce augmenter l'analoté; en estrise entre seu peuco-délphintains inpress et l'éléphantissis des arabes.

bras et du hras. Cette dégénérescence éléphantiasiforme se complique fréquemment de lésions diverses dont nous avons parlé plus baut à propos du lupus des membres

Ces lésions pachydermiques et déformantes présentent la plus grande analogie avec celles que l'on observe souvent dans le cours de la lèpre systématisée tésumentaire. (Voir mon Traité de la Lêure, pages 69 et 70.)

La Figure 4 de la Planche III constitue un bel exemple des déformations que le lupus peut déterminer au niveau des membres inférieurs, et des altérations éléphantiasiformes qu'il peut y produire.

Elle représente la jamhe d'une malade que j'ai pu étudier et suivre longtemps en 1879 dans le service de mon cher mattre Lailler. J'ai excisé des portions de ce tissu pachydermique pour en pratiquer un examen bistologique.

Dans deux autres cas, j'ai également pratiqué l'examen histologique et bactériologique des parties atteintes et j'ai inoculé à des animaux des morccaux de la peau pachydermique et des tissus ayant subi la dégénérescence éléphantiasiforme

Ces recberches bistologiques, hactériologiques et expérimentales démontrent péremptoirement que, dans ces trois cas tout au moins, l'œdème dur et l'état éléphantiasiforme sont dus à de véritables lymphangites lupeuses qui finissent par infiltrer le derme et l'hypoderme des régions atteintes, de nombreux scrofulotuberculômes (1). Doutrelepont et son élève Friedrich Hahn (Ueber Lupus der Extremitäten. Archiv. für dermatologie und Syphiligraphie, 1890, p. 486) sont arrivés aux mêmes résultats.

## 2" GOMMES SCROPULO-TUBERCULEUSES BERMIQUES, HYPOBERMIQUES ET GANGLIONNAIRES

Après ce que nous avons dit plus haut à propos de l'évolution du lupus en général, du lupus étudié suivant son siège, des altérations du système lymphatique dans le lupus, etc., nous pouvons être href en ce qui concerne les gommes scro-

fulo-tuberculeuses Notons cependant les deux particularités cliniques suivantes sur lesquelles i'ai depuis 1884 attiré l'attention au point de vue de l'importance qu'elles présentent

dans la détermination de la nature du lupus vulgaire.

L'on voit parfois au hout d'un temps plus ou moins long se produire au niveau

t. Rone, comme nous l'avons déjà dit plus haut, coi codème chronique éléphantianiforme est dû en grande partie à la production des ordèmes lymphangitiques spécifiques qui, en disseminant dans le tissu our grande partie à la production des la production de la production d'indirents serofiné-laberan-jourdif du derine et de l'Appaderme le virine laprent, a médierni la production d'indirents serofiné-laberan-leux sous forme de nodules multaires, de nocostiés plus grosses, présentant les caractères du lugas ou des

Cos serofulo-tuberculòmes pourront, suivant les cas, évoluer vers la solérose, on vers la nécroblose nicircus, on rec la supparation.

Ils agroot i leur tour sue la tiene conjonetif et les radicules lymphatique ambiants et seront le centre de necreanx codémes lymphangitiques apécifiques. Be pervant dire la centre d'adappablics escrolle-luber-

de Bûs-reaux musints ; impand les veines en les gros vaisseaux lymphatiques sont pris) d'une inbercu-culeuses on même peut-être (quand les veines en les gros vaisseaux lymphatiques sont pris) d'une inbercu-

d'un placard lupeux, des gommes scrofulo-tuberculeuses dermiques, voire même hypodermiques caractéristiques.

Bien plus, comme je l'ai plusieurs fois montré dans ma clinique depnis 1884, l'on peut voir dans des cas exceptionnels, un placard ou un nodule plus ou moins volumineux de lupus vulgaire, se transformer in situ en gomme scrofulo-tuberculeuse.

Réciproquement, comme nous aurons à y revenir plus loin à propos de la pathogénie du lupus, l'on voit quelquefois se produire des nodules lupeux à la périphérie ou même à la surface de cicatrices de gommes scrofulo-tuher-culcuses.

Sons vyons donc que in sír le lapos peut es transformer os gomme serofulntabercelluses et que a porme sero divelabrecciones peut e transformer en lapos. De parells faits suffisent, comme je Tal derit en 1888 si en 1889. De por démontrer cindiquement l'error en 1889 si en 1889 si en 1889 si por démontrer cindiquement l'error en se décins qui altest la nature taberculeuse da lapos valgaire, lost en admettant que les gommes serofulo-tuberculeuses sous de nature tuberculeuse.

## 3º ALTÉRATIONS DES GAINES TENDINEUSES ET DES ARTICULATIONS

Nous les avons longuement étudiées à propos du lupus des membres, nous n'avons donc pas à v revenir.

Remarquons en passant que l'on voit parfois une lésion scrofuio-tuherculeuse articulaire ou tendineuse, amener par inoculation tégumentaire un lupus de la peau, comme nous le verrons au chapitre « Etiologie et Pathogénie du lupus ».

En dépouillant les observations recueillies dans mon service de l'hôpital Saint-Sauveur et dans ma clientèle privée, depuis 1884, j'ai constaté que sur 312 cas de lupus, il existait 25 cas de complications articulaires, et 11 cas de lésions des gaînes tendineuses.

## 4\* LÉSIONS OSSEUSES

Nous avons longuement étudié ces lésions à propos du lupus étudié suivant son siège. Nous n'avons pas à y revenir. Dans certains cas, comme nous le verrons au chapitre « Étiologie et Pathogénie du lupus », une lésion osseuse scrofulotuberculeuse, peut, par inoculation tégumentaire être l'origine d'un lupus.

Nous avons vu plus haut que les os de la face sont envahis d'une façon tout à fait exceptionnelle par le lupus, ce qui constitue même un utile moyen de diagnostic d'avec la syphilis.

J'ai pu observer dans leservice de Lailler, en 1882, un beau cas de lupus des os de la face, dont j'ai pu recueillir l'observation et pratiquer un examen anatomique et bistologique minutieux, le malade étant mort peu de temps après.

Cette observation a été publiée à la page 232 de l'excellente thèse de Renouard auquel j'ai communiqué les résultats de mes recherches anatomiques.

L'on trouvera également dans la thèse de Renouard des observations de lupus provenant des services de Lailler et de Besaier semblant avoir envabi l'os frontal, l'os maxillaire, mais dont l'examen bistologique n'a malbeureusement pu être pratiqué.



Cette figure représente la face dorsale de la main et du médies atteint de synovite fougueuse, chez un sujet atteint de lupus de la face et de lupus tuberegio-commeux du membre sunériour.

B. — Complications locales ou de voisinage ne ressortissant pas directement et spécifiquement au virus scrofulo-tuberculeux (accidente locaux ou de voisinage para-lupeux).

## 1° ÉRYSIPÈLE VRAI

L'éryiple vrai pet t'énserver chez le lupeux comme chez tout autre sujei. Il doit tere sensifielment distingué de ces pende-répièles, de ces l'produpèles, de ces l'argibles plus ou moins blance dits des strumenx, que nons avons dessibles plus nuts la propost lupeux de du système l'upubatique et qui par leur tuberculeux, constituent de vériables lymphangiées spécifique ou mixtes où le badile tuberculeux, constituent de vériables lymphangiées spécifique ou mixtes où le badile tuberculeux, constituent de vériables lymphangiées spécifique ou mixtes où le badile tuberculeux, constituent de vériables lymphangiées spécifique ou mixtes où le

Tout antre est l'érysipèle vrai qui peut se montrer chez les lupeux. Il se pré-

sente chez eux avec ses caractères aigus, francs, bien connus.

Contrairement à ce qu'ont prétendu un certain nombre d'anteurs, je n'ai jamais vu l'érysipèle amener la guérison d'un lupus, ni même exercer sur lui une action heureusement modificatrice. Tout au contraire, j'ai vu dans quelques cas. une véritable poussée de tubercules lupeux se produire quelque temps après la guérison d'un érysipèle franc. J'ai vu dans d'antres cas un lupus vulgaire non exedens devenir exedens à la suite d'un érysipèle franc.

Enfin j'ai observé à la suite d'un érysipèle franc de la face, une suppuration des adénopathies sous-maxillaires consécutives à un lupus du centre de la face. Ces adénopathies antérieurement crues, furent ainsi rapidement transformées en quelques jours en gommes scrofulo-tuberculeuses ganglionnaires suppurées, puis fistalences

Donc, loin de croire comme certains médecins aux vertus curatives de l'érysipèle chez les lupeux, je redoute cette complication et me garderai bien d'inoculer l'érvsipèle à des lupeux dans un but thérapeutique, comme cela a été fait.

Je suis absolument de l'avis du P' Pick. L'érysipèle doit être redouté et évité au même titre que toutes les causes d'origine thérapeutique ou spontanée qui produisent du côté du lupus une inflammation vive, sans détruire complètement le tubercule lupeux. L'influence nocive de l'érysipèle sur le lupus a été bien exposée par un élève du P' Pick, le D' R. Winternitz (Ueber den Einfluss des Erysipels auf Lupus, Prager Medicinische Wochenschrift, 1887).

Je ne serais pas éloigné d'admettre, comme je l'ai fait observer depuis longtemps dans mes cliniques, que l'influence, nocive exercée dans certains cas par l'agent érysipélateux sur le lupus, présente certaines analogies avec celles qu'exercent les agents de la suppuration dans l'évolution du lupus.

## 2º ACTION DES AGENTS DE LA SUPPURATION

J'ai suffisamment insisté plus haut sur le rôle que jouent les agents de la suppuration dans l'évolution du lupus pour n'avoir pas à y revenir.

Plus je vais et plus je suis persuadé que les variétés multiformes du lupus exedens sont dues à l'action des agents de la suppuration comme je l'ai démontré, et non pas aux leucomaines sécrétées par les bacilles de la tuberculose, comme l'ont écrit Hallopeau et Wickham. (Sur une forme suppurative du lupus tuberculeux. Comptes rendus du congrès de la tuberculose, 1888.)

J'ai été de nouveau amené à insister sur ce fait au Congrès international de la tuberculose de 1891, et à montrer que, en ce qui concerne le lupus, l'opinion qu'émettait à ce congrès mon éminent maître et ami, le P' Verneuil, ne pouvait être admise : que les agents de la suppuration, loin de jouer dans l'évolution du lupus un rôle favorable, y jouaient un rôle particulièrement nuisible. (H. Leloir et

A. Tavernier. Recherches nouvelles sur l'action combinée du bacille de Koch et des agents de la suppuration dans l'évolution du lupus. Comptes-rendus du congrès de la tuberculose 1891.)

## 3° Hyperkératose, état ichthyosiforme, cornes cutanées

Il se produit parfois des troubles de la kératinisation cutanée pouvant aboutir à de formation de plaques cornées plus ou moins épaisses recouvrant on genéral de suillies papillomateuses. Ces isloins s'observent surfout dans les cas de lupus des membres, en particulier de lupus ancien des membres inférieurs avec état nachvderminus.

Il peut se développer sussi, surtout au niveau des membres (même au nireau des membres parietres) atteinte de luyas, un étai chivipositorem on mieux xano-dermique plus ou moins accentité de la peau qui entoure les foyers luyeux, et decla sur une étambe plus on moins considérable. Cet éta pesado-ichityhosiforme dont j'ai observé un assez hon nombre d'exemples aventi été consécutif, d'après le dire des malades que j'ui observés, à l'apparition de l'inflittat lupeux.

Toutefois il n'est pas certain que chez plusieurs de ces malades il n'existait pas un état xérodermique antérieur, moins prononcé sans doute, tel qu'on l'observe assez fréquemment chez quelques sujets et en particulier chez les lymphatiques.

Bans certains cas de lupus de la face, presque toujours dans les cas de lupus ancien et d'ordinaire au niveau de cicatrices plus ou moins évidentes, l'on a vu et j'en ai pour ma part observé trois exemples, se développer des excroissance cornées constituant de véritables cornes cutanées. Ces cornes cutanées peuvent aboutir à l'épithéliona.

Leur structure et leur pathogénie se rapprochent de celles des cornes cutanées en général, telles que je les ai décrites dans le Traité descriptif des maladies de la peau que je publie on collaboration avec E. Vidal.

## $4^{\circ}$ Complications qui peuvent se produire au niveau des cicatrices de lupus

Nous avons parlé plus haut des troubles fonctionnels que peuvent déterminer les cientries consécutives à l'évolution du lupus. Outre les troubles fonctionnels dus la rétraction ciactricelle, l'on peut observer au niveau des cientries lupeuses diverses complications.

Une récidive de lupus peut se faire dans la cicatrice ou dans son voisinage immédiat. Nous en avons suffisamment parlé pour ne pas y revenir.

Il n'est pas nécessaire qu'il se produise au niveau de la cicatrice une poussée nouvelle de lupômes, pour que celle-ci s'ulcère de nouveau. Les tractions qui s'exercent sur certaines cicatrices lupeuses sont parfois suffisantes pour amener une déchirure, un crevassement des couches superficielles de la cicatrice, déchirure portant en général sur l'épiderme.

Más ces cevasses, cos déchirures perwent, sur un terrain nul préparé saux doute, par suite de leur inocalision par les agentade la suppration, devanir l'origine d'exubérations et même d'ulérations plus on moins torpides, difficiles à quérir-et que l'op pourrait prendre pour des récidés sinta-ciatricibles de lupus exedens, si l'on n'étudiait avec soin leur mode de début et leur évolution, et si l'attention n'était portée sur la possibilité de cette complication.

J'ai souvent attire l'attention de mes élères sur ces compilations cietriciales, non décrites que je sache et leur ai montre combiné dans ces cas une criertue, no discrite que je sache et leur ai montre combiné ance cas une criertue, et diagnostic pourrait être préjudiciable au malade. Il importe en éfit de ne pas traiter ces siderâtions cietricielles comme des ulcérations lupeuses. La thérapeutique lupeuse ne peut que les exaspérer et les augmenter. Elles sont essentiellement justiciables du traitement leual antisuppuratif, de la suppression de la traction. Elles peuvent être amendées par une thérapeutique tendant à dinimer la tion. Lies peuvent être amendées par une thérapeutique tendant à dinimer la tion (castifications électrolyse, application distance du cevuses et de l'ubération (castifications électrolyse, application du distance du cevuses et de l'ubération (castifications électrolyse, application de distance du cevuses et de l'ubération (castifications électrolyse, application de l'acceptance de l'

Dans certains cas, les agents de la suppuration déterminent au niveau des jeunes cicatrices, des complications très remarquables sur lesquelles j'ai attiré l'attention dans mon mémoire sur l'action combinée du hacille de Koch et des agents de la suppuration dans l'évolution du lupus.

L'on voit en effet parfois une cicatrice d'apparence absolument normale, qui à l'œil nu et à la loupe parati indemne de tout infiltrat lupeux, s'ulcérer tout à coup avec une rapidité plus ou moins grande. Ainsi se produisent des ulcérations à marche assex rapidement envahissante, sonvent assex étendues et profondes et sécrétant un sus très abondant.

Ces ulcérations se montrent en général, je le répète, au niveau des cicatrices jeunes, présentant une teinte rose ou violacée, souvent vascularisées. Elles sont fréquemment précédées de la formation de pustules, de phlycténules, de petits aboès épidermiques ou dermiques superficiels.

l'ai montré dans le mémoire précité que ces ulcérations suppuratives, qui évoluent avec une rapidité excessive, sont dues à l'action des agents de la suppuration. Le traitement du lupus ne leur convient pas; il ne fait que les aggraver. Le traitement antisuppuratif en amène la cicatrisation avec la plus grande rapidité.

Néamoinsil importe, pour empécher une récidire de ces ulcerations, de coninuer encore quoque temps le trainement ani supparatif et d'éviter toute cause d'irritation et d'enillure. J'ai va plusieurs fois se produire au nivera des cleatries lupeuses des pousses d'impelgo dont les crotistes égaisses porviseint faire vaignement de la comment de la commentation de la commentation de la commentation de sujet qui se origenent mal et qui ne sécritisent pas suffisamment leurs cientriese. Se poussées peuvent être en générale d'intére par l'application de torjeques appropriés.

Dansdes cas exceptionnels, j'aivu se produire au niveau de cicatrices lupeuses et même dans quelques-nus de ces cas exactement et uniquement au niveau d'anciennes cicatrices lupeuses, des éruptions de nature eczémateuse. Ces éruptions



Cotte figure représente la face d'un jeune homone de 23 ans, atteint de luyus non exedens dispinsiné, ches lequel no negare rependante se sace u un grante mandate de man, accusar de colonidad de constitución consideré de Beauter deviaced les científicos considerários de la destrucción des placards lopaix su mojen du galvano-consideré de Beauter deviaced. affrenoment chelordicones.

présentaient tous les caractères cliniques de l'eczéma suintant ou squameux. Elles étaient parfois d'une opiniâtreté excessive. Elles m'ont paru plus fréquentes au niveau des cicatrices saillantes. J'ai observé des cas analogues à la suite de la guérison complète de sypbilides tuberculeuses. Dans un cas de sypbilides, j'ai vu, sur 50 cicatrices consécutives à des sypbilides tuberculeuses disséminées, se produire une éruption eczémateuse suintante, tenace, exactement localisée aux cicatrices, qui fit croire au malade qu'il s'était produit une rechute et qui guérit

uniquement par le traitement local et général antieczémateux. De pareils faits, bien que rares, devaient être signalés, parce qu'ils peuvent être cause d'erreurs multiples.

L'on voit parfois se développer, au utiveau des cicatrices, de petits nodules miliaires rougeâtres, d'origine glandulaire, sébacée ou pillo-sébacée. Ce sont des espèces de petits nodules de milium qu'il faut avoir soin de ne pas prendre pour des nodules lupeux de récidire, avec lesquels ils pourraient être confondus bien facilement, si fon d'était prévent.

Pour terminer, je dois signaler la tendance que présentent parfois les cicatrices du lupus à devenir chéloidiennes.

C'est d'alleurs un fait remarquable de vair combien les scrofulo-tuberculômes ont de la tendance à laisser comme tresse delur passago des ciartiros chilottiennes. Ce fait d'observation est surfout frappant, si l'on compare les ciartires de la sprofilia Cellebreculose. Les spinitianes non résolutifs produites problemes de la serofilia chieveculose. Les spinitiones non résolutifs produites problemes de la serofilia chieveculose. Les spinitiones non résolutifs produites problemes.

Ces cicatrices chéloidiennes sont très variables d'aspect. D'une façon générale, comme je l'ai fait remarquer dans mes cliniques de 1886, elles peuvent, suivant leur plus ou moins grande vascularisation, se diviser en :

Cicatrices chéloïdiennes pures ; Cicatrices chéloïdiennes vasculaires :

Je me permets d'ailleurs de renvoyer, pour plus de détails, à l'article Chéloïde que j'ai publié en collaboration avec E. Vidal dans mon Traité descriptif des maladies de la neau.

## 5° Lupus et épithéliome

Best très rare, comme on le sait, de vuir coincider dans un même endroit les fesions de la tuberculose et celles du cancer. C'est part-lère pour c'est resion que l'on voit si rarement une dermite chronique accompagnée de proliferations epithélisies abondantes, comme dans le luyas, si compligure de carcinome te to tot à fait exceptionnel en dérid e voir les luyas, même les plus anciens, subir on un point quichoque la dégénérecenne épithélomatese. C'est sinsi que sur environ 1.000 cas de luyas qu'ul m' esté donné à Osberven, depuis que jen n'except de d'aptibelionne. La rareit de ecte complication 1.5 n'est part de cas de les demandd'épithélome. La rareit de ecte complication 1.5 n'est remarquer mon diève le prisonne de compliant de la comp

Depuis lors, de nouveaux travaux sur ce sujet ont été publiés principaleen Allemagne et en Autriche par Hebra, Wenk, Wolkmann, Lang, et cette question fut l'origine d'une discussion importante en 1875 à la Société de Médecine de Berlin, discussion à laquelle prirent part Friedlander, Orth, Langenheck, Lewin, Bardeleben.

Lewin, pardeteben.

Bientôt parurent sur ce sujet les travaux de Lailler, de Kaposi, de Schutz, de
Leloir et de son élère Bidault, de Winternitz élère de Pick, de G. Ollendorf élère
de Doutrelepont, de V. Mihelli, de Duhois-Havenith, de Raymond, élère de Vidal,
de Nielsen, etc.

Le lecteur désirenx d'étudier à fond ce sujet, trouvera tous les renseignements sur cette question dans les très-importants et complets mémoires de Bidault et de

V. Mihelli. Comme je le professais en janvier 1885 dans la clinique que je fis sur le lupus et l'épithéliome, il faut au point de vue de l'apparition de l'épithéliome sur le lupus, distinguer deux ordres de cas:

A. — Ceux dans lesquels l'épithéliome déhute au niveau d'une cicatrice ;

B. — Ceux dans lesquels l'épithéliome déhute au niveau du tissu lupeux.
 — Ainsi que je l'ai montré dans mes cliniques et dans la thèse de mon

— Amsi que je l'ai montre dans mes cliniques et dans la these de mon élève Bidault, ce premier ordre de faits est de beaucoup le plus fréquent. Laissant de côté les cas exceptionnels où l'écithéliome se développe sur une

cicatrice de lupus complètement guéri, je dois attirer l'attention de nouveau sur la grande fréquence du déhut de l'épithéliome au niveau d'une cicatrice de lupus en voie d'évolution.

Ce mode de déhut me paraît être le plus ordinaire. Mais je suis loin de nier que l'épithéliome ne puisse (plus rarement il est vrai) se développer en dehors de toute cicatrice lupeuse. J'ai eu bien soin en 1885 et dans la thèse de mon élève M. Bidault, de récéter

que si l'égithéliome me paraît se développer le plus souvent au niveau d'une cicatrice lupeuse, il peut néanmoins (moins souvent il est vrai) se développer en plein tissu lupeux, en déhors de toute cicatrice. C'est donc avec surprise que j'ai vu quelques jeunes médecins qui se sont occupés de ce sujet après moi, me [prêter une opinion que je n'avais jamais émise.

Quoi qu'il en soit, remarquons que l'apparition du cancer sur des cicatrices

de lupus, parfaitement gerir depuis longtemps, est chore très exceptionnelle, que presque foujours en évat pas sur ul lupus de dat récetes, mais sur un lupus ancien datant de longues amanées, qu'upparati l'épithéliome; que le plus souvent il débute au niveau d'un lupus présentant de et la des ciestrices plas ou moins grandes comme cells est de règle pour les auciens lupus; que l'appartion de l'épithem constitue l'une des complications les plus redoutables du lapus chez les personnes ágées.

Fait curiéux, l'affection désignée sous le nom de lupus érythémateux, semble ne jamais se compliquer d'épithélième. Il n'en est pas de même de la variété atypique du lupas vulgaire que j'ai désignée sous le nom de lupus vulgaire érythématoide, ainsi que je l'ai pu constater dans un cas.

L'épithéliome ne se développe ni chez les enfants ni chez les adolescents.

On l'a rencontré depuis l'âge de 23 ans (Lang) jusqu'à l'âge de 69 ans (Langenbeck).

De 20 à 40 ans, les cas sont rares. Ils deviennent plus fréquents de 40 à 50 ans, et de 48 à 60 ans, l'âge du cancer, qu'on les observe le plus souvent. L'épithéliome complique surtout les lupous anciens. Toutleis on l'a vu se développer sur des lupus qui ne dataient que de quelques années ou même de quelques mois (Schtzl). Cette complication paraît plus fréquente chez l'homme que chez la femme.

L'égithélieme peut survenir sur un lapun, quel qu'ait été luite traitement suivi antériorement et même sur un lapun, qu'un jamai ét ainé traitement suivi antériorement et même sur un lapus qu'un jamai ét poulong, sur la pund dant l'on peut se demandre si les traitements trritatifs prolongis, sicomples, qui souvent ne méliem pas à guérit le lugus, ne predéponde, pour put de la pund en 1881. En régé générale, l'égithélieme qui complique leigne et deux qu'un diatéria; cependant dans un cas j'ai pe observe la probabilité d'un épithélieme plustatir compliant un lugus valiqués créthématoide de la face.

C'est surtout à la face et principalement au niveau de la joue, puis au niveau du nez que débute l'épithéliome. Toutefois on a pu le voir se greffer sur le lupus des membres et sur celui du cou, comme en témoignent les observations de Lailler, de Kaposi, de Péan, etc.

Quand l'épithéliome vient se greffer sur un lupus en voie d'évolution, l'on peut distinguer deux cas :

a. Tantôt et c'est de bouscoup le cas le plus fréquent, le lupus est non exedens.

Ici encore il faut distinguer deux cas.

## a' - Variété non ulcéreuse.

L'ou voit d'ordinaire se produire en un point de la surface Impense une ou publisseurs saillies, petities d'abord, manelonnées, verrquensess, de consistance beaucoup plus dure, plus callense que celle des nodales lupeur. La lésion va en ésacroissant, find par peradre l'aspect d'une tumeur arrondie, dure, d'un rouge assez pale, fongueuse, hémisphérique, ressembhant à un champignon, inégale et dendilles, partios comme vernissées, pouvant mêmes es pédicilisér lécrement.

Plus tard la tumeur peut s'ulcèrer et séretier un ichon fédide comme tous les épithéliones ulcèrer de la peau. Cate tumeur s'accroti aveu ne rapidité plus ou moins grande, et arrive en peu de temps à constituer une saille considérable et à envahil et sitsus voisins et sous-jecents. La tumeur épithélionateus est en général solitaire. Seul Volkmann en a observé deux sur le même individu. Elle peut acquérir un volume considérable.

## b' — La variété ulcéreuse est beaucoup plus rare.

Elle debute d'ordinaire de la foços mivinate l'on volt se produire des letions un debut rappellent celles du lugue sections, puis l'identifon luque change de caractère. Comme je l'ai fait remarquer dans le traité des malaities de la peau ge je publie en collaboration avec le Vidal, l'udération se sebre, d'indoiente qu'elle était, elle devirent desloureuse, la croûte s'anincit, tombe et découvre une surface saignat au mointre contect, d'ont les bords militaires se motifient, s'indisernit auteur.

Le la comme de la comme de l'action de la comme de la com

## b. - L'épithélione paraît se développer beaucoup plus rarement sor un lupus déjà ulcéré,

Cela tient peut-être à ce que l'on saisit difficilement le moment précis où l'retraina lupeuse devient épithéliomateuse, et à ce que l'on tend à considérer comme la phase initiale du cancroïde, l'ulcération que l'on avait constatée antérieurement et qui n'était alors en réalité qu'une phase d'ulcération du lupus (Schutz).

Quoi qu'il en soit, une fois constitué, l'épithéliome évoluera comme nous venons de le décrire plus baut. La marche de ces cancroïdes ainsi greffés sur le luous est remarquablement plus rapide que celle des épithéliomes primitifs.

L'histologie nous rend compté d'ullieurs, sinsi que je l'ai fait cherrer à la page 46 de la Hènée de Hidault, de cette plus grande muligirié de l'épithélione développé au milieu d'un luque en voie d'évolution. Ce qu'il y a de remarqualte, en effet, écst que cet épithélione n'est nulle part engloide dans le tissu fibreux; partout au contraire II est limité par le derme infilité, ou bien II est en rapport avec les céclaires beméyronniares qui contituent le tissus lupeux. Ce n'est que dans la partic centrale, parfois, que l'épithélione est en rapport avec le tissu libreux, Concemna le diseast Corniel d'hauveit à la page 317 du tont et de leur Namuel, « les

- « épithéliomes les plus graves sont ceux qui possèdent un stroma entièrement « embryonnaire et ceux dans lesquels la périphérie de la tumeur offre le même
- « embryonnaire et ceux dans lesquels la périphérie de la tumeur offre le même « état embryonnaire du tissu conjoncti; » Auss; la tumeur cancérouse s'accroit-elle rapidement et si l'art n'intervient

pas hattrement, les ganglions ne tardent pas à se prendre, le cancer envahit de plus en plus les parties profondes. Bans l'espace de quelques mois, le malade finit par succomber, soit par cachezie cancéreuse, soit à la suite d'une affection intercurrente venant elle-même compliquer l'épithéliome (œdéme de la glotte, bronchopneumonie, etc., étc...). D'ailleurs, il arrive malheureusement trop souvent, que malgré une intervention précoce et large, il se produise une récidive, soit au niveau de l'épithéliome, soit au niveau des ganglions.

J'ai observé, il y a quelques années, na cas très rennavquible de or genre. Il s'agissit d'un dipilitalisme dévologé a niveau d'un lugue années. La tumen cancèreuse cutanée, largement enlevée, ne réclâtiva pas, la plair d'operie. La tumen sa suite une ciactice parfaite. Aubleuressement quelque mois après, il ce dévelopes une énorme tumeur cancéreuse an niveau des ganglions myloidéens, laquelle annea en quelques semaines la mort du malade.

Heureusement le pronostie opératoire n'est pas toujours aussi sérieux, comme j'ai pu le constater dans les deux cas suivants chez des malades de ma clinique en 1888 et 1890 :

Chez la nommée T..., agée de 39 ans, attainé a'un luque ercènne de la juncie svant débuié l'âge de 10 aus, et d'un luque linérendres non créde juncie la joue gauche ayant débuié l'y a deux ans, il s'est dévelopée au niveau de la joue gauche ayant débuié l'y a deux ans, il s'est dévelopée au niveau de la joue d'oris, le luque aftent presque entiferent cictariés, en domagignos épithémet qui ne tarda pas à prendre les proportions énormes représentées dans la Figure 2 de la PLANCE UII.

Cette masse épithéliomateuse fut enlevée totalementen juin 1888. L'ablation de cette grosse tumeur laissa à sa suite une affreuse cicatrice; mais depuis cette époque la malade est complètement guérie de son épithéliome et, en 1892, on ne pouvait constater la moindre récidive.

Cette lésion se trouve reproduite à la Figure 5 de la PLANCUS XIV, et j'en parle à propos de l'anatomie pathologique du lupus. Jusqu'ici aucune trace d'épithéliome ne s'est développée au niveau de la joue droite.

L'heureux hasard qui m'a fait enlever ce foyer épithéliomateux amènera-t-il des résultats définitifs '2 le n'en sais rien, mais ce fait m'a paru devoir être signalé au point de vue de la possibilité, de ce que l'on pourrait appeler des foyers épithéliomateux latents développés au milieu d'un lupus en pleine activité.

Hebra, Volkmann, Kaposi, Lang, Winternitz, Raymond ontégalement observé checun un cas de guérison sans récidire après l'opération. Il faut noter cependant avec Lang que quelques-uns de ces cas furent observés pendant trop peu de temps, pour que l'on puisse afirmer l'absence totale de récidire. L'observation (L.... R.), nous a montré plus haut que la récidiré épithéliumateus samble pouvoir se prodétire parfois en un territoire tégumentaire doigné de celui où se trouvuit le premier épithéliome, par suite de l'existance simitante antérieure d'un foyre épithéliomes un microsopique en train de se déveloper déjà su moment de l'opération de la masse cancéreuse, mais absolument imperceptible cliniquement à cetté époque.

En dépouillant les ohservations recueillies dans mon service de l'hôpital Saint-Sauveur et dans ma clientèle privée depuis 1884, je constate que sur 312 cas de lupus, l'épithéliome compliquant le lupus s'est rencontré dans 7 cas.

ll siegeait au niveau de:

2/3 de la joue droite

a région zygomatique gauche

a région zygomatique gauche

2 fois.

2 comprissure labiale

2 fois.

la commissure lahiale = 2 fois.
la région sous-maxillaire gauche = 1 fois.
Il était déceloppé sur un lupus non exe-

dens cicatrise en partie à infiltration diffuse (Lupus des vieillards) datant de 20 ans

(Lupus des vieillards) datant de 20 ans = 2 fois. Sur un lupus vulgaire érythéma-

toïde cicatrisé datant de 20 ans = 1 fois. Sur un lupus vulgaire érythéma-

totde cicatrisé datant de 25 ans = 1 fois.

Sur un Lupus demi-scléreux datant de 21 ans et de 23 ans = 1 fois. Sur un lupus tuberculo-croûteux

cicatrisé en partie datant de 25 ans environ = 2 fois.

L'évithéliome était ulcéré

Dans = 4 cas.
non ulcéré
Dans = 3 cas.

Dans ces 7 cas : L'épithéliome a amené la mort du malade dans 5 cas. 1 cas est guéri, pas de récidive depuis le 6 août 1888.

1 autre est guéri, pas de récidive depuis le 8 décembre 1890.

## II. - Complications générales.

# A. — Complications générales dues à l'envahissement de l'économie par le virus tuberculeux.

Il y a longfomps que la fréquence de la phthisic chez les rerofulo-tuberculeux, et an particulier chez les lupeux avait été signalée; mais c'est à E. Besnier que revient l'bonneur d'avoir surtout attire l'attention sur la phthisie tuberculeus chez les lupeux et d'en avoir déduit des données importantes au point de vue de l'étiologie de cette affection.

E. Vidal et son dêve Brooq combatirent l'opinion de Bannier, en disant que la phthisie observée che les lupues ne deviut pas et reconsidérée comme secondaire à leur lupus, mais comme provenant des mauvaises conditions Nypieniques, dans etaquelles se trovent les maisdes des hopinars, ils firent observer que chez les tupeax de leur clientéle privée, en particulier de celle de Vidal, ils n'avaient pas enores observé de tuberculeux avérés:

Mais les recherches cliniques de Besnier sur la fréquence de la phthisie chez les lupeux furent confirmées par Lailler, Neisser, Quinquand, par Neumann, par Haslund, par Leloir, par Max Bender, élève de Doutrelepont, par Aubert et suriout par Renouard, élève de Besnier.

Je ne saurais trop conseiller de lire dans la thèse de Renouard, depuis la page 138 jusqu'à la page 164, le très important et très doquent chapitre que cet excellent élève de Besnier a consacré à l'étude de la phthisie pulmonaire chez les lupeux.

Sur 137 cas de lopus, Renouard a trouvé 35 cas de tubercubes pulmonáre, les statistiques et cultes du P Hastund, (de Copenhagee), sont concre biam in plus frapanates que celles de nos confréres parisiens. Ces statistiques plus élevrés dépendent sans oduce, comme le jauriement renarque Hastund, ét le plus grande dépendent sans oduce, comme le jauriement renarque Hastund, de la plus grande facilité que nous avous eue à mirre nos impeux jusqu'un bout dans des cités à no population moiss considérable que Paris et à une assistifie plus grande de mahades. Hastund (de Copenhagee), a constaté une proportion de 60 0/0 de tuber-culeux chet les mahades de sa citières.

Voici quels sont les résultats de mes recherches statistiques sur ce sujet :

En depouillant les observations recueillies dans mon service de l'hôpital Saint-Sauveur et dans ma clientéle privée, depuis 1884, je trouve que 98 lupeux sur 312 présentaient des signes de tuberculose pulmonaire, ce qui fait une proportion de environ 3 sur 10.

Ainsi done Il est certain qu'un grand nombre de lupiques sont tôt ou tard atteints de tuberculose viscérale. Mais d'autre part, si l'on cherche à établir, d'après les différents auteurs, la proportion numérique des lupeux atteints d tuberculose pulmonaire, l'on constate que cette proportion est très variable suivant les auteurs.

Il faut noter cependant que d'ordinaire les lupeux ne deviennent tuberculeux que très lentement et d'une manière latente. Ce sont donc les statistiques basées sur les observations les plus longues, les plus continues et les plus précises qui pourront nous donner les renseignements les plus complets sur ce suice.

pour on nous uomer res reneseguements tes pius compress sur es suet.

Comme l'ont d'ailleurs fait remarquer E. Vidal, Brocq, Dubois-Havenith,
les lupeux qui sont devenus phthisiques le sont-ils devenus parce qu'ils étaient
lupeux? Qu'est-ce qui nous autorise à voir dans tous les cas une relation de cause
à effet entre le luvus et la tuberculose viscérale?

Les recherches failes dans la série héréditaire ascendante de mes malajes morts de laberciose pulmonaires ort démontés que la papart d'entre en raidant de souché tuberculeuse ou avaient vieu dans un milieu tuberculies, et que jars consequent, comme p'el se souvent fair temarquer dans mes cliniques de l'hépital Saint-Sauveur, ils étaient prédisposés à la philisis pulmonaire at même titre et pen-el-tre même davantage q'un in lupro ou d'oute untre théreculeus locale. La peun n'est-elle pas en somme un terrain de culture relativement défrormble pour le virus tuberculeux, surfout d'on le nompre au terrain pulmonaire?

Cependant il est indéniable que les lupeux étant des malades atteints de tuber culose locale sont continuellement sous l'imminence d'une infection générale.

Comme le fair remarquer Dubois-Havenith dans son judicieux mémoire « il « est impossible que les résultats publiés récemment par Leloir, s'ils n'entrainent « pas la conviction, ne troublent profondément les incrédules.

« En présence de la constatation de bacille dans les gaugliens correspondant au lupuse et des incondations positives refaissées au moyen de fregments de ces « mêmes gauglions, n'est-on pas en druit de conclure à l'abserption redite de « degent infectieurs par les voies l'umphatiques et à son transport par ces mêmes « voies jusqu'aux gauglions d'abord et ensuite, cette barrière franchés, jusqu'aux corganes prodonds ? ».

En somme, dans la plupart des cas, l'on ne peut démontrer d'une façon absolue l'origine lupique de la phthisie survenant chez les lupeux.

Dans certaines observations cependant, comme dans celle que j'ul publide en 1886, dans les Annales de Dernatologi (vir page 197) cette origine lupique est en 1886, dans les Annales de Dernatologi (vir page 197) cette origine lupique est indeniable. L'on y voit de la façon la plus nelte un foyre lupique de la main, devenir l'origine de l'upahangites telurceluseurs des telurceluses sons servicio-tuberculeuses développées le long du trajet des lymphatiques determinés misaments, sons l'influence de l'absorption du virus l'uberculeux par les lymphatiques du membre supérieur, une tuberculose pulmenaire du côté correspondant au membre atteint.

Mais le plus souvent, on doit toujours se demander, comme pour la plupart, de se soroulo-tuberculoses locales d'ailleurs, si la phthisie pulmonaire est secondaire à la tuberculose locale, ou si, au contraire, le poumon n'a pas été inoculé indépendamment de celle-ci.

Quant à la symptomatologie de la phthisie des lupeux, c'est celle de la phthisie en général. Notons cependant, comme l'ont bien remarqué Besnier, Renouard et Quinquaud. qu'elle évolue d'une façon lente et latente.

Très fréquemment larvée pendant un temps plus ou moins long, elle peut aboutir aux trois formes suivantes bien étudiées par Renouard dans son excellente thèse:

La forme aigué.

La forme paroxystique,

La forme paroxystique.

duit en même temps des phénomènes locaux.

Dans des cas plus rares, l'infection tuberculeuse des lupeux peut se maoifester sous forme de tuberculisation aigué de la cavité abdominale, comme dans un cas de Tbibierge relaté par Renouard; de tuberculose méningée, comme Heiberg, Doutrelepont, Leloir, etc., en ont relaté plusieurs observations.

La tuberculose généralisée miliaire aigué peut, dans certains cas, mettre un terme à l'existence des lupeux. Ainsi que Demme, Bock etc., j'en ai observé quatre cas. Reste à savoir dans quelle proportion cette tuberculose miliaire aigué dôt être considérée comme étant secondaire au lupus. Cela n'est guère facile.

Il nous faut, pour terminer, dire quelques mots des phénomènes d'infection générale survenant dans le cours du lupus vulgaire et paraissant déterminés par la résorption de produits toxiques d'origine microbienne développés au niveau ou dans le voisinage de cette affection.

Sur mon conseil, mon elève et ami M. le D' Lespinne a étudié ce sujet en 1891, au Congrès international de la tuberculose dans un travail remarquable dont voici le résumé:

Le mémoire suivant a pour but l'étude d'une complication générale pouvant survenirdans le cours de l'évolution du lupus vulgaire, complication encore mai connue et non décrite que je sache.

«Alors que le lupus est en évolution, notamment dans la variété exedens, on voit apparaite parfois tout à coup un ensemble de phésomèses pathologiques généraux qui pourraitfaire croire à l'irroution d'use affection nouvelle.

Il se prodnit, tout à coup, une ascension rapide de la température, de telle sorte que celleci peut altéindre en quelques jours jusqu'à 40° 4 comme dans un exemple que je citerai plus loin.

En même temps le malade tomhe dans un état général de prostration, un état pseudotyphique qui pourrait faire croire à l'éclosion d'une flèvre typhoide. Du côté des muqueuses, état saburral, embarras gastrique et même diarrhée.

Au poumon, divers symptômes celarrheux très appréciables au stéthoscope pourraient

Au poumon, avers symptomes casermanx tres appreciantes at sectioscope poursaient faire songer au début d'une tuherculose miliaire aigué de cet organe.

Dans un cas, ces phénoménes généraux s'accompagnaient de manifestations du côté des

Junus un cas, cas phenomenes generaux raccompagnaem ce manuscaucous au cous cus servenes, et le malade fut atteint d'anolocardite avec souffie.

Tous ces phénomènes font leur apparition presque s'multandment, et l'on est très surpris de trouver an malade, qui hien portant la veille, est ahattu le leademain par tous les symptomes que je viens d'énumérers. El fon examine adors l'ulcération du lupus, on voit qu'il se'pro-

Si le lupus axedens est en voie de cicatrisation, la guérison est enrayée. L'ulcération s'entoure de phlycténnies soulevant l'épiderme qui l'entoure, le clivant ; la suppuration se montre bientoi. l'aloère angmente eu superficie,

Le lupus peut être déjú cicatrisé : on voit dans ce cas l'ulcération reparaître dans la cicatrice sons l'apparence d'abord de petites phlycténules ou pustulettes, confluant bientôt, puis s'étendant rapidement d'une facon excentrique en tache d'huile et couvrant toute la cicatrice;

le lupus est rouvert chaque jour : si on n'intervient pas, l'ulcération augmente en étendue. Dans le lupus non ouvert, tont se passe probablement dans la profondeur du lupôme ou dans

ses prolongements sans que la lésion tuberculeuse subisse de changement appréciable à la vue, sauf parfois nn peu de rougeur, de congestion, comme cela s'observe dans certains cas aprés l'injection de la tuberculine de Koch. Que l'on intervienne alors d'une façon locale au moyen de parasiticides énergiques et en

particulier au moyen des antiseptiques, l'état local s'améliore en même temps que l'état général d'intoxication se dissipe. Cette amélioration, ce retour à la guérison se font avec une grande rapidité.

Seuls parfois des phénomènes comme cenx de l'endocardite, ayant probablement déterminé des lésions d'ordre organique, témoignent de ce qui s'est passé. Tontefois, après la disparition des phénomènes fébriles dus à l'intoxication, le malade

présente d'ordinaire les signes d'une anémie très prononcée et de durée plus ou moins longue comme après l'injection de la tuberculine de Koch.

Tels étaient les faits que nous avait fait observer dans son service M. le professeur Leloir et qu'il considère comme des phénomènes infectieux dus à la résorption de toxines microbiennes sécrétées au niveau du lunus.

La thérapeutique instituée en conséquence (traitement antiseptique et antisuppuratif de la plaie) vint donner un nouvel appoint à cette hypothèse en amenant en peu de jours la gué-

avait notés.

rison locale et générale du malade. Bientôt la lymphe de Koch fut expérimentée partont. Les phénomènes de réaction générale, comme l'observa dans plusieurs services bospitaliers M. Leloir, se rapprochaient de cenx qu'il

Après l'injection de tuberculine de Koch, l'on observait, comme dans les cas précités, une ascension thermique intense, un état général se compliquant souvent de phénomènes catarrbaux du côté des muqueuses et parfois des symptômes spéciaux du côté des séreuses : l'endocardite, par exemple, comme M. Leloir l'observa chez un malade injecté dans le service de M. Hallopeau, et ce dernier eut ensuite une snémie grave et plus ou moins persistante après la

disparition des accidents fébriles. Enfin il y a quelque temps parut une leçon de M. Landouzy intitulés « Fièvre bacillaire prétaberculeuse à forme typhoïde. Typho-bacillose ».

Dans cette leçon, l'auteur décrit un état général spécial simulant la dothiénentérie et ne pouvant s'en distinguer que par certaines nuances symptomatologiques telles que l'absence de taches rosées, la courbe thermique typique dans la fièvre typhoïde, à oscillations plus considérables dans la typho-bacillose et assez irrégulières d'un jour à l'autre ou d'une semaine à

Cet état général, d'après Landouzy, est produit par l'infection de l'organisme par des produits de sécrétion bacillaire du bacille de Koch N'était-ce pas un état analogue que M. le professeur Leloir nous avait fait observer chez ses lupeux?

L'état d'infection générale était-il uniquement l'effet de la résorption de produits microbiens quelconques et en particulier de ceux des agents de la suppuration? Ou bien ces toxines provenaient-elles uniquement des agents spécifiques de la tuberculose tégumentaire, le bacille de Koch, toxines sécrétées soit au niveau de l'ulcération, soit dans les prolongements que le lupôme envoie profondément dans les tissus ?

Enfin, l'intexication était-elle produite par la résorption simultanée des sécrétions des agents

de la suppuration et de celles du bacille de Koch? Telles étaient les hypothèses qu'émit M. le professeur Leloir dans cette leçon qu'il concint de la façon suivante ;

A.—Il pentes produire dans le cours de l'évolution du lupus une complication générale spéciale d'origine infectieuse, effet de la récorption de toxines d'origine microbienne sécrétées au niveau du foyer scrofial-tubercelune, soit par le hacillé de Koch, alor par les microbies de supparation. Elle présente de grandes analogies avec la réaction générale qui se produit après l'injection de tuberculine de Koch.

B. — Cette intoxication peut se manifester par l'accension brusque de la température avec état typhique, phénomènes catarrhaut du côté des muquenes est même du côté des sérenses. Cet état, dans les ess intennes, post simuler le début d'une dothiéneatrie ou d'une granulle miliaire signé. Dans les cas moins promoncés, il rappelle une fièrre maquense lègère, un emperature de la companyant de la

barras gastrique fébrile.

C. — Sitôt l'élimination de ces produits infectienx effectuée, la température revient à la normales; les phénomànes caterrhanx disparaissent. S'il s'est produit des lésions des séreuses on d'autres lésions organiques, ces derniéres penvent persister, témoignant ainsi de ce qui s'est passé.

Mais après la disparition des phénomènes fébriles dus à l'intoxication générale, le malade présente d'ordinaire les signes d'une anémie très prononcée et de durée plus ou moins longue, comme après l'injection de la tuberculine de Roch,

D. — Rien ne prouve que ces accidents soient suivis de tuberculisations effectives des viscères dans tous les cas. On peut voir, en effet, dans les cas les plus favorables, tous les symptômes s'amender neu à

peu et disparaitre complètement sans laisser sucure trace, et le malade guéri jouir dorinavant d'un état de santé parfaite. Il peut se faire que la complication complètement guérie, quelque lésion organique pro-

dnite par elle persiste pour tonjours.

Enfin cette complication, due uniquement peut-étre au hacille de Koch, peut devenir le

signal de la période d'invasion de tout l'organisme par un agent n'ayant fait jusque-la que des ravages à la peau (luberculose générale hissant suite à une tuberculose locale). On trouvers plus lois l'observation d'un cas oi exte fière infectionse coincida avec le début d'une tuberculose pulmonaire et péritonéo-intestinale qui détermina la mort du anjet. Il faut donc der relever pour pomostier que d'afureus.

On trouvera dans l'important mémoire du D' Lespinne l'étude détaillée de ces phénomènes d'intoxication, la relation d'observations très démonstratives sur ce sujet. Je ne saurais trop conseiller de lire cet excellent travail.

 B. — Complications générales ne dépendant ni directement ni spécifiquement de l'action du virus scrofulo-tuberculeux (accidents généraux para-lupeux).

Ces complications qui sont loin d'être fréquentes et qui varient beaucoup suivant le sujet, l'intensité du lupus, sa durée, ses complications, etc., sont l'anémie et parfois la chlorose chez les jeunes illes, l'albuminurie, le marsame, voire même le suicide dont j'ai eu connaissance de deux cas, si toutefois les renseignements qui mont été donnés étaient exacts.

Notons en terminant que la grossessevient dans certains cas aggraver le lupus et que l'on voit parfois sous l'influence d'excès alcooliques se produire un riveau du Inpus un data congestif, ainsi que je l'ai pu observe entre autres thez un infrimer, qui, chaque fois qu'il sortait et s'enivrait, voyait fleurir son lupus, comme il le disait hi-même.

Quant à la syphilis, je n'ai pas constaté qu'elle évoluât chez les lupeux d'une façon particulière, cependant elle constitue toujours une complication sérieuse, d'autant plus que les lupeux supportent souvent mal l'iodure de potassium et le mercure.

En dépouillant les observations recueillies dans mon service de l'hôpital Saint-Sauveur et dans ma clientèle privée, depuis 1884, J'ai observé, sur 312 cas, les complications suivantes ainsi qu'on pourra le voir dans les tableaux sous-jacents:

| complications suivantes ai                                                                                                                                                                | nsi qu'on pourra le voir dans les tableaux sous-jac   | ents:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Complications suivantes air  A Altera- COMPLI- l'infact système CATIONS (fionage) (7 prophaties par le colles, vais par le colles, vais serve par leux leux leux leux leux leux leux leux | Demi-   de la lavre supérieure. = 21 dur   de la joue | fois.  fois. |
| . \                                                                                                                                                                                       | inguinale   gauche. =                                 | o fois.  fois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                               |                                                                  |                     | _                                         | 211                  |                                 |                                                                            |                |                                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                  |                     | Cicatrisée<br>En voie<br>d'évolu-<br>tion | Dermique<br>Hypodern | niques .<br>naires .            | · · · · · · · · =                                                          | 42<br>48<br>24 | fois.                                              |
|                                                               | A Dues à l'infection spécifique du virus scrofu-lo-tu-bercu-leux | Synovites           | En voie<br>d'évolu-<br>tion<br>Cicatrisée | dorsale   =          | 1<br>3<br>0<br>1<br>0<br>3<br>0 | fois.<br>fois.<br>fois.<br>fois.<br>fois.                                  |                |                                                    |
| l<br>OMPLIATIONS<br>TO THE WOOLALES'S<br>UT HE VOI-<br>NINAGE |                                                                  |                     | Cicatrisec                                |                      | gauche                          | épaule                                                                     | 0<br>0<br>1    | fois.<br>fois.<br>fois.<br>fois.                   |
|                                                               |                                                                  |                     | En voie<br>d'évolu-                       | Membre<br>supérieur  | droit gauche                    | épaule = coude = poignet = artic. des doigts =                             | 0<br>0<br>2    | fois.<br>fois.<br>fois.                            |
|                                                               |                                                                  |                     |                                           |                      |                                 | banche = genou = artic. tibio-tarsienne. ==                                | 2              | fois.<br>fois.<br>fois.                            |
|                                                               |                                                                  |                     | tion                                      | Membre<br>inférieur  |                                 | artic. méta-<br>tarso-pha-<br>langienne ==<br>art. orteils ==<br>hanche == | 0              | fois.<br>fois.                                     |
|                                                               |                                                                  |                     | -                                         |                      |                                 | genou. : = artic. tibio- = tarsienne- = artic. méta-tarso-pha-             | 0              | fois.<br>fois.<br>fois.                            |
|                                                               |                                                                  | Lésions<br>osseuses | Cicatrisé                                 | Des vertè            |                                 | langienne. == art. orteils. == == = = = =                                  | 0<br>4<br>6    | fois.<br>fois.<br>fois.<br>fois.<br>fois.<br>fois. |
|                                                               | L                                                                | i vescusos          |                                           | ( Cacallino          |                                 |                                                                            |                |                                                    |

1.0

|         |                  |             | -            | - 212        |                 |         |   |    |       |
|---------|------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|---------|---|----|-------|
|         | 1                | 1° Érysipè  | le vrai      |              |                 |         | = | 25 | fois  |
|         | l                |             | , / Anti     | hrax         |                 |         | = | 3  | fois. |
|         | B                | 2º Action   | des   France | oncle        |                 |         | = | 6  | fois. |
|         | Ne res-          | agents c    |              | vma          |                 |         | = | 15 | fois. |
|         | sortis-          | suppura     | tion ( Ulce  | rations de   | s plaies        |         | = | 12 | fois. |
|         | sant pas         | 3º État     | ichthyosi    | forme au     | nivean          |         |   |    |       |
|         | directe-         | du lupu     |              |              |                 |         | = | 9  | fois. |
| - 1     | ment au<br>virus |             | 1            | / Line       |                 |         | _ | 96 | fois. |
| 1       | scrofu-          |             | -            |              |                 |         |   |    | fois. |
| COMPLI- |                  | 1           | Récidives    | Trois        |                 |         | _ | 45 | fois  |
| CATIONS |                  | {           |              |              |                 |         |   |    |       |
| LOCALES | leux             | 4° Au ni-   |              |              |                 |         |   |    |       |
| OU DE   | (acci-           |             | Déchiror     |              | ec ulcération . |         |   |    |       |
| VOI-    | dents            | cicatrice   |              |              | as ulcération . |         |   |    |       |
| SINAGE  |                  | du lupus    | 1            | ( N          | culaires        |         |   |    |       |
| MITAGE  | voisi-           | aa lapas    | Chéloïdes    |              | ires            |         |   |    |       |
|         | nage             |             | Dones4a      |              | se              |         |   |    |       |
|         | para-            |             |              |              |                 |         |   |    |       |
|         | lupeux)          |             |              |              |                 |         |   |    |       |
|         |                  | To Y name   |              |              |                 |         |   |    | fois. |
|         | 1                | 9 robos     | et epimei    | aome         | pulmonaire .    |         |   |    |       |
|         | 1                |             | 1            | - 1          | péritonéale .   |         |   |    |       |
|         |                  | A           |              | 1            | Méningée        |         |   |    |       |
|         | Seco             | ndaires à   | l'enva-      | Tubercu-     | Tuberculisat    |         | _ | 2  | 1018. |
|         | hissem           | ent de l'é  |              | lose viscé-  | guë             |         |   |    |       |
| 11      | par le           | virus sere  |              | rale.        | Phénomènes      |         | = | 4  | IOIS. |
|         | herenle          |             |              |              |                 |         |   |    |       |
| COMPLI- |                  |             |              |              | xication par    |         |   |    |       |
| CATIONS | )                |             | ,            | 1            | tion microl     | ienne . | = | 13 | fois. |
| GÉNÉ-   | ı                | В           |              | Anémie.      |                 |         |   |    |       |
| RALES   | Ne               | ressortisss |              |              |                 |         |   |    |       |
|         | directe          | ment du vi  | rus scro-    | Cachexie.    |                 |         |   |    |       |
|         |                  | berculeux   | (r neno- )   | Suicide, et  |                 |         |   |    |       |
|         |                  | généraux    | para-        | sourcide, et | uc.             |         |   |    |       |
|         | lunenz           | 1.          |              |              |                 |         |   |    |       |

### Hybride syphilitico-lupômateux.

l'ai présenté en 1891 au Congrès international de la tuberculose un fait que je crois unique et qui semble démontrer l'existence possible des bybrides synhilitico-lupômateux. Voici le résumé de ce travail :

Existe-t-il du côté de la peau des hybrides scrofulo-tuberculeux et sypbilitiques?

La scrofulo-tuberculose cutanée dans sa variété désignée sous le nom de lupus vulgaire peut elle se combiner avec la syphilis?

L'existence de partiels hybrides n'éstal pas démontrée lorsque vint, en 1890, me consulter une malade que jopa étideir moniteiresment, tant au point de vue élinique et thérapeutique qu'un point de vue bistologique, bactériologique et rimental. Cels me permit dans une clinique que je sie en 1890, l'Holpital Saint-Sauveur, de démontrer l'existence des hybrides lupômateux et syphilômateux. Voici l'històrie de cette malade:

#### La malade est âgée de 34 ans.

Anticidents héréditaires. — Son père est mort de phthisie pulmonaire; elle a trois sœurs, toutes trois toussent, et l'ene d'elles qui tousse houzooup s'amaigrit progressivement; toutes sont comme elle entachess de lymphatisme.

Donc, d'une façon manifeste, tuberculose comme apanage béréditaire.

Antécédents personnels. — Occupons-nons d'abord de la tuberculose.

Nous trouvons, sur sa jamhe gauche, une cicatrice adhérente, irrégultire et gaufrée, vestige d'une ostéte tuherculeuse dn tibla, survenne à l'âge de 8 ans.

If y a diex ness appared derribes la région repérieure du terro-détée manistique à deux, sus ne tenners qui hiendré supparent de router de l'apparent de region de la reperieure de l'apparent pour hiener ensuite une ciclertine, qui présente encore un trajel distriteure (providu-leibre pour pour pour hiener ensuite une ciclertine, qui présente encore un trajel distriteure, providure partieure du cos a d'arrighe pité de la divirciate, une gennes accordin-leibrechelleures, qui se ramolité et aboutit à la formation d'une de la divirciate. Re outre controllée et aboutit à la formation d'une de la divirciate. En outre cost en sainle est un base trape de tempérament fymphatique ai apar à contractir la tablecture purise compréser de partier de la repetit de la face; auné de décir.

Passons maintenant à l'étude de l'antre disthèse, de la syphilis :

Guts femme est donée d'un intellect inférieur à la moyenne. Cette pauvreté de développement désibrel est sans doute la cause qui la fait se livrer à un premier amant déjà des l'âge de dix ans. Bientôt après elle se prositius sons les pouts, et à 24 ans, elle fut atteinte d'un chancre infectant caractéristique hientôt suivi d'accidents secondaires; elle înt alors soignée par le D' Castelain.

Dans la suite les socidents allèrent s'atténuent parsital : les renceignements qu'elle s un

Dans la suite les accidents allèrent s'atténnant, parait-il ; les renseignements qu'elle a pu nous donner sur cette époque sont très restraints.

En résnmé, nous trouvons déjà dans les antécédents : la tuberculose héréditaire, la scrofulo-tuberculose personnelle, la syphilis acquise.

En fuillet 1890, elle entre dans mon service, elle présentait alors les lésions suivantes : ces lésions situées à la région latérale droite du cou étalent constituées par de grosses saillées papulo-inherculeuses du volumed 'une demi-noisette, très surfierées, roues



Fig. 24.

Cette figure représente l'aspect qu'offrait le malade attainte d'hyhride syphiticle-hapdanateux su moment de son entrée dans le service avant (out traitement

cuivrées et dures. (Voir Figure 24, page 214). Plusieurs d'entre elles présentaient

une disposition nettement circinée. L'aspect particulier de ces lésions, les antécédants de la malade, me firent poser le diagnostic : syphilides tuberculeuses hypertrophiques de la région latérale droite du cou.

latérale droite du cou.

En conséquence j'instituai un traitement spécifique énergique (K-1 à l'intérieur et injections sous cutanées de sels mercuriels solubles.)

An dehnt, les lésions résistèrent extraordissièrement, je îts alors interrompre le traitement pour le faire rependrée den ouverais arecune nouvelle énergie. Nous vines alors les tubercules s'affaisses, se réduir de moitié, pardre leur couleur rouge caivré, leur duriet, étc.; en um not changer complètement d'aspect. Béen plus, quatre de ces grosses lésions papulo-inbrevulveus se dispararent complètement de les des les des les des papulo-inbrevulveus silpararent complètement.

Fait important, la malade présentait encore un trojet fistuleux, dernier vestige de la gomme (acrofulo-tuherculeus) dont elle avait été atteinte au niveau de la région stero-mastoidienne supérieure. Mais il est possihe que cette feison ne fot pas pure et fot au contraire antachée de syphills,

car le traitement antisyphilitique eut une heureuse influence sur son évolution.

Je pan parfaire d'allieurs la guérison par ma méthode ordinaire du traitement des scrofulo-tuberculoses (thermo-caulter, radage, injections parsatisidées, etc.)

Revenons à l'hybride.

Le traitement spécifique était donc venu confirmer mon diagnostic (syphilides tuberculeuses hypertrophiques), une partie des lésions avait complètement disparu.

Pour les autres, la thérapeutique les avait réduites de moitié.

Mais au bout d'un certain temps, tous nos efforts, tous nos spécifiques devenaient inutiles, nous avions beau continuer à donner du mercure et de l'iodure de potassium, nous étions échec et mat et les lésions restaient stationnaires.

Je soupçonnais en premier lieu la possibilité d'une accoutumance et en consepance j'eus recours au traitement interrompu; les lésions ne furent pas d'avantage influencées, je dus avouer que le traitement ne mordait plus

A partir de ce moment voici qu'un changement complet se produisit. Il semblait que nous avions enlevé quelque chose, et que ce quelque chose disparu, ce qui restait se mettait à évoluer d'une façon spéciale avec un aspect particulier que nous n'avions pas encore vu jusqu'iei.

Les lésions au début étaient dures, d'en rouge cuivre violacé. Après le traitement, l'aspect dur, rouge cuivre violacé disparait d'une part. D'autre part les tubercules prenanent nue coloration sucre d'orge, demi-transparente. Entre

B'autre part les tubercules pranaent nac coloration supres d'orge, demi-transparente. Entre les doigts il ont une consistance galatatificares il es sarificateux qu'on y enfonce y pénêtre comme dans une gelée. Au miliau de ces tubercales l'on peut constater des corpascules de millium et de grutum.

En an mot l'affection s'était complétement transformée en des lésions absolument identi-

ques à celles des gros tubercules lupsux. Soes cet aspect l'éreption rappelait tout à fait le lupus myxômateux hypertrophique tel que je l'ai décrit en 1888 au Congrès de la tubercolose.

Je pose dès lors pour ces nouvelles bésions, vestiges des premières en partie disparues le diagnostic de lupus  $myx\bar{o}$ mateux.

## Recherches histologiques, batériologiques et expérimentales.

Le diagnostic est d'ailleurs pleinement vérifié par l'examen bistologique et par l'inoculation expérimentale, car leur étude renferme des particularités nouvelles et intéressantes permettant de faire présumer bistologiquement et expérimentalement la nature hybride (scrofulo-Imbernaleuse et synhillitique) de ces lésions:

#### A. - AVANT L'ACTION DE TRAITEMENT ANTISYPHILITIQUE

Une première biopsie a été pratiquée en août 1890 pendant l'installation du traitement antisyphilitique, avant que les tubercules se fussent réduits sous l'influence du traitement. (Voir Figure 25, page 216.)

Ce qui frappe tout d'abord, lorsqu'on examine une coupe colorée au piero-carmin à un grossissement faible ou moyen, c'est que la coupe présente des lésions histologiques rappelant à la fois celles de la variété atripique du lugus vulgaire que j'ai décrite en 1888 sous le nom de lupus myxòmateux et celles de l'infiltration plus su moinsi diffuse de la peace par un granufone, un syphibime en particulier, Il serait difficile devant ces coupes de dire si l'on se trouve en présence d'un



Cette figure représente une coupe de l'hybride syphilitico-lupérateux exeminé histologiquement avant l'institution du

. — Epiderme corné.

Corps de Malpighi.

 Indiffration post-être syphilômateure englobent les felliceles Jupeux. lupus ou d'une gomme s'pphilitique. Cependant l'existence en quelques points de cellules géantes isolées ou groupées, enfin et surtout la présence de bacilies tuberculeux au centre et au voisinage immédiat de crec cellules géantes permettent d'afferre que en ce qui concerne certains llots tout au moins, le tissu pathologique est de nisture scrofulo-tuberculeuse.

D'autre part, la préence d'artérioles à parçis, épaissies, selérosées, en quelques points du derme et de l'hypoderme, constitue un caractère sistologique qui s'obserre plutô dans la syphilis que dans la scrofulo-tuberculose. Fait majeur, une incoulation pratiquée, à cette époque d'après. La technique que j'ai indiquée a été néartive.

L'inoculation avant det bien faite et d'utre part la présence de facil-les tuberculeux, teis ranse d'ailleurs, permettant d'affirmer qu'une partie du néoplasme tout au moins était de nature scrotluch-tuberculeux, l'on pourrait peut-être émetire l'hypoursit peut-être émetire l'hypoursit peut-être émetire l'hypoursit peut-être d'un foundain a de la parcelle du néoplasme ressortissant aux pas à la servoit-lo-tuberculose, au present de l'appendie du néoplasme ressortissant aux pas à la servoit-lo-tuberculose, avant l'appendie d'un foundaire de l'appendie de l'

# B. — Après l'action du traitement antisyphilitique.

Ce qui vient jeter un grand jour sur la nature hybride particulière de octe affection, c'est l'examen histologique et l'inoculation expérimentale qui out été de nouveau pratiques quiciques mois après, dors que sous l'influence du traitement ainsynhitique, les tubercules étaisent réduits de moité, avaient changé complétement d'aspect, que quutre d'entre eux avaient entirément disparc. L'examen histologique pratiqué alors sur un de ces tubercules réduits, en employant la même technique que précédemment, permet de constater un changement d'aspect assez notable dans la structure du néoplasme.

ment d'aspect assez notatue uairs la structure du neophasine.

Celui-rie et trouve constitué par des illôts de cellules embryonnaires renfermant ou non à leur centre une ou plusieurs cellules géantes et présentant tous les caractères du tissu luneux.

Cà et là l'on trouve quelques rares bacilles de la tuberculose au niveau ou



Cette figure représents une coupe de l'hytrôde examiné à un faible prosissement après l'action du traitement antisyphitique.

f. — Faiscaux de l'issu fèreux consécuil à la transformation du syphillôme.

n. — Tius l'aconducte caroloid à multion de con faiscaux.

dans le voisinage de ces cellules géantes, mais en outre l'attention est immédiatement attirée par ce fait que les itots de tissu lupeux sont en quelque sorte englobés comme dans un réseau, par un tissu fibreux de sclérose disposé en bandes plus ou moins larges.

La disposition de ce tissu fibreux ne rappelle guire celle que l'on observe de lipus scléreux ou le lupus sclérosé. Ce n'est pas en effet sons forme de bandes fibreusses pendrant le nodule que set rouve disposé le tissu fibreux, mais sous forme d'alvieles entourant et englobant les cellules embryonnaires et rappelant la structure alréolaire de certains carcinomes. (Voir Figure 5, page 217.)

Cependant en quelques endroits, il part de ces bandes fibreuses des tractus

plus minoes, venant à leure tour piedéter dans le tissu lupeux qu'ils dissocient plus ou moins. En ces points (et le faitest surcut remarquable sur les préparations colorées à l'actie comique), le tisse fibreux se présente parfois sons l'aspect d'aigrettes ou de réesux tenns, entre les mailles desquels se trouvent les cellules enharyonaires du lupéme. Ces sigrettes de tissus fibreux reppellent des contres de cristallisation en houppes, curvalisant peu à peu une masse liquide qui serait constituée par les élements du lupème.

A un fort grossissement, l'on constate en outre par places, que ce réticulum fibreux devenu plus délicat, englobe même les cellules embryonnaires prises indi-

Gross 200

Ceite figure repetante un point de la préparation de la figure 26, c'est-à-dire de l'hybrids speès l'hotise de traitiment antisphilitique, exemité à un fet grossissement.

1. Adjettée fibrance dissolain l'indites l'appea.

2. Ciblise de l'indites l'appea.

3. Vibrasser l'appealuques dilités et onfammés,

viduellement. Ce mélange de tissu fibreux et de tissu lupômateux est également très net et très remarquable dans les préparations colorées d'après la méthode d'Ehrlich. (Voir Fi-

gwe 27, page 218.)
Un petit morceau de l'un de ces
tubercules, ainsi
réduits et ainsi métamorphosés sous
l'influence du traitement spécifique
interne, est inoculé

d'après ma méthode à un cobaye. Ce cobaye est devenu manifeste-

au bout de six semaines. Les viscères tuberculeux de ce cobaye inoculés à un autre cobaye ont été le point de départ d'une série de tuberculoses par inoculations.

#### En résumé :

Les examens histologiques et les inoculations expérimentales précédentes sont, comme on le voit, d'une grande importance au point de vue de la comprétension de la nature des lésions et des phécomènes observés à leur niveau sous l'influence du traitement antisyphilitique interne. Un tubercule examiné bistologiquement, avant que le traitement antisyphilitique l'ait réduit et modifié dans son aspect, présente les caractères d'une infiltration granulémateuse de nature mal déterminée, mais dont les lésions artérielles et dont l'apparence clinique-permettent de soupçonner la nature syphilitique.

Une parcelle de ce tubercule est inoculée. L'inoculation est négative, peutêtre parce qu'on a inoculé ce qui dans le néoplasme ressortissait non pas à la

scrofulo-tuberculose mais à la sypbilis.

Quelques mois après, lorsque sous l'influence du traitement antisypbilitique interne les tubercules se sont réduits de moitié, ont changé complétement d'aspect, que quelques-uns d'entre eux même ont entièrement disperu, l'on pratique un nouvel exame histologique et une nouvelle inoculation.

L'examen histologique démontre que le tissu lupeux a persisté. Il démontre en outre, fait majeur, que le tissu de granulòme a été remplacé par un tissu fibreux selérosé à aspect et à disposition particuliers.

Il semble réellement que sous l'influence de ce traitement antisyobilitique

interne, quelque chose ait disparu pour être remplacé par du tissu de cicatrice, mais que ce qui ne pouvair pas être modifié par ledit traitement antisyphilitique, le tissu scrolulo-liberculeux, ait persisté. S'îl en était ainsi, l'on pourrait dire que l'examen bistologique nous montre

que, dans le cas actuel, si le tubercule s'est réduit de moitié, c'est que sous l'influence du traitement antispullifique, le syphilôme infiltré en granulôme a été transformé en tissu cicatricial.

ransiorme en tissu cicatriciel

L'inoculation expérimentale est venue démontrer que ce qui restait du tubercule ressortissait à la serolle-luberculose. Un morceau de ce tubercule ainsi réduit, renfermant surfout du tissa serofule-tuberculeux, derait fatalement donner une inoculation positive, alors que antérieurement, avant d'avoir été réduit, lorraqu'il ne renfermait qu'une portion beaucoup moindre de tissu lupeux, le résultat positif de l'inoculation pouvait être douteux.

Le traitement institué au début de l'entrée de la malade dans le service (injections sous-cutanées de bicblorure, et potion renfermant 4 grammes d'iodure de potassium) avait, comme nous l'avons vu, donné les meilleurs résultats en faisant disparatire, en amenant la cicatrisation de l'infiltrat ressortissant à la sypbilis.

Mais, ce résultat oblem, les tabercules réduits de motité, quelques-uin d'entre cux mime disparse, je devais modifier mot traitenent en entier. En efiet, la clânique, l'anatomie pathologique, les recherches hactériologiques, les inconfations expérimentales étalent reunes mé demonter d'une façon absolve que oc qui réduit situ ou plus un syphilòme ou un hybride serciule-inherculeux et syphicient de la confatie de la confatie de la confatie de la gartino du syphilòme.

J'instituai donc le traitement du lupus d'après ma méthode ordinaire.

l'obtins ainsi une cicatrisation parfaite. Malheureusement deux mois après, de petits noulles lupeux de récidive se montrèrent dans la cicatrice et actuellement un grand nombre de tubercules saillants, manelonnés, se sont reproduits. Importance des faits précédents :

1º Au point de vue de la démonstration des Hybrides Scrofulo-tuberculeux (Lunômateux) et Syphilômateux.

Ce cas est donc d'une importance majeure, car il semble prouver qu'il peut exister, du côté de la peau, des hybrides à la fois scrofulo-tuberculeux (lupômateux) et syphilitiques. Il constitue le premier cas d'hybrides syphilitico-lupômateux qui

ait été publié et démontré.

Il est important d'insister sur ce fait qu'il ne s'agit pas ici de l'inoculation par voie externe d'une ulcération syphilitique par le virus scrofulo-tuberculeux, ou d'une ulcération scrofulo-tuberculeuse par le virus sypbilitique, mais bien de l'évolution en quelque sorte parallèle, mélangée, de ces deux virus, pour former un tissu pathologique hybride constituant un tubercule non exédens à aspect et à évolution particuliers. Ce cas ne peut donc se rapprocher de celui dont le D' Elsenberg a bien voulu m'envoyer la relation quelque temps après que j'eusse professé

ma clinique. Dans ce très important mémoire, Elsenberg rapporte un fait d'ulcérations syphilitiques de la peau survenues chez un sujet atteint de tuherculose viscérale, lesquelles en partie guéries par le traitement antisyphilitique, s'ulcèrent de nouyeau, pour constituer des lésions echtymatiformes d'une richesse extraordinaire en bacilles inherenleny

Le cas d'Elsenberg doit-il être considéré comme un fait très remarquable d'ulcérations synhilitiques inoculées par le dépôt accidentel à leur surface du virus tuberculeux? Faut-il admettre que dans ce cas les virus syphilitique et tuberculeux ont exercé sur la peau leur action successive? Ce cas doit-il être au contraire considéré comme un exemple d'ulcérations

mixtes où les deux virus auraient exercé simultanément leur action? Il est bien difficile de le dire ; Elsenberg n'est pas arrivé à démontrer d'une façon absolue la nature hybride des lésions qu'il nous décrit si complètement. Mais si l'on admettait qu'il y a ici hybride, il s'agirait du mélange des lésions de la syphilis et de celles de la tuberculose franche du tégument. Dans l'observation que je viens de publier, il s'agit d'un bybride constitué par

les lésions de la syphilis et celles de la scrofulo-tuberculose tégumentaire. Le cas d'Elsenberg serait un bybride syphilitico-tuberculeux (tuberculose

franche), le mien est un hybride syphilitico-scrofulo tuberculeux (scrofulo-tuberculose.)

2° Au point de vue dogmatique et diagnostique.

Le fait que j'ai observé présente également une grande importance dogmatique et diagnostique. L'on sait qu'un certain nombre de dermatologistes ont dit que le lupus pouvait être dans certains cas syphilitique. Les travaux modernes ont démontré que c'est là une erreur et qu'il n'y a pas de lupus syphilitique, le lupus appartenant à la scrofulo-tuberculose cutanée.

Mais ce qui est vrai, c'est que dans certains cas exceptionnels, la syphilis peut produire du côté de la peau des lésions ressemblant tellement au lupus que les plus babiles dermatologistes peuvent s'y tromper et que dans certains cas, des lésions, considérées comme des lupus par des mattres en dermatologie, se tronvaient amendées et guéries par le traitement antisyphilitique interne.

J'ai signalé le fait avec exemples à l'appui en 1884, au congrès international des sciences médicales de Copenhague et le P Pick, de Prague, vint confirmer ma communication en disant avoir observé des cas analogues à ceux que j'avais relatés.

Ne neut-on se demander si dans ces cas extraordinaires. l'on ne s'est pas tronvé en présence d'hybrides syphilitico-lupômateux comme dans le fait que je viens de présenter ?.

3º Au point de vue thérapeutique :

Cette observation est également importante au point de vue thérapeutique. Elle montre d'une façon évidente que, de même que pour les adénopathies bybrides (scrofulo-tuberculomateuses et syphilômateuses) que j'ai étudiées en 1888, il faut savoir employer avec discernement le traitement antisyphilitique et le traitement des scrofulo-tuberculoses locales.

## Pathogénie de cette affection hybride.

Une dernière question: Pourquoi notre malade a-t-elle été atteinte d'un bybride synbilitico-lupômateux ? Quelle a été la pathogénie de cet bybride ? lei nous entrons dans le domaine de l'hypothèse, et par conséquent nous

serons bref.

1° L'on peut supposer que les tubercules sypbilitiques de cette malade, ayant été plus ou moins exulcérés à une époque antérieure à celle de l'entrée de la malade dans ma clinique, furent inoculés par le pus qui s'écoulait des fistules consécutives aux gommes scrofulo-tuherculeuses préexistantes. Cette hypothèse est plausible, car l'on voit parfois des tubercules lupeux se développer au niveau de territoires tégumentaires arrosés par le pus s'écoulant d'une lésion tuberculeuse ou scrofulotuberculeuse. J'en ai pour ma part relaté de nombreux exemples dans mes leçons sur le lunus.

2º L'on peut supposer que chez cette malade atteinte de scrofulo-tuberculose bypodermique et ganglionnaire, quelques-uns des hacilles renfermés dans ces fovers scrofulo-tuberculeux ont été amenés par le système vasculaire sanguin et lymphatique dans un territoire cutané voisin chroniquement irrité, c'est-à-dire dans les tubercules syphilitiques.

3° Les tubercules lupeux ne préexistaient-ils pas aux syphilômes? S'ils préexistaient n'ont-ils pas joué le rôle de véritables épines irritatives appelant les syphilômes, d'après la loi formulée par Tarnowski pour d'autres causes d'irritation, dans ses belles recherches intitulées « irritation et syphilis ».

Toutes ces hypothèses sont plausibles; aucune ne peut être admise d'une

facon absolue à l'exclusion des autres.

#### Hybride lupômateux et tuberculeux franc.

Dans an travail très important, Doutrelepont puis son élève Hirschfeld ont étudié



Cette figure représente la face de malade de Doutrelepost atteint d'hybride lopômateux et teherenbeux france.

arec soin deux cas de lupus combines arec de la tuberculose vraie de la peau. Ces deux cas, uniques je crois dans la litérature médicale, on le lupus de la cavité buccale semble avoir été inocelé par les crachats remplis de hacilles tuberculeux du malade qui était en outre pithisique, devront être lus en entier dans l'important mémoire de Doutrelepont.

J'ai vu l'un de ces malades en 1887 dans le service de Doutrelepont et j'ai été absolument frappé par l'aspect spécial que donnaient aux téguments de la cavité buccale et de la face, le mélange de ces deux variétés de tuberculose, la tuherculose franche avec ses ulcérations et ses granulations miliaires caractéristiques, le lupus avec ses nodules spéciaux. J'ai rapporté de Bonn la photographie d'un de ces maiades qu'a bien voulu me donner Doufrelepont. Elle est représentée dans la Figure 28 ci-jointe.

# ANATOMIE PATHOLOGIOUE

L'histologie pathologique da lupus a été progrenivement établie et dincide par les travux de Baisais, Pebs. El, Berger, O. Weber, Poll. Auspitz, Virchow, Billroth, Wedl. Hebry, Veid, Bindfeisch, Priofilander, Panflen, Volkman, Laga, Bamagarten, Silling, Neuman, Estag, Jariech, Rapois, Deutrleppon, Volkman, Laga, Scholler, Pick, Unns, etc., en Allemagne et en Autriche; de Lebert, Vield, Kener, Lolier établer, Grancher, Bennat, Larroope, Esleir, Malassez, etc., en France; de Colomisti, Eizozero, de Anzies, Mibelli, etc., en Italie; de Ballannos-Squire, Tilns, Huchisson, Crocker, etc., en Anzietero.

C'est sessement depuis enviren une dinaise d'unnées que nous possidons des données précises sur l'histologie pathologique du lupas, tasqueal, malgris la quantité de travaux publiés sur ce sujet, elle étaite entourée de la plus grande obsavraité et les opinions des auteurs étaient le plus souvent contraitécires. Cet sinsi que le lupus était tour à tour considéré comme une formation épithélisle exagérée, avant pour point de départ le corps muegeux de Majlaghi (Bergre, Feb.), avant pour point de départ le corps muegeux de Majlaghi (Bergre, Feb.), avant pour point de départ le corps muegeux de Majlaghi (Bergre, Sept.), simple inflammation chronique du derme (Wedl, Neumann, Betra, Kaposi, Baungarten), come me tuberclosse de la peus (Friedlander).

Mais dans ces dix derniferes amées, une série de recherches histologiques des plus précises sont venues établir d'une façon définitive l'histologie pathologique de lupus. Grâce à ces travaux, la tris grande analogie, pour ne pas dire l'identité histologique qui existe entre le tuberculôme et le lupôme, a été démontrée d'une façon péremptoire.

La découverte du hacille de la tuberculose par Koch et la démonstration de ce hacille dans les lupômes faite par Demme, puis par Doutrelepont, Cornil et Leloir, Pfeisfer, Koch, Krause et Schuchard, Köbner, Leloir, Lachmann, Pick, Neisser, Unna, etc., venaient en 1884 confirmer d'une façon éclatante cette identité histologique.

Enfin dans ces dernières années, mes recherches sur les lupus atypiques, sur l'état anatonique du système impulatique et des ganglions lymphatiques che ganglions lymphatiques che les lupeux, sur l'action combinée des agents de la suppuration et du bacille de Koch dans l'évolution du lupus, sur les hydrides syphilitics-luponisateux, sur le lupus des maquesues, fournéssaient des données nouvelles sur certains points non connas de l'histologie pethologique collulaire et bateériologique du lupus

Je diviserai l'étude anatomo-pathologique du lupus de la façon suivante :

- A. Anatomie pathologique nu lupus vulgaire typique.
- 1. Anatomie pathologique cellulaire.
- a Du lupus vulgaire de la peau.
   δ Du lupus vulgaire des muqueuses.
- Étude hactériologique du lupus vulgaire de la peau et des muqueuses.
- 2. Estade nucleriologique du lupus vingaire de la peau et des muqueuses
- B. Anatonie pathologique cellulaire et bactériologique des variétés atypiques du lupus vulgaire.
  - C. Anatomie patuologique nes complications du lupus.
    - A. Anatomie pathologique du lupus vulgaire classique typique.
      - 1° Anatomie pathologique cellulaire
      - Du lupus vulgaire de la peau.

Lesions du dernat. — Quand on examine à un très faible grossissement un morcou de peux envise par use inflitzation de lupione necesor-jeune, et que l'on a eu soin de colorer au moyen du piero-carmino de tout autre-procéde histo-chimique, on constate que le derme épaise et en little par une quantité plus ou moins consitiure de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme L'on est immédialement frappé par ce fait que, ainsi qu'on peut le voir dans la Figure 1 de la PLASCHE IX, dans la Figure 1 de la PLASCHE IX, dans la Figure 1 de la PLASCHE X, les grosses masses lapeuses sont disposées sans order de na la prodondeur du derme, tandis que les conches très superficielles de celui-ci, la couche papillaire en particulier, paraissent le plus souvent normales à ce faible prossissement.

Ce fait suffit pour faire rejeter immédiatement l'opinion émise par Berger, Pohl et O. Weber qui disaient que les tubercules lupeux se forment aux dépens de

l'épiderme du corps muqueux de Malpighi.

A un grossissement plus fort, on constate que les papilles du derme sont en général hypertrophies, saillantes, plus o moins alloguées et irriguitires. Elles sont infiltrées de cellules embryonaniers. Elles renferment parfois de potits noulues la punt constituée par des cellules embryonaniers (labreuflumes embryonaniers). Mais je n'ai pour sini dire jamais trouvé de cellules génties ni de nobelspapillare du la punt de cellules espéciales de la couche papillare du paras donit, en prutiquant des coupes en série, plus de 200 cas de lupus. Dans r'as seclement, jai trouvé dans la partie inférieres d'une papille hypertrophiée, une cellule géante caractéristique avec sa couronne de cellules épithéliotées.

En somme, contrairement à l'opinion de certains auteurs, et ainsi que pounuit le faire prévoir l'exame chiinque d'un jeune nodule lapeux (qui en somme, paratt tonjours très superficiel comme nous l'avons vu à la symptomatologie), j'ai contaté que les hughens peuvent se trouver partout, auxi liénd onsa locele papillaire du derme que dans les parties profondes du derme. L'ou voit dans contents cas, d'une factor très nette, les lupônes commencer par se montre neue conches les plus superficielles du derme, pour gagner peu à peu les parties profondes. Il semble donc que la situation de l'inflitation l'uponstateus peut rarenivant les cas et peut-être suivant le mode d'infection de la peau par le virus lubreculeux.

Mais j'ai également pu constater que, lorsque la couche papillaire renferme de petits lupômes, ce sont de petits lupômes constitués par des cellules lymphet, que embryonamiers et correspondant aux « lymphzellen tuberisda» » de Baumgarten. Ce n'est que d'une façon tout à fait exceptionnelle que la couche papillaire renferme des follieules tipeux constitués par des cellules épithéliotdes

et des cellules géantes.

Les folliendes lupeux constitués par des célules égithélioides et renformant des collules génées souvent nombreuses, not su contraire abondants, comme nous allons le voir, dans les couches sous-jecentes du derme et de l'hypoderme. Cepndant nous devons faire remarque que « une façon générale, les follicules lupeux constitués par des cellules lymphatiques semblent être plus nombrour que les follicules lupeux constitués par des cellules égificificitées. Notans nésamoins que par suite du passage insensible qui existé souvent entre les nodelles lupeux constitués par des cellules égiment pour les follicules par des cellules égiment nodules lupeux constitués par des cellules embryonaires et les nodules lupeux constitués.

tués par des cellules épithélioïdes, une distinction tranchée n'est pas toujours famile

C'est surtout dans le derme à sa partie moyenne et dans ses régions profondes, que se trouvent les masses inpeuses les plus considérables. L'hypoderme lui-même. le tissa cellulo-adipeux peuvent aussi être envahis par le processus lupeux d'nne



Cotte figure représente un nodule luyeux siégeant au milleu · n. — Nodale Imeax

- a Cellule céante
- c. Tissu conjonetif qui englobe le nedule lupeux. a. — Cellules adipeuses. i. - Infiltration importante diffuse.

- facon diffuse ou localisée, et il n'est nas rare de rencontrer dans leur épaissenr des nodules lupeux rappelant à s'y méprendre des nodules
  - tuherculeux (Voir Fig. 29, page 226.) L'intégrité relative de la couche papillaire du derme dans le lupus, contraste donc d'une façon très remarquable avec l'infiltration lupomateuse intense des couches moyenne ct profonde du derme ainsi que par-

fois de l'hypoderme. Étudions maintenant plus en détail la disposition de l'infiltrat lu-

neux. Comme on neut hien le voir sur les Figures 1, 2, et3 de la Planche IX

et i de la Planche X, le derme se trouve infiltré d'une façon diffuse, ou par flots, ou d'une façon mixte, par des cellules embryonnaires.

Ces cellules présentent une grande tendance à se grouper. En se groupant elles forment d'abord les nodules lupeux histologiques ou primaires (Voir Planche IX, Fig. 2), lesquels en se groupant à leur tour forment, comme dans le tubercule, les nodules secondaires.

Aussi, lorsqu'on examine à un fort grossissement un nodule lupeux d'un certain volume, voit-on qu'il est constitué par la réunion d'une quantité plus ou moins grande de petits flots, plus ou moins séparés les uns des autres par des vestiges du tissu conjonctif refoulé, désagrégé et altéré (Voir Pl. IX, Fig. 2). Ces tlots se distinguent nettement du derme amhiant envahi plus ou moins par quelques cellules embryonnaires ou lymphatiques d'origine inflammatoire, par ce fait que le tissu conjonctif fibreux fasciculé et élastique, et en particulier le tissu conjontif fasciculé ont disparu. Ces différents tlots sont constitués par des cellules embryonnaires remarquables par leur volume, surtout dans les petit îlois, et par leur coloration foncée sous l'influence des réactifs histo-chimiques. Les cellules des petits ilots sont assez souvent de forme rhomboïdale, granuleuses, et pourraient être prises quelquefois à un examen superficiel pour des mastzellen.

Unna, dans un récent mémoire, les considère comme analogues au plasma-

zellen de Waldeyer et leur fait jouer un rôle important, qu'il serait trop long de détailler ici, dans la constitution du nodule luneux.

Quoi qu'il en soit, l'ilot primitif représente, sur la coupe, une surface plus on moins arroudie renfermant une cellule giante neuvreé de sa courenn de célultes (epithélioides. Autour de ce noyau on reacontre des éléments cellulaires polytériques constituant une mos épithélioide plus ou moins large. En dévos de cette zone épithélioide se trouve une zone constituée par des cellules jeunes, embryonnaires, se colorant fenergéquement en rouge par le sicre-au-

min et arrivant jusqu'au contact des faisceaux conjonctifs qui entourent l'îlot. C'est la zone embryonnaire. (Voir Figure 29, page 226 et Figure 30, page 227.)

A meaure que les ceilules Iupeuses se rassemblent, le tiuss conjointif subit tout une série de transformations. Les faisceaux conjonetits perdent leur apparence fibrillure, deviennet sans consistance et comme gétatineux, pour finalement fondre et disparative. Il n'un reste plus que des radianents peu nombreux, réduits à de minoss tractus ou filaments isolés, dent ou retrouve les traces dans filaments indiseaux de la considerative del considerative del considerative de la considerative del considerative del considerative de la considerative de la considerativa de la c



Fig. 30,

Cette figure représente un nodel lapsux avec une cellule géante es tourée d'une souronne de cellule èpithélistées. d. — Cellule péante.

c. — couronne de cellules épithélioides. c. — Zone embryonneire.

L'ilot primitif est enfouré par des faisceaux conjonctifs lui formant une sorte de gaine.

Les ilots secondaires proviennent de l'agglomération des ilots primitifs, mais alors les faisceaux conjonctifs concentriques qui formaient une sorte d'enveloppe à l'ilot primitif disparaissent. Ils persistent seulement à la périphérie de la zone occupée par l'ilot secondaire.

Quant à l'origine des cellules qui constituent le luplome primitif, Il est assez difficile de la déterminer d'une façon precise. Il est probable qu'elles proviennent à la fois de vaisseaux sanguins et l'ymphetiques et de la proliferation des collaies fixes du tissue conjonctif. Cest là d'allieur su question de pathologie générale que nous ne pouvons discater, car elle nous entraînerait trop loin.

Dans les flots plus anciens, surtout à leur partie centrale, ou autour des cellules géantes, les réactions histo-chimiques démontrent que les collules qui constituent le lupôme, subissent une dégénérescence qui au début semble porter surtout sur leur protoplesme, lequel se colore moins facilement, se gonfle et devient plus trouble.

C'est ainsi que les cellules du lupus, par suite de cette nécrose de coagulation qui rappelle la dégénérescence colloide que Grancher a décrite dans le tubercule pulmonaire, finissent par constituer des masses de cellules dégénérées analogues, mais peut-être non tout à fait semblables aux masses caséeuses et colloïdes

du tubercule franc.

Les luptones contiennent en général une ou plusieurs collules générals, le plus souvent situées on pa su contre du tujome, comme l'ont écrit certains suteurs, mais platot à su périphérie ou un peu au baard dans la masse di militarion plus un moint diffue. Ces cellules génaises perientents sous lausses d'inflitarion plus devaut faire présumer la diversité de leur origine, origine sun laquelle nous n'evous devaut faire présumer la diversité de leur origine, origine sun laquelle nous n'evous plus entre LE, Per, C. 2, 2, 8, 5, 6, 7 de la pluscare LA.)

Nous svous déjà dit que la couche papillaire du derme ne renferme presque jammis de celluler génates. Les collules génates se présentent en només et sous un volume très variables dans l'initiration laponateuse du derme et sous un volume très variables dans l'initiration laponateuse du derme et de Phypoderme, Deglaquéels rares et losides, elles sont avourent tellement depomérées et rapprochées les unes des autres, qu'elles forment de véritables forpresse (Voir PLANCE M., Fig. 3). Les grosses cellules gintales sont entourées de presse cellules rondes.

Si no traite au moyen du pinceau un lupôme d'un certain âge, l'on veit parfois que son centre recroes écaleire deu hibe ou laisse paratire un résidum grauleux. Dans des préparations heureuses obtennes au moyen du pinceau, l'on trouve une charpente de tissu réticulé vrai avec travée disposées en mallies, ceilules fixes et plates reponant sur les només des travées, vaisseaux sanguins dont la parei dome naissance aux faisecaux délicest du rétectique.

Colomiatti avait essayé de distinguer le lupus de la tuberculose par la présence du tissu conjonctif réticulé dans l'un et son absence dans l'autre.

J'ai démontré, en collaboration avec E. Vidal, que ce tissu réticulé existe dans

le lupus comme dans le tubercule.

Autour de l'infiltration lupomateuse proprement dite on trouve toujours une infiltration de cellules probablement en grande partie d'origine lymphatique, indice de la réaction inflammatoire déterminée sur les tissus ambiants par l'infiltrat lupeux.

Il est possible que dans certains cas, ces collules embryonantere de la périer bépérie du inpône, surtout lorsque les vaisseaux qui siègnet i leur niveau demercust perméables, puissent à la longue en pénetrant le lupône et en se transformant en tisus librex, aboutr à la saférose de celaire. Cest ainsi que l'oute quelèquelois le nodule lupeux guérir par seléroux, comme je l'ai montré plus haut de la librex siècles que que possible que de dans mes travax aur le lupus seléreux.

Dans d'autres cas, au contraire, l'infiltrat lupomateux dégénéré, nécrosé, sera résorbé en partie par les vaisseaux demeurés perméables, sera désagrégé, englobé et enlevé par les phagoevtes. C'est ainsi que le lupôme pourra disparatte par résorption interstitielle, ainsi que nous l'avons vu plus baut, à propos de la symptomatologie.

Quant au troisième processus de terminaison du lupus, l'ulcération, nous allons l'étudier tout à l'heure.

Incossamment, an sein de cette pour atteinte de dermite, se forment de nomezux lupinose qui, suivant les vaisseux et fentes lymphiques, se rémissent plus ou moins les uns aux autres et peuvent même envahir l'hypoderme et la couche papillaire. Aussi sur une coupe d'ensemble d'une peus inflitré de lupus (Voir Paccenz IX, Fg. 1 et 2), voit-on que l'inflitrat lupomateux d'illus présente une tendancé se localière, et où particulièrement paraiteux d'illus présente une tendancé se localière, et des particulièrement particulière de la pezu, qui , alter que par la tient que de l'aux particulière de la pezu, qui , alter que peut l'aux particulière de la pezu, qui , alter que peut la résultant particulière de la pezu, qui , alter que peut la résultant particulière de la pezu, qui , alter que peut la résultant particulière de la pezu, qui , alter que peut la résultant particulière de la résultant de la résul

Ainsi se produisent de véritables lymphangites lupeuses disséminant au loin le néoplasme spécifique.

Dans certains cas, la production des lapômes, leur multiplication, leur extansion, leur retinno et leur coalescence se faisant avec une grande rapidité, et d'autre part leur d'evolution et leur desgénérescence étant également hátires, il se produit dans l'épaisseur de la pean de grosses masses lipomateures évolution et précedent des l'épaisseur de la pean de grosses masses lipomateures évolution et de l'autre de l'autre d'autre l'autre l'autre d'autre l'autre d'autre d'autr

Ainsi se trouve vérifiée et accentuée par l'histologie pathologique, la relation intime qui existe entre le scrofulo-tuberculòme lupomateux et le scrofulo-tuber-culòme gommeux, entre lesquels il existe souvent un passage insensible, comme nous l'avons vu au point de vue symptomatologique et comme le démontre l'histologie (Voir Pixaceux X, Fgg. 1 et 2).

Les vaisseaux sanguins sont en général dilatés et même parfois hourgeonnants, surtout dans les parties superficielles de la peau.

Dans certaines variéés de lupus congestifs, ces noformations vasculaires peuvent imprimer à la partie atteinte un caractère telampioctasique. Les vaisseaux sont en général perméables, sunf au niveau du centre du lupôme, mais leur gaine adventice et leur paroi endothéliale prolifèrent quelquefois, même en dehors de ce centre.

Les vaisseaux sanguins du lupus sont parfois atteints d'endarteire, d'endaphibètie, et d'endocapillarie oblétiennte, sepsuelles jouent un grand rèle dans le processus de nécrobices à distance, ainsi que nous l'avons signalé à propos de la symptomatologie et ainsi que je l'ali monte également en 1883, à propos des syphilimes et des accidents parasyphillitques dans mes Legons sur la Syphilin. (Voir Paxeure IX, Fig. 4.)

Ces lésions vasculaires peuvent être l'origine de nécrobioses et d'ulcérations para-lupeuses analogures comme pathogénie à celles que l'ai décrites dans la tuherculose de la rate. (H. Lédir, Examen histologique d'une tuberculose de la rate à forme spéciale à propos d'une pièce présentée par M. Séné. Bulletins de la Société anatomique, 1880).

L'on trouve parfois dans la lumière des vaisseaux sanguins et même des

vaisseaux lymphatiques, des masses colloides obstruant plus ou moins complètement le vaisseau (Voir PLANCHE IX, Fig. 5) et pouvant également amener des lésions d'origine vasculaire plus ou moins accentuées (infarctus, stase lymphatique, œdèmes, etc.).

Nous avons vu qu'un niveau du foyel upeux, le tissu conjonctif est en général détruit. A la périphérie de l'inflitration lupeuse, il présente, au contraire, tous les signes de l'infliammation, laquelle peut amener une rétraction cicatricielle de la peau et de ses glandes, mais laquelle peut aussi aboutir à la dermatite chronique hypertropholme et même au nesson-déchantaiss lumeux.

Es raison du réseau capillaire abondant qui englobe les gânedes pilo-ethoses et sudoripares, collect-si sont souvern neutourées par de voiriables manchonne d'inflitrat lupeut. Il en résulte que ces gânedes dégénérent, s'oblitierent, se gouillent out attrophient et finaisent par disparatire plus ou moins complètement. Cest ainsi que l'altération des gânedes sébacées améne au niveau des surfaces lupeuses la que l'altération des gânedes sébacées améne au niveau des surfaces lupeuses la grantique de la completa del completa de la completa del completa de la completa del completa del completa de la completa de la completa de la completa de la com

Fait remarquable, comme je l'ai montré en 1881 (II. Leloit, Rocke-telliques et anatome-patholòpique sur les affections cautantes d'origine netreuse. Paris, 1891), les nerfs persistent longemps intacts au milieu de tissus lupeux en plaine déginérescence et dans les cales plus areades. Cet oineux-pique pourquoi le lupus i est pour sinsi d'ore jamais accompagné d'anesthèsie, contrairement à la playe y sylémathes tegumentaire, comme je l'al fait doverver dans non Traite de lupes y silémathes tegumentaire, comme je l'al fait doverver dans non Traite de lupes y silémathes de gamentaire, comme je l'al fait doverver dans non Traite de

Epiderme. — L'épiderme est épaissi d'une façon générale, surtout au niveau du corps de Malpighi. La couche cornée peut être hypertrophiée, mais le fait est rare, sauf dans les cas de lupus papillomateux ou de lupus sciéreux ou demiscléreux.

Souvent il y a diminution et même disparition complète de la couche granuleuse et de l'éléidine de ses cellules (Voir PLANCHE IX, Fig. 1 et 3), ce qui indique une tendance à la dékératinisation et à la desquamation (hupus exfoliatif).

L'on constate en outre dans le lupus exfoliatif la persistance de la vitalité des cellules des parties profondes, et même des deux titres inférieurs de la couche cornée. Ce phénomène important s'observe dans tous les processus désquamatifs, comme je l'ait montré en 1882 en collaboration avec E. Vidal, à propos de l'histologie du porisais et de l'histologie du Lapura, Société de biologie, [1832].

Le stratum lucidum est souvent épaissi.

Le corps muqueux de Malpighi est hypertrophié et il existe souvent entre ses collules épithéliales un grand nombre de cellules migratires. Les prolongements interpapillaires du corps muqueux sont d'ordinaire hypertrophiés, allongés, ramitée (Vôt Plaxeux IX, Fig. 1 et 3). Toutefois il peut arriver qu'il y ait plutôt atrophie de ses prolongements interpapillaires (Fig. 2 et 3).

Dans certains cas (lupus papillomateux) l'hypertrophie, la prolifération des prolongements interpapillaires de l'épiderme sont tellement considérablés que le lupus rappelle d'assez près l'épithéliome. L'erreur a été commise plus d'nne fois. Pour l'éviter, il faut, ainsi que je l'ai remarqué avec E. Vidal en 1882, faire des conpes profondes et exactement perpendiculaires, afin de retrouver les lupômes, car une coune superficielle ou oblique pourrait faire croire à l'existence d'un épithéliome. (Voir Planche IX, Fig. 6). L'on peut rencontrer même des globes épidermiques dans ces colonnes épithéliales. - Par contre, dans certaines variétés de lupus non exedens, exfoliatifs, l'épiderme est très notablement diminué d'épaisseur. L'on voit alors que les prolongements interpapillaires du derme ont disparu en beaucoup d'endroits. En ces points les cellules embryonnaires de l'infiltrat lupeux se mettent en contact avec la couche des cellules génératrices qui, par suite de la disparition des papilles du derme, affecte une disposition planiforme. Les différentes couches de l'épiderme ne peuvent plus être distinguées, comme l'ont justement remarqué Chandelux et Rébatel. Tout au plus aperçoit-on au-dessus de la couche génératrice quelques cellules malpighiennes. Immédiatement au-dessus de ces dernières, on découvre 2 ou 3 rangées de cellules aplaties. constituant à elles seules toute la couche cornée. En un mot l'épiderme est manifestement atrophié par corrosion épidermique, comme l'a montré Larroque.

On conçoit que par les progrès du travail pathologique, la mince harrière épithéliale opposée au lugome, finit par se détruire ainsi ou d'une autre facon. Le

lupus non exedens deviendra exedens.

Abordons maintenant l'étude du lupus ulcéré. Celui-ci résulte d'une inflammation plus intense se produisant au niveau de la région papillaire du derme et d'altérations plus prononcées de l'épiderme.

Lei les lésions du derme que nous avons décrites plus baut s'accentinent nouve. Il en est de même de la dermite inflammatior péri-luqueux D'une façon générale, il y a une tendance remarquable des ilots lupeux à la dégénéreceuxe dans le seus large du mot. A l'augmentation des phôtomèmes préclète se joignent des lésions d'origine supportative, qui nous expliquent comment la surface du luque ultéré précente couvent la structure des bourçons charms.

Comment se fait l'érosion, la destruction de l'épiderme à la surface du liquezi Comme jul'ai fait bouverre en 1883, collect joute se produir de plusieures façons. Tantit c'est par le mémoire parieur son constituire qui plus d'actien en 1878 (Il Leloir, Adrenéan parieur des collecte epidermiques, Archine de Physiologie, 1878; Controlation a l'Actient principal de la commentation de la principal de la commentation de la comme

Tantôt, au contraire, c'est par la formation de phlycténules purulentes dont le processus de circument initial, comme l'a montré Renaut de Lyon, a en général son sège au niveau du stratum lucidum, du stratum granulosum ou dans les conches sunerficielles du corps de Malpiphi.

L'ulceration peut encore résulter d'une atrophie lente de l'épiderme avec destruction moléculaire due à des troubles vasculaires, comme je l'ai montré en 1882. L'ulciration peut aussi être la conséquence d'une atrophie lente de l'épiderme, avec destruction moléculaire due à l'accumulation des cellules embryonnaires dans les couches superficielles du derme et à l'inditration considérable du corps de Malpigbi par des cellules migratrices (corrosion épidermique de Larroque, (handain et Babstel).

Enfin dans certains cas, tout l'épiderme tombe à un moment donné, par une sorte de nécrose totale.

Quand l'ulcération est formée, les papilles ainsi que les follicules lupeux superficiels se nécrosent et s'ulcérent rapidement.

L'ulcération peut bourgeonner, devenir fongueuse, papillomateuse. Les produits épidermiques mélangés au pus concrété donnent lieu à la formation de croûtes plus ou moins épaisses. Lorsque la nécrobiose de l'infiltrat lupeux se fait très vite et frappe de grosses masses de lupômes, l'ulcération suit parfois une marche adonante.

Dans ces lupus ulcéreux à marche rapide, dans ces lupus galopants phagédéniques, l'on doit, outre le rôle destructif joué par les microbes qui viennent adjoindre leur action à celle du bacille tuberculeux, attribuer aussi un rôle important aux l'ésions vasculaires (obstruction, etc.) que l'on y observe souvent.

Après l'élimination d'une certaine quantité de tissu lupeux et la résorption d'un certain nombre de cellules dégénérées, il se produit une sciènce plus ou ou moins élendus du derme, sur l'anatomie pathologique de laquelle nous n'uvors pas à insister. Notas toutefois que ce tissu cicatricide et en général remarquable par a l'absence totale de tissu disatique et par la disposition horizontale de ses fais-ceux dout les coulours sost ordinairement nul limit affection.

Il arrive souvent que cette selérose atteigne une profondeur considérable et envabisse le tissu adipeux sous-cutané dont des portions plus ou moins étendues contensient des néophasmes lupeux. L'on voit talors, dans certains cas, par suite de l'Inégale répartition de la selérose et du tissu lupeux, des portions du tissu cellulaire sous-cutané se trouver englobées dans un derme plus ou moins épaissi et selérosé.

b. — Anatomie pathologique cellulaire du lupus vulgaire des muqueuses.

Les lésions histologiques du lupus des muqueuses sont exactement les mêmes que celles du lupus de la peau. Elles sont modifiées seulement au point de vue des lésions ambiantes et secondaires, par le terrain anatomique spécial dans lequel se développe le lupôme.

L'on pourra s'en convaincre en étudiant avec soin les Figures 1, 2 et 3 de la Plancies XI, les Figures 5, 6, 7 et 8 de la Plancies XIII et la Figure 1, de la Plancies XIV.

Il est donc complètement inutile, je pense, d'insister sur les caractères histo-

logiques du lupus des muqueuses, car l'étude attentive des figures des planches précitées vaudra mieux, croyons-nous, après ce que nous avons dit du lupns de la peau, que toute description.

Cest áinsi que lon rétrouve dans le derme muqueux et même dans le tisse sous-muqueux, éle luplomes caractéristiques (vilo PLACENT XIII, F.p., 8, 7 et 8), lei encore l'inflitration lupomateuxe est le plus souveat nodubire, mais elle est aussi fréquemment d'fines ou mitra. Elle présente deglament une grande tendance à nuivre les vaisseaux sanguins et lymphatiques et à engloher les glandes de la muqueuxe.

Il est important de noter que, contrairement à ce qui se passe au niveau de lapeau, les régions superficielles du derme mugueux sont souvent inflittées par lupione diffus jusqu'au niveau de la couche épithéliai de la muqueux, comme on peut hien le voir dans les Figures 3, 6 et 7 de la Plaxens XIII. J'ai même dans certains cas touved és follicules lupeux nodalaires avec des cellules génnies des follicules lupeux nodalaires avec des cellules génnies de moltunent caractéristiques, dans ces parties tout à fait superficielles du derme muqueux. Ce fait est d'allieurs rare.

miquent. Le liux est attitueur rare.

Il est possible qu'un niveau des magnesses, l'infiltration lupeuse atteigne davanting les conches superficielles du derme qu'un niveau de la peau, en raion de la latte de l'englemen muqueux.

D'allieurs, Infiltration proude résistance et soldirié de l'égiderme muqueux.

D'allieurs, Infiltration proude résistance et soldirié de l'égiderme nuqueux et de l'égiderme de l'é

et même dissocier les muscles sous jacents (Vor FLACRIE A.; F.97. a. v.).

Notons en outre que, asser friquemment, ainsi que nous l'avons noté plus
haut dans la symptomatologie du lupus des muqueuses, les lupômes des muqueuses,
na particulier les lupômes notulaires, ont une grande tendance à se actéroser en
partie, pour présenter les caractères histologiques du lupus que j'ai décrit sous
le nom de lupus demi-scléreux.

Cette tendance était surtout marquée dans plusieurs cas de lupus des gencires que j'ai examinés et dans le cas de lupus de la langue que j'ai publié en 1888 (Voir Paxaeux XI, Fig. 3). Il faut en outre noter que le lupus des muqueuses devient facilement exulcéreux par sulte de la résistance et de la solidité relativement moins grandes de l'épideme muqueux.

Exospioneellement Vejolerme peut être conservé presque iniste. Il peut mine dans ce as sprésenfre un-hypertrophie des prolongements intra-demiques du corps de Malpighi (Voir Paxxom XI, Fig. 1). Dans deux observations de lunçus deferux de la cartife baccia (the interne des joues); jist même constaté un leu cadance à l'hyperkératinisation de l'épiderme, caractérisée par l'appartion d'une conche granuleus hypertrophique tris che en élédite, la peristance de la vialité des cellules de la couche cornée dans ses deux tiers inférieux, une hypertrophie du corps muqueux, en un mot par des lésions histologiques analogues à colles que j'ul décrites dans la Lencoplasée huccale (Progrès Médical 1883. Archives de Physiologis, 1883).

J'ai observé des lésions analogues, hien que moins nettes, dans quelques

cas de lupus des gencives. Il est à noter que ces lésions histologiques qui indiquent évidemment que la muqueuse, non seulement s'est kératinisée, mais encore s'est hyperfératinisée à la surface de l'infiltrat l'opoux, se sont presque toujours montrées dans les cas de lupus seléreux ou demi-seléreux des muqueuses.

Mais, ainsi que nous avons eu soin de le dire plus haut, la tendance à la

destruction de l'épiderme est la règle dans le lupus des muqueuses.

Dans les formes légères qui correspondent au lupus desquamant non exdens, il y a simplement cheut des couches superficielles de l'épiderme muqueux (Yoir PLANCIER XIII, Fig. 6.) Dans d'autres cas, l'épiderme muqueux est remarquablement atrophé, réduit simplement à trois, deux et même une couche de célules épithéliales. Enfin, le plus souvent, l'épiderme disparat complétement.

De même qu'au niveau de la peau, cette destruction peut se faire de plusieurs

manières (Voir Planche XIII, Figures 5, 6, 7.):

a) — Tantid, parle processus de l'altération cavitaire et que je l'ui déstri en 1878 et qui précide à la formation des passites et des foyers suppratifis autre de la peas et des muqueuses. Fai moutré en outre que ce processus d'altération cavitaire au nivea des muqueuses. Fai moutré en outre que ce processus d'altération cavitaire au nivea des muqueuses (El. Laloir, Contribution à l'étude de la structure et du dévelopment de production puede-montreaueus et l'un unequeuse et une dévelopment de production puede-montreaueus sur les muyeuses et une destrogament des précises de Physiologie, (1890), ce qui explique l'aspect diphthéroide que présentent partici les ulcértation l'aussess des monneuses au début:

Tantôt, mais plus rarement par le processus de phlycténisation;

 c) — Très souvent par suite de l'atrophie lente avec destruction moléculaire due à des troubles vasculaires;

d) — Tantôt enfin par suite d'une stropbie lente, résultant de l'accumulation des cellules embryonnaires dans les couches superficielles du derme muqueux et de l'envahissement de l'épiterme de la muqueuse par des cellules migratrices (corrosion épidermique de Larroque, Chandelux et Rebatel).

La fréquence et la précocité des lésions de l'épiderme dans le lupus des mujeuses, l'armàlissement des couches superficielles du derme muqueux par l'Infiltrat lupeux, la grande tendance qu'offre le lupus des muqueuses à être demi-sclèreux ou sclèreux, sont au nombre des raisons qui nous expliquent pourquoi le lupus des muqueuses se présente is sourent au point de vue clinique et histolore lupus des muqueuses se présente is sourent au point de vue clinique et histolore.

gique sous l'aspect papillomateux et hourgeonnant. Les vaisseaux et les nerfs offrent dans le lupus des muqueuses les mêmes alté-

rations histologiques que dans le lupus de la peau.

Les gândes, qui doublent littéralement sur un grand nombre de points la muqueuse, sont toujoure satouvées par de véritables manchons d'infiltral tupeux ou de cellules embryonnaires inflammatoires (Voir Passeux XIII, Fig. 4, 5, 7,) qui revarbissent le tissu conjouctif interglandafuire. Toutlefui il et absolument exceptionale de trouver à ce niveau des follicules lupeux caractéristiques, pas plus d'allieurs une des batilles de Koch

La paroi des acini giandulaires peut demeurer longtemps intacte ainsi que leur endotbélinm, el la glande ne présenter aucune modification dans son volume. Dans d'autres cas, les canaux excrétenrs, comprinés par les lécisons diffuses du chorion muqueux au niveau de leur abouchement à la surface de la muqueuse, sont foromment dilatés.

Mais un hout d'un temps plus ou moins long, les celluies embryonnaires dissert per courbir le galocie le processus d'infammation intertitielle dissocie les cuits-de-aue glandulaires, an rempissant les espaces intergiandulaires avec des terres fibroides ou des déments embryonnaires. Les cellules des parsis des actin sont alors à leur tour altéries par le processus enrahissant; l'endoubléime glandier est attent de dégatérescence graundo-prisseaux ou trumble out de nations de coagulation (voir Planche XI, Fig. 3). La plande éfélondre en quelque sorte, historie par le prior quelque sorte, historie par le prior de principal de la princ

L'effondrement glandulaire n'est pas toujours total. Souvent il ne s'agti que d'une portion plus ou moins coasidérable de la glande, qui subit ains une sorter d'attélectaire partielle. Suivant les points, c'est tantêt le centre de la glande qui esti rappé de cette atophie nécrobiolique, tantét et le plus souvent as périphérie, soit en hordure, soit parfois sous forme de coin pénétrant plus ou moins profondément.

C'est ainsi que l'envahissement des glandes (Voir Planche XIII, Fig. 4, 5 et 7) de la muqueuse par l'infiltrat lupeux et inflammatoire amènera la destruction plus ou moins complète de la glande dans tous les points en contact avec les parties enflammées du derme.

Notous que les acini glandulaires sont parfois remplis de micre-organismes (cocci, hitonesit), qui viennen peu-léres ajouter leur acion à celle de hacillo de Koch dans le processus destrueif qui a carabi la maqueuse. Il faut noter en effett que cets surtout dans lenca sel lupus enuleireux, ul desteux et en particulier dans le lupus fortement uloireux, que j'ai trouvé le plus ordinairement et le plus ahondamment cos miero-organismes.

Lorque l'inflirat lipnez gage le tiss sous-maquex. Il dissocie les lobales adipux et ambe propressivement la dispartition de lurar schlales graisseuses. Il peut détermine la dissociation, l'atrophie et la dégénérescence grand-graisseuse des fibres musculaires. Il peut être l'origin d'une perichondrite, d'une chondrite des la commandant de la co

Il peut même donner lieu à une véritable ostétie lupeuse, comme j'en ai observé un cas remarquable dans le service de mon maître Lailler, cas dont j'ai parlé plus haut à propos des complications du Jupus et dont j'ai communique l'autopsie et l'examen histologique, que J'avais pratiqués avec soin, au docteur Renouard qui les a publiés dans sa thèse.

Dans ce cas, le maxillaire supérieur était nácrosé et inflitré de tubercules. Les os propres du nez étaient intacts. Il y avait inflitration tuberculese de la luntet, du voile du palais, et du sillon gingro-labid. La luette et la muqueuse buccale renfermaient une assez grande quantité de nodules juberx disséminés et inflitrant même les glandes, avec tendance à la seferose, soil autour du néoplasme,

soit autour des glandes.

Les coupes de la voûte palatine, du maxillare supériour (Voir PLACOR XIV.)

fog. 1), montrent un degré très prononce d'ostélie raréfinnte, d'où émergend des
fogusts de cellules embryonnaires se dirigeant vers le face inférieure de l'os où
elles se rémissent en différents endroits, pour former de silos identiques aux folcilcules lupeur so uther-culeux so pour se transformer en tisse nôteux épais et
dense. Les vaisseaux présentent aussi de très notables altérations (V. PLANOUR XI,
Fog. 4.)

En résumé : ostéite raréfiante donnant naissance à des cellules embryonnaires qui se groupent pour former des nodules lupeux ou tuberculeux microscopiques,

ou du tissu fibreux » (H. Leloir in thèse Renouard, page 231).

On peut dire d'une façon générale que cette ostète scléro-lupeuse rappelle certaines formes d'ostétie scléro-gommeuse dont j'ai publié en 1881 l'histologie dans la thèse de Méricamp (sur les arthropathies sypbilitiques (pages 35 à 39),

dans la thèse de Méricamp (sur les arthropathies syphilitiques (neges 58 ± 39), dans la thèse de mon elève M. Prévoit sur les fractures spontanées chez les syphilitiques (thèse de Lille 1886), et dont j'ai publié les figures et l'histologie dans la thèse d'agrégation de mon collègue le P' Dubar sur les ostéites, en 1883 (Plancurs 3 et à et pages 71 à 73).

L'étude histologique précédente montre donc bien que le lupus est un véritable granulòme dans le sens de Virchow, granulòme présentant la même structure histologique que le tubercule.

# 2º — ÉTUDE BACTÉRIOLOGIQUE DU LUPUS VULGAIRE DE LA PEAU ET DES MUQUEUSES. -

Les recherches lackériologiques sont venues confirmer la nature tuberculeuse du lupus, que l'bistologie cellulaire et la clinique vazient fait présumer et que les inoculations expérimentales avaient démontrée. Aussitôt après la découverte du bacille de la tuberculose par Roch, les dermatologistes et les histologistes se mirent à l'œure pour trouvre dans le lupus le bacillé de la tuberculose.

Demme, puis Doutrelepont, Pfeiffer, Cornil et Leloir, Koch, Schuchardt et Krause, Neisser, Piek, Lachman, Köbner, Cornil et Babès, Unna, Michelson, Jadassohn etc., etc., trouvent des bacilles dans le lupus vulgaire. Mais tous s'accordent pour insister sur la très grande rareté de ces bacilles et quelques histologistes même (Malassez) disent qu'ils n'en ont uss trouvé.

Il est certain que les bacilles sont très rares dans le lupus et qu'il faut pour les trouver une grande babitude de la technique et de la pratique histologique et une grande patience. Aussi ce procédé de diagnostic, dans les cas douteux, n'estil guère facile et n'est-il pas à la portée de tous.

Pour trouver les bacilles de la tuberculose, il faut parlois pratiquer jusqu'à 10, 15, 20, 30, 40 et même 60 et 80 coupes avant d'en trouver nn seul. Aussi la méthode d'examen des coupes en série est-elle absolument nécessaire pour l'étude de cette tuberculose locale, dont les bacilles seront colorés par les procédés connus.

Chose curiouse, il arrive souvent que lorsqu'on a fini par obtenir une coupe remant un ou plusieurs bacilles, l'on trouvera des bacilles dans toutes les 5 à 12 coupes suivantes, quelquelois même davantage, comme ai Ton était tombé sur un filon de bacilles. Mais dans toutes ces coupes, les bacilles sont encore très reves et l'on n'en touve guêre que 1, 2, 3 ou 4 au plus par coupe

Ainsi donc les bacilles sont très rares dans le nodule lupeux, ne se rencontrent que sur un très petit nombre de coupes parmi le grand nombre de coupes prati-

quées et sont très peu nombreux même dans les coupes bacillifères.

Lors de mes premières recherches, j'ai coupé hien des morceaux de lusquis aus touver de baullèlles. Deguis les v<sub>a</sub>vant suivi des procédés techniques perfectionnés, et l'âge m'ayant sans doute rendre plus patient, j'ui flai par trouver des bacilles dans presque tous, je pourries insten dur des atte tour les cas de luques volgaire vai. C'est sinsi que sur 250 cas de luques étudiés histologiquement au point de vue de la recherché des bacilles tuberculeur, j'ai pu consister les présence de ces bacilles dans 17 cas. C'est seriout dans ies sobliss luques j'avent per que se trouvent les bacilles luberculeur. Ils sost exceptioned dans les nombles de nombles de la nomble de la contract de la con

Les bacilles de la tuberculose se trouvent d'ordinaire dans l'intérieur de collules génates, commer y a insisté Koch (Voir Pa.voux X, Fig. 4, 5, 6, 7 et Pa.voux XI, Fig. 6, Pa.voux XIII, Fig. 8). Mais contrairement à ce que dit est auteur, ca peut ne trouver en debne de celles-ci (Voir Pa.voux X, Fig. 4), 9, 6). Pa.voux XI, Fig. 5). Cettainsi que j'en ui trouvé dans les collules équitodiseds immédiatement à tôté des cellules génates, dans ses cellules enprendie de l'infiltrat luponsateux nodulaire ou dissémané, en un mot en des points tres d'urières de l'infiltrat punya, comme on peut le constater dans les planches de cel leire.

Pai même été frappé, dans un certain nombre de cas, de la fréquence relative avec laquelle ces beulles se trouvisients sinés dans le voisinage des vaisseaux et en particulier dans le voisinage des lymphatiques Voir Plancent X, Fig. 3 et 10). Cette constatation a peut-être son importance. Cependant, je le répête, c'est surfout dans l'intérieur ou au voisinage des cellules génates que fai trouvé les bacilles.

Ainsi que l'a remarqué Koch, en génàral la cellule géante ne renferme qu'un soulile; opendant, contrairement a Koch j'ai plusieurs fois trouvé des cellules géantes qui renfermaient deux bacilles (Voir Pluscum X, Fig. 4, 6 et 7 et Pluscum XI, Fig. 6). J'ai même dans quelques cas trouvé des cellules géantes qui renfermaient 6, shoulles et même davantage (Voir Pluscum X, Fig. 4). Mais ces est

où les cellules géantes renfermaient plusieurs bacilles constituent des faits exceptionnels.

Dans ce cas, il existait non sealement d'assez nombreux boeilles dans les colleles giantes, mais miem au voisinga de celles-ci en differents endroftes de lupóme (Voir Pauxeux X. Fép. 4). Il signit, dans ces observations, de lais très rares de lupome (Voir Pauxeux X. Fép. 4). Il signit, dans ces observations, de lais très rares de lupous normalement riches en habilités, bien que présentait tous les caractères du lupar vulgaire chasique. Ces faits démontrent une fois de plus qu'il existe, de la subrecules legislation de la subrecules legislamentaire, des termes de pensages, except de la sirve varietés de la ubbreculose legislamentaire, des termes de pensages, except de la contra varietés de la ubbreculose legislamentaire, des termes de pensages, except de la contra varietés de la ubbreculose legislamentaire, des termes de

Buss quelques cas de lapus taberculo-gommeux ayant rapidament marché veus les ramillissement nodulaire et en quèues sorte gommeux du lupone, j'ei, dana la paroi de cette inberculo-gomme, trouvé, au milieu des cellules lymphatiques embryonnaires, quelques bacilles Dans un cas même, on bacilles nombreux daiant en quelque sorte disposée en séries, parallèlement aux faisceaux conjonctifs de cette parei (Voir Paxeum XIV, Fo. 2).

Je n'ai pas constaté, malgré mes très nombreuses recherches sur l'bistologie et la bactériologie du lupus (j'ai examiné bistologiquement et bactériologiquement plus de 200 cas de lupus), que la tendance ulcérative, nécrobiotique et suppurative du lupus fût en rapport direct avec le nombre des bacilles.

J'ai vu des lupus non excéentes, voiremême des lupus scléreux et des lupus vulgaires érythématoides, renfermer un nombre relativement considérable de bacilles de Koch, alors que des lupus rapidement ulcéreux, tuberculo-gommeux, voire même phasédéniques n'eu renfermaient qu'un très petit nombre.

Si Ton veut admettre que l'ulcération et la suppuration du lupus sont sous la dépendance du bacille de Koch ou des produits qu'il sécrète, il fandrait alors supposer que dans ces ces, le imicrobe de la tubreculose existait non seulement sous la forme bacillaire, mais surfout sous la forme sporulaire. Mais nous ne possédops sur ce point auceme donnée précise.

l'ai dans le temps, recherché, au moyen de procédés techniques divers, si, dans le lupus, on ne pouvait trouver ces microoques et zooglées décrits par Malassez sous le nom de tubercules zoogléiques. Le n'ai rien trouvé.

Schüller a signale en 1881 la présence de micrococi dans le lupus et en papticulier dans le lupus récent. Pas plus que Neisser je n'ha renoutré les corpusculies derrits par Schüller, comme les micrococci du lupus. Peut-étre ces corpuscules deschibler n'étaten-ils autre choese que des produits de fragmentation motéraire on des mastrallen. Peut-être aussi r'agissait-il dans les cas de Schüller de microbes de la suppuration, etc., ou même de basilles tuberculeur désarrécés.

En revanche il semble très probable que, dans un très grand nombre de cas tout un moits, la netroliose, l'ulceriation rapide, la suppuration, voire memb at tandance phagédenique de certains lupus, sont le résultat de l'action surspicule et actains microsès pathogènes, argant ancur rapport avac el hacille de la tuberquelose, mais venant combiner leur action avec celle du baellle de Koch. Parmit ces microbes avuilières, mais avuiliatire spuissants in point de ven indératif et aunouner leur action avec could de la contra de la comparisé et au production de la contra de la comparisé et au production de la contra de la contra

ratif, il fast placer en première ligne, comme je l'à démontré depnis 1837, les Agents de la supportation (El. Lelior, Action modifieste du houille de Koch et des agents de la resportation deux l'évolution du lapux rudgaire. (Métaleine moderns 1890): El Lelior et A. Tevernier, Recherches nouvelles nur l'estimo combine du basillé de Koch et des agents de la reppuration dans l'évolution du lupux rudgaire. — Comprès de la tubercalous, 1891):

J'ai diji plus baut, a propos de la symptomatologie, insisté banacoup ner l'action joude par ces agents de la supurazion dans l'evolution da lupus vingaire. Le n'ai d'one pusà y revenir. Gu'il me suffise de faire remarquer qu'on les trouve non seutiennet dans les produits de sécrétion des ulorizions lupusase, mais même dans l'épsisseur des tissus, à la périphèrie des follicules lupusar, et dans même dans l'épsisseur des tissus, à la périphèrie des follicules lupeux, et dans maides four l'accusar. X. Figue des misseurs et esposes ripulatiques de la peu maide l'évil revoux X. Figue des

Dans le lupus des muqueuses on les rencontre parfois aussi en grande abondance dans les glandes de la muqueuse. Ils y sont souvent mélangés avec des bâtonnets.

Notons que l'agent de la suppuration de beaucoup le plus abondant et le plus constant est le staphylococcus progenes aureus.

Dans des cas exceptionnels même, j'ai trouvé ces micrococi en grande abondance dans l'intérieur des vaisseaux sanguins, constituant de véritables embolies ou thromboses microbiennes, venant, avec l'endartérite concomitante, détermine des obstructions vasculaires pouvant être l'origine de nécrobioses à distance et pouvant expliquerpent-être la fonde puralente rapide de certains luyus.

Je dois remarquer en terminant, que je n'ai jamais trouvé de bacilles de la tuberculose dans les produits de sécrétion des ulcérations Inpeuses ou dans le pus qui se trouve sous les croûtes de certains lupus. Je pense que la plupart des bistologistes ont dit faire la même constatation que moi.

Unna et son élère Bertiner (Monatshére fur probitiode Dermotologie, 15 avril 1894, page 353) n'ont pas plus que moi trouvé de bacilles dans ces conditions, même dans le cas de lupus irrité et enfismmé su moyen de la taberculine de Koch; et Unna va jusqu'à nier que d'autres auteurs en aient trouvé, quoi qu'ils disent.

Comme je l'ai écrit plus haut, seul, je crois, Lachman, a trouvé dans le pus occumblé sons les croûtes d'un lipus mal traité, des masses de bacilles si nombrens, que l'on aurait pa se croire en présence d'une culture pure de bacilles de la tuberculose. Il faut d'ailleurs, l'orsque l'on recherche les bacilles de lupus, avoir bien soin de se placer dans les conditions nécessaires au point de vou bislochimique pour ne pas les condondre avec les bacilles da nuemas, etc., etc.

Jusqu'ei personne n'est arrivé à obtenir des cultures purse de bacilles tubercultures un ensemençant des milieux de culture avec des produits lupeux. Je n'ai pas été plus beureux. Seul Koch a, dans un cas de lupas bypertrophique du centre de la joue recueilli chez na garçon de 10 ans. obtenu des cultures purses de bacilles tuberculeux qu'il inoculta avec succès à des souris des champs et à des cobayes.(R. Koch, Die Etiologie der Tuberculore — Mittheilungen aus den Kaizerlichen Gesundheitsamte. Zweiter Band 1884, page 66 et 67 Versuch 6 et Versuch 7.)

ischen Gestundheitsannte. Zwetter Band 1884, page 66 et 67 versuch 6 et Versuch 7. Si je n'aip ochtenir de cultures de hacilles tuberculeur provenant du lupus, en revanche, j'ai ohtenu de très belles cultures pures des agents de la suppuration qui jouent un rôle si considérable dans l'évolution de certains lupus, en particulier du stabulvococcus progenes aureus.

#### B. — Anatomie pathologique cellulaire et bactériologique des Variétés atypiques du lupus vulgaire de la peau et des muqueuses.

Comme je I'ai démontré depuis 1882 par mes recherches cliniques, histoingiques, hotefriològiques et expérimentales, ces variétés sont au nombre de quatre: 1º Le lupus vulgaire seléreux que j'ai décrit en 1882 avec P. Vidal, et ses sonsvariétés demi-sécheuses, que j'ai décrit su litérieurem. Il faut y adjoindre le le tuberculosis verrucosa cutis de Riehl et Paltauf, qui doit être considérée comme un lepus demi-seléreux papillomateux superficiel à tendance supuration.

2º Le lupus vulgaire érythématoide que j'ai décrit en novembre 1885, à l'hôpital Saint-Sauveur, puis dans les Archives de Physiologie.

3º Le lupus vulgaire colloïde que j'ai décrit, en 1888, au Congrès de la tuberculose.
4º Le lupus vulgaire mucoïde ou myxomateux que j'ai décrit, en 1888, au

Congrès de la tuberculose.

1° Lupus vulgaire scléreux. (Voir Planche XII, Fig. 2, 3, 4 et Planche XV, Fig. 1 et 2.)

Le lupus vulgaire aclieraux est, comme je l'ai montré en 1888 dans mon étude su la nature des variétés atypiques du lupus vulgaire (Congrès de la tubercu-lose) et de nouveau, en 1890, dans mon mémoire sur le lupus scléreux et le lupus activosé public, en 1890, dans les Etudes expérimentales et cliniques sur la tuberculose, une variété évolutire spéciale du lupus vulgaire et non un processus de guérison et de terminaison comme le lupus sclérosé.

Dans le lupus seléreux, en effet, la transformation fibreuse n'est jamais totale comme dans le lupus seléreué, soil d'elle respecte un certain nombre des tuber-cales lupeux microscopiques et primaires ou des follicules lupeux microscopiques et primaires ou des follicules lupeux, sei qu'elle la mineta que la selérose particile des lupômes ou des follicules lupeux. Le lupus seléreux, contariement au lupus seléreus, est virulent; car, ainsi que je l'ai démontré en 1888, il renferme des builles tuber-culeux et est inoculable aux animaux Cappés ma téchnique ordinaire.

L'on peut, dans le lupus scléreux, distingue-, comme je l'ai fait en 1888, deux variétés : la variété scléreuse, la variété demi-scléreuse. La variété demi-scléreuse se distingue de la variété scléreuse par ce fait que Is address; est beaucoup moins promonées, usit que tous les jusques se soient pas effectés, est que la address y ani incomplète. Cate in moi pas d'actés, est que la address y ani incomplète. Cate un tent ou re piet des un très fréquente au niveau des muquesses, ainsi que nous sit deux que plus haut à propose de l'histologie de lupus de monquesses et se trout de l'actés dans la Figure de la PaxxuerXI. Ses histologie est d'alleurs la nome (à une différent dans la région de la PaxxuerXI. Ses histologie est d'alleurs la nome (à une de la fine de la complexité de plus ou moiss de sédréou prés), que celle du lupus sédéreux. Les phénomies inflammatoires secondaires sont en outre plus accentaés et plus fréquents dans la variété desfinedates que dans la variété selfrences.

Le lupus célevux en fréquemment papillonanteux (voir Pr. xII,  $F_{t,\theta}$ ; 2), Austinable au current contracteux en fréquemment papillonanteux (voir Pr. xIII,  $F_{t,\theta}$ ; 2), Austinable au current partie et de ses probagements risterpapillaires et une hyperkératinisation plus ou moins générale des couches superiocilcule de l'épidemne. La couche corrée est sovreut épaissée et renferre des stries rouque transversales coloreles par la carrin; il en est de raine des tratues des touts en rain; il en est de raine des tratues des touts de la couche de l'échet de l

un l'avantagement de la contraction de la contra

suppuraure.

Ainsi se produisent de petits abcès superficiels situés profondément entre les
saillies papillomateuses. Ces abcès, en s'ouvrant largement, constitueront de petites
cavernes qui, une fois vidées, pourront parfois plus tard être envahies et remplies par des masses épidermiques.

Dans certains cas, ces masses épidermiques à disposition concentrique lamelleuse, renfermant encore à leur centre du pus ou de la matière casécuse concrétée, pourraient à un examen superficiel être prises pour des globes épidermiques.

crétée, pourraient à un examen superficiel être prisses pour des gloose spinerm ques. Entre les papilles hyperfroyhiées, allongées et remplies de cellules migratrices, s'enfoncent les colonnes hypertrophiées, allongées, pariois ramifiées du corps muqueux hypertrophié. Celles-et péatérent três profondément et d'une façon irrégulière entre les papilles. Elles renferment quelquetois des globes, épidement de la comment de la colonne de la commentation de la colonne de la colon

miques (Voir PLANCER XV, Fig. 2).

Souvent le hourgeonnement de la couche papillaire et des prolongements 
épidermiques interpapillaires est tellement prononcé, que sur des coupes obliques 
ou insuffisamment prolondes, on pourrait prendre toute cette région superficielle 
du juyos, nour un épithélione tutulué à cellules extrimenteuses.

Les papilles du derme ne sont pas envabies par les follicules lupeux, sont passion niveau de leur base. C'est surtont dans le lupus demi-adérenx et en particulier dans quelques-unes de ses variétés superficielles voisines de la tuber-culose verruqueuse de Riebl et Paltauf que l'on observe cette situation superficielle des larômers.

Parmi les différents nodules lupeux primaires ou secondaires il en existe une qui subissent la transformation fibreuse plus ou moins complète.

Sur les coupes, les nodules lupeux sont constitués par des faisceaux de tissu conjonctif fibreux disposés en lamelles concentriques. Ces faisceaux sont séparés par quelques cellules embryonnaires (Voir PLANCER XV. Fiz. 4).

La sclérose débute à la périphérie de l'Itot qu'elle envahit progressivement, le dissociant en quelque sorte en lamelles concentriques par des prolongements plus ou moins fins de tisses fibreux, lesquels par leur disposition et leurs rapports avec les cellules embryonnaires rappellent les fibres de Sharpey dans l'ossification (Voir PLANCHE XV, EW, A.).

La sclérose augmente, envabit la périphérie de l'îlot, qui ne persiste plus à l'état embryonnaire qu'au niveau de son centre et finit même parfois par se transformer comolètement en tissu fibreux.

Sourcet des Ilots en voie de transformation fibreuse se trouvent séparés ou même réunis les uns aux autres par des masses de tissu fibreux dense, d'où partent des prolongements qui pénétrent les llots précités (Voir PLANCHE XII, Fig, 4). Dans certains points de la tumeur on trouve encore çà et là des nodules lupeux

embryonnaires avec des cellules géantes.

Les vaisseaux même les plus ténus présentent une tendance remarquable à la sclérose de leurs parois (Voir Plancus XII, Fig. 3), surtout dans la variété scléreuse

Dans les parties sous-jacentes ou ambiantes on retrouve à un degré plus ou moins pur la texture du tissu lupeux. Les bacilles tuberculeux sont, comme je l'ai montré en 1888, en général très

rares dans cette variété atypique de lupus vulgaire. Ils y sont ordinairement plus rares que dans le lupus vulgaire classique et se trouvent en général placés dans les cellules géantes que renferment les follicules lupeux non encore séderosés ou an voisinage de celles ci. On peut aussi les trouver dans le tisse lupeux plus ou moins cloigné de la cellule géante (Voir PLACEUR X, Fig. 8 et PLACEUR X, Fig. 5 et 6).

Cependant, j'ai, dans un certain nombre de mes observations de lupus demischer spillomateux, été étonné de l'assez grande quantité de bacilles tuberculeux que j'ai trouvés en pratiquant des coupes en série. Dans ces cas, d'ailleurs exceptionnels, les bacilles tuberculeux étaient beaucoup plus nombreux que dans les observations ordinaires de lupus vulgaire classieme.

Ces variétés de lupus papillomateux riches (relativement) en bacilles, doivent ètre considérées comme faisant partie du groupe de lupus demi-seléreux papillomateux, dont l'affection décrite par Richl et Paltauf, sous le nom de tuherculosis verrucosa cutis, semble être une sons-variété très superficielle, à tendance suppurative. Elles constituent des termes d'anion entre le lupus vulgaire et la inberculose técumentaire primitive par inoculation

Outre les bacilles de la tubreculore, Fon trowre parfois dans le lipus softerux, seriotud anasse variedes papillometenes, creuzsede, avec tendance à la formation de foyers supportaits et d'aboise entre les papilles, une quantité plus ou moins considérable de micrococcé de la supportation, op articulier de stapivitococci autri. Ces agents de la supportation jonent évidemment un grand rôle dans les processus aucraidiques et supportation jonent évidemment un grand rôle dans les processus autriculières et supportation que se processus autriculières et supportation grand particules parfois en certain role dans les poussesses inflammatoires qui se font parfois aun invesur deceit in voil dans les poussesses inflammatoires qui se font parfois aun invesur des leurs softent parfois aun invesur des processes de la processe de la particulier au niveau des jumps applicantes; desirables de la particulier au niveau des jumps applicantes des la particulier au niveau des jumps applicantes des la particulier au niveau des jumps applicantes de la particulier au niveau des jumps applicantes des la particulier au niveau des jumps applicantes de la particulier au niveau de la particulier au niveau des jumps applicantes de la particulier au niveau de la particulier

Dats une variété particulière de lique sélèreux (variété plane profondé), cantéries par la situation profonde et diffuse en général de l'Indiration, et par l'absence d'état pagillomateux à la surface du placard lapeux, le lupus sélereux entuitipariols d'une façon diffuse lous le figuiateur du deme en tenime l'hypoderne, lei la sélerose est souvent plus prononcée et les follicules lispeix: embryonaires lei la sélerose est souvent plus prononcée et les follicules lispeix: embryonaires variété de lupus sélereux, qui seux estre sétés de la symptomathogies sous le nom de lupus sélereux variété plane profonde, trouve (Voir Paxieux X, Fig. 3), en ond de lupus sélereux variété plane profonde, trouve (Voir Paxieux X, Fig. 3).

J'ai démontré en 1888 que, contrairment au lupas solérosé, toutes les variétés de lupas soléreux sont incomblés sux animaux d'appès la technique que p'ai formulée, mais que la date d'apparition de ces tuberculoses expérimentales est encore plus tardire chez les animaux inoculés avec lupas soléreux, que ceux qui sont inoculés avec le lupas vulgaire classique. Il faut faire exception toutefois pour les variétés de lupas demi-caléreux pallomateux asser riches en bacilles, dont j'ai parle plus haut. Celles-ci determinent assez rapidement la tubervulisation de Patimai en expérience.

Le lupus scléreux est donc hien, et au point de vue spécifique et au point de upour autre de la commentation de la commentatio

## Annexe au lupus scléreux.

(LUPUS DEMI-SCLÉREUX, PAPILLOMATEUX, SUPERFICIEL ET SUPPURATIF; TUBERCULOSIS VERRUCOSA CUTIS DE RIELH ET PALTAUF.) TUBERCULE ANATOMIQUE

Nous avons vu plus haut, à propos de la symptomatologie, que l'affection décrite en 1886 par Richl et Paltauf sous le nom de tuberculose verruqueuse de la peau devait être rattachée aux variétés atypiques du lupus vulgaire et en particulier au lupus demi-scléreux. Nous l'avons considérée comme un lupus demi-scléreux papillomateux superficiel à tendance suppurative.

La tuberculosis verrucosa cutis de Riehl et Paltauf qui, selon moi, je le répète, doit être considérée comme un lupus papillomateur superficiel à tendance suppurative, présente des particularités histologiques intéressantes, qui ont été très bien mises en lumière par Riehl et Paltauf et dont il pous faut ici dire quelques mots-

Ces particularités histologiques se résument ainsi: l'infilitrat lipsux est apperficiel; il sembné sièges rutorite et avvis son point de départ au riveau de la région sus-papillaire du derme. Il ne dépasse que tries exceptionnellement les générales des glandes sudoripares. L'illustrat présente toes les caractères histologiques des impénses, Mai cès la prômes sont plus riches en hostiles que d'urdinaire, l'internet de coirci histologiques des impénses, Mai cès la prômes sont plus riches en hostiles que d'urdinaire l'internet d'acces d'abundaires.

Nous venons de voir que certaines variétés de lupus demi-scléreux papillomateux profonds sont également remarquables par leur richesse relative en bacilles de la tuberculose et par leur envahissement par les microbes de la suppu-

ration.

Les papilles du derme sont très bypertrophiées, infiltrées de cellules embryonnaires. Il se produit souvent, au niveau des parties profondes des prolongements
épidermiques interpapillaires, des foyers de suppuration qui peuvent envahir le
derme et acame! Tinfilitat lumes.

Le centre du placard peut à la longue s'affaisser, par suite d'une sclérose plus ou moins complète et d'une cicatrisation plus ou moins parfaite et en général superficielle de la lésion.

Certaines variétés de tubercules anatomiques présentent une structure très analogue à celle du lupus scléreux papillomateux ou de la tuberculosis verrucosa cutis.

Ils peuvent, comme l'ont montré Riehl, Pollosson, Reverdin et Mayor, Leloir, Finger, Dubreuilb, etc., renfermer des bacilles de la tuberculose.
Il n'existe pas, au point de vue histologique et bactériologique, de différence

Il n'existe pas, au point de vue histologique et bactériologique, de différence essentielle entre certains tubercules anatomiques dus à l'inoculation de bacilles de la tuberculose et certaines variétés du lupus scléreux.

Ces faits montrent une fois de plus qu'il y a entre le lupus vulgaire et les tuberculoses tégumentaires primitives par inocontation, des relatious étroites, comme je ne cesse de le répéter depuis le commencement de ce livre.

## 2° Lupus vulgaire érythématoide (Voir Planche X, Fig. 7 et Planche XIII, Fig. 1, 2 et 3.)

L'histologie pathologique du lupus vulgaire érythématoide tient à la fois de celle du lupus vulgaire vrai et de celle du lupus érythémateux par. Elle varie d'ailleurs un peu suivant les cas. C'est ainsi que j'ai observé une infiltration de collules embryonasires convalisant innút. les régions superficieles du derme, tantôt le tiers supérieur et mânes la totalité de derme. Sourent anême cette inflitzation envoyait des prolongements le long des vaisseaux et des dabades jusque dans Phypoderme. Dans et en valisseaux et, les vaisseaux et des dabades jusque dans présentaient quelquefois les altérations que f'ai signaldes à proposet lu jusa érythémateux.

L'indiration était diffuse, constituée par des collaies embryonanires en général génément colories par le piero-carrine et non mélanguée de foyres hémoriagiques. Toutébis dans certains cas et même sur ortaines coupes prevenant d'un meme maide. Pou pouvait constater des indirations difuses de cellules embryonnaires, mais à vitaillé inégale, et mélangées d'indire atiens de cellules embryonnaires, mais à vitaillé inégale, et mélangées d'indire atien par des des des des mitures des la décrit à propos du pous érythémateur vrai.

Dans un grand nombre de cas, cette infiliration diffuse, quoique profonde, ne reaffermati pas de cellules géantes. Tost un moins celles-d étaient-elles excessivement rares, si hien que cette absence totale de cellules géantes venait encore accrotire l'analogie apparente existant au point de vue histologique entre le lupus érythémateur et le lupus valigaire érythémateur et le lupus drevine de la comment de la commentation d

Mais un examen suffissat permettait en général de constater l'existence de quelques cellules génates très rares, les peu mohrecesse d'ordinaire, mais veixtant pas moins, ce qui est d'une importance majeure au point de vue du diagnostic davec le lupus érithenateux vezi. D'allieuru le nombre de ces cellules génates est excessivement variable suivant les cas et même suivant les corpes proveauit d'un excessivement variable suivant les cas et même suivant les corpes proveauit d'un une critain nombre de cas prés l'aj une signe date sun certain nombre de cas d'aur une critain nombre de coupse; l'aj une signe date sun certain nombre de cas fina un certain nombre de coupse; l'aj un défaute de cu même morceau, je ne constatia que l'inflictation d'iffuse et l'alunces totale de collette génates.

Quelle que soit la valeur que l'on attache aux cellules géantes dans le diagnostic différentiel de la tuberculose, il n'en est pas moins certain que leur existence dans le lupus vulgaire érythématoïde présente une certaine importance.

Chr ovities maledes or a nivem de cettaine coapes provenint d'un sirpio che loquel l'esame histologique a vivali permis de constate que l'intimo diffuse plas ou moins profonde avec inégalité de vitaité des cellules embryonaires et inflittation hémorrhaque comme dans le lapus évriendance, j'ul separament constater, sur des coupes pratiquées en série, une tendance à la nodulation de l'inflittration lapomateuse et à la formation de lapoines millaires et nodulaires présentant alors, pris individuellement, tous les caractères des lupômes du lupus vulaier, mais remarquables pet les distantions superficiellement.

D'alleurs, il arrive fréquemment que sur la même coupe l'on trouve en un point une infiltration diffuse consistivé par de scellaise embryonaires a vitalité in plus ou moins égale, présentant en quelques points des infiltrations bémorrhagiques, infiltration diffuse au nivers de lesponile lon peut constater des celluleis agéantes plus ou moins nombreuses, lesquelles d'ailleurs peuvent faire totalement défautt. Au voisinage de cette infiliration diffuse, l'on trouve disséminés dans le derme, de petits foyers Inpeux, depuis les foyers les plus microscopiques constitatés seulement par le groupement d'une dizaine de cellules embryonnaires, jusqu'aux foyers plus volominenx, nodulaires, présentant parfois au centre une cellule géante, enfin issura'uux reso fovers histologiques presque visibles à l'ell au.

Ainsi done, nous voyons que chee les différents malades ou sur les préparations provenant de différents lambeaux cutanés excises chee le même malade ou sur les différentes coupes provenant d'un même nodule ou enfins ur les différents points d'une même coupe, l'on trouve mélangées les lésions du lupus érythémateux avec celles du lunus vulgaire classique.

J'ajoute que dans certains cas, on peut également observer ces dilatations vasculaires avec alfération des parois des vaisseaux capillaires et ces altérations glandulaires, que j'ai décrites en 1882, en collaboration avec E. Vidal, à propos du lugus érythémateux vrai.

Notons enfin que dans le lupas vulgaire érythématoide, comme dans le lupas vulgaire classique, l'on abserve presque constamment ces trainées de cellales embryonnaires, se faisant dans les espaces l'umphatiques situés entre les faisceaux du tisse conjoncifi, et qui contituent do vértiables l'primphatiques éclicalises spécifiques sur lesquelles j'ai insisté dans mon mémoire sur le lupas vulgaire et le système l'umbatique.

Quant aux lésions épidermiques, elles présentent la plus grande analogie avec celles que l'on observe au niveau du lupus non exedens (surfout lorsque celni-ci en est arrivé à la période de résorption interstitlelle) ou au niveau du lupus érythémateux.

C'est-à-dire que les lésions épidermiques sont ici des lésions d'atrophie épidermique, telles que je les ai décrites à propos du lupus érythémateux, et telles que je les ai étudiées avec E. Vidal, à propos du lupus vulgaire non exe dens

Les lésions qui correspondent à des altérations exsudatives se produisant dans lépiderme (formation de phlyctènes, vésicules, pustules, etc.), en un mol les processus d'altération cavitaire et de phlycténisation font défaut dans le lupus vulgaire érythématoide.

Dans la variété de lupus vulgaire sérvitématoide que j'ei désignés sous le nom de lupus vulgaire sédreux évitématoide de que nous avons dutiles plus baut au pônt de vue symptomatologique, on retrouve des tésions histologiques semblables èclies que nous venos de décirre, anies endifferunt abamoins par la transformation selércuse d'une partie plus ou moins notable de l'infiltration lupomateuse.

Dans quatre cas de lupus vulgaire érythématoide de la peau et dans deux cas de lupus vulgaire érythématoide des muqueuses (lêvre supérieure), j'ai trouvé de très rares bacilles dans les coupes histologiques colorées au moyen du procédé de Ehrich; pour le lupus de la peau, dans un cas, 2 bacilles sur 30 coupes, dans un cas autre cas 1 bacilles ur 36 coupes, dans un troitéme cas 12 bacilles sur 32 coupes;

enfin dans un quatrième cas de lupus vulgaire: érythématoide que j'ai examiné, je n'ai pu trouver de bacilles.

Dans les deux cas de lupos des muquenses dont il m'a été donné de pratiquer l'examen bistologique, j'ai trouvé 3 bacilles sur 25 compes dans un cas, et 2 bacilles sur 20 coupes dans l'autre cas.

J'ai inoculé 4 cas de lupus vulgaire érythématoïde de la peau et 2 cas de lupus vulgaire érythématoïde des muqueuses.

Toutes ces inoculations ont été positives. Les cobayes inoculés sont devenus tuberculeux et ont donné lieu à des inoculations tuberculeuses en série.

## 3° Lupus vulgaire colloide. (Voir Planche XII, Fig. 6 et 7.)

Lorsqu'en pratique des coupes dans les nodules du lupus colloide, on constate qu'ils ont constitutés par des blocs colorés en jaune orange par le picro-carmin, d'apparence vitreuse, et présentant les caractères de la dégénérescence colloide. Ces blocs ne sont autre chose que les parties centrales des follicules lupeux. Ils tranchent par leur aspect jaune vitreux sur les manchons ou amas de cellules tranchen que four appect jaune vitreux sur les manchons ou amas de cellules de la company de la contraction de la

embryonaires bien nettes et fortement colorées par le carmin qui les entourent. Ils renferment le plus souvent une ou plusieures cellules généres relies paraapparentes, mais parfaitement recomaissables, dans lesquelles ou au voisinage despuelles on per la prôte, mais apprié de longues recherches portant sur un grand nombre de coupes histologiques, rencontrer de rares bacilies (taberculeux, ces nombre de coupes histologiques, rencontrer de rares bacilies (taberculeux, ces nombre de voisies (taberculeux, ces nombre de voisies) est production de visions est controlles limears, cont pressure totalement désources de visions un estate total de visions est production de la controlle production de visions est production de la controlle production de visions est production de la controlle production d

Les nombreuses inoculations expérimentales que j'ai faites avec des parcelles de ces nodules lupeux, mes recherches hactériologiques, m'ont démontré que cette variété de lupus n'est autre chose qu'une variété peu virulente de la tuberculose tégumentsire.

Cette variété est au lupus vulgaire classique ce que la tuberculose colloïde du poumon, décrite par Grancher, est à la tuberculose vulgaire de cet organe.

Dans cette variété, l'infiltre lapeux est platôt diffis. Les collules embryonnaires qui le constituent sont dissemines irregulièrement et d'une façon relutivement peu dense dans le derme. Le tisse conjonctif dermique est profondément aiférs: il a peut se structure fasicules et présents platôt l'asport d'une subtance demi-molle, un peu grenne, d'upparence glatimiforme. Les fibres élastique out pressup tolaitement dispare. Ce rèst qu'uve peise que l'on retrouve en certains endroits des vestiges du tisse conjonctif dermique. En ces points, l'on peut cherrer souvent une dégénérescone maqueux des collaiss platés du tisse conjoncif. Sur les coupes colorées au piero-carmin, les cellules embryonaires qui constituent l'inflitta liquex d'iffus, trancelle par le ute coloration rouge sur le tissu dermique altéré et coloré en jaune. On dirait nu pointille rouge au une masse gétaintiforne jauntier. Quelques-cance de ces cellules embryonaires ont elles-mêmes subi la dégénérescence muqueuse. Elles se réunissent partois pour formet de petits notables composés de quatte à hait cellulez. Elle out de la tendance à de petits notables composés de quatte à hait cellulez. Elle out de la tendance à Car l'est qu'experien universaire surguint dilatés qui abondes dans ce lissu lupeux. Ce n'ést qu'experien universaire de l'est de

R existe parfois à la surface de ces tunercules lupeux, surtout quand ils sont asset volumineux, de petits points qui tranchent par leur couleur plus pale ou plus transparente sur le reste du tunercule, et qui ne sont autre chose que de nefite

kystes renfermant une substance muqueuse.

Dans es très-rares follicules luyeux, il est encore plus acceptionnel de rencontere des cellules genates. Il natu m grand nombre de coupes pour en trouvre une ou deux. La recherche des hacilles est des plus difficiles dans cette variétés de lugus. Le plus souvent on n'en trouvre pas. Il m'à fail puisieurs fois pratiquer jisqu'à sokante compse en série avant d'en trouvre un ou deux. Ces hacilles se trouvent touiours dans les cellules géstates ou dans leur voisinage.

Contrairement à la variété précédente, ces tubercules lupeux sont parcourus par de nombreux vaisseaux sanguins, souvent dilatés. Il existe parfois aussi des hémorrhagies interstitielles qui se médangent dans certains cas à la matière muqueuse des pseudo-kystes. Ceux-ci ne sont pas tapissés par un épithélium, des lambeaux filtriuex sont outeurleois accolés à leurs parois.

Les inoculations expérimentales que j'ai faites avec des parcelles de ces nodules lupeux, mes recherches hactériologiques, m'ont démontré que cette forme atpsique du lupes valigaire n'était autre chose qu'une variétés pur virulente de la tuberculose tégumentaire. C'est une variété mucoide ou mieux myxomateuse du lupus vulsaire.

## C. - Anatomie pathologique des complications du lupus.

Après tout ce que nous avons dit de ces complications tant dans le chapitre intitulé: Complications du lupus, que dans l'histologie pathologique du lupus en général, il ne nous reste, plus à étudier que : Les lésions du système lymphatique et le lupus compliqué d'épithéliome.

Nous avons étudié plus haut les lésions histologiques des hybrides lupomateux et syphilomateux. LÉSIONS HISTOLOGIQUES DES ALTÉRATIONS DU SYSTÈME LYMPHATIQUE SECONDAIRES
AU LIMPES

Nous avons vu à propos de l'histologie pathologique générale du lupas que les vaisseaux l'umphatiques sont dilatés, entourés de manchons de cellules embryonnaires, d'une infiltration lupomateuse plus ou moins difiuse et que c'est surtout le long des vaisseaux lymphatiques que se propage l'infection luneuse.

Il existe donc de véritables l'ymphangites lupeuses, comme nous l'avons yn plus haut. L'endothélium des l'ymphatiques prolifère dans certains cas et l'on voit parfois, outre l'épaississement et l'infiltration embryonnaire des parois du vaisseau lymphatique, cetui-cè être oblitéré par un réticulum et des masses vitro-caséenses.

En somme, la lymphangite et la périlymphangite sont fréquemment constatables. La périlymphangite est souvent très nettement lupeuse, comme l'indiquent les follicules lupeux très-caractéristiques avec bacilles, que l'on observe asser sonvent autour des lymphatiques.

La prilymphangie est done très importante, car elle explique le processus de diffusion contraire et d'avanissement propressi fest issus par l'infliret serful-oubrevuleux; elle capitque aussi comment, dans le luque des membres par exmeple, les nodels lymphantiques sitois le long du trajet des lymphatiques deviannent en grossissant, sinsi que nous l'avons vu à propos des complications de lupus, des gommes servolts-bracheciqueses et plus rarement des nodules luqueux. La lymphangire elle-nême, et les lésions intra-vasculaires qui en sont la conséquence, louent évidemment un certain rôle dans la production des oddense lymphantiques qui visannest souvent compliquer le lupus et qui peuvent abourir impléantaires qui visannest souvent compliquer le lupus et qui peuvent abourir impléantaires qui visannest souvent compliquer le luque et de la complication de l'archivers.

In n'a jamais observé de bacilles de la tuberculose dans l'Intérieur des vaixseaux l'apphalques, ansi j'ai asser fréquemment trovet dans l'Intérieur de ceuxci des microbes de la supparsion. En revanche j'ai asset souvent trovet, mais toujours n'età petit nombre il est vai, des bacilles de la tuberculose au militen des esfulles épithélioides ou embryonaires circles au voisinage des espaces lyimbantificates.

Mais ces bacilles étaient toujours excessivement peu nombreux et il fallait pratiquer un très grand nombre de coupes pour arriver à en découvrir un ou deux, trois ou quatre au nius.

Nous avons vu plus haut qu'il m'a été donné un assez grand nombre de fois de la tuberculose dans les ganglions lymphatiques où aboutissent les vaisseaux jymphatiques partant d'un foyer lupeux.

l'ai en outre démontré, comme on l'a vu à la page 183, que dans ces cas l'inoculation de ces ganglions lymphatiques donnait lieu cher l'animal à de belles tuberculoses inoculables en série. La lymphangite lupeuse peut donc aboutir à l'infection scrofulo-tuberculeuse des ganglions où abontissent les vaisseaux lymphatiques partant du foyer lupeux, comme je l'ai montré en 1889.

Il nous reste à dire quelques mots de l'histologie pathologique de l'exdème dur éléphantiasiforme qui vient parfois compliquer le lupus, en particulier le lupus des membres inférieurs et que nous avons étudié plus bant dans les complications

sous le nom de pseudo-éléphantiasis lupeux.
J'ai eu l'occasion d'examiner plusieurs cas de pseudo-éléphantiasis lupeux
et, de même que Doutrelepont et son dève Habn, j'ai pu constater les lésions his-

et, de même que Dou tologiques suivantes :

L'épiderme est très épaissi. Au niveau des endroits papillomateux, la couche granuleuse est très accentuée. Il existe souvent des bandes colorées en rouge, par le carmin, dans la couche cornée. Le corpse d'halpigh est très épaissi et ses prolongements interpapillaires sont très accentués. Au niveau des ulcérations l'épiderme a dissavu.

Mais ce sont surtout les ulcérations du derme qui sont caractéristiques, Le derme est épaissi d'une façon extraordinaire. Les papilles sont plus ou moins hypertrophièses tinflitrées de cellules embryonaires. Au niveau des ulcérations, plus on se rapproche de la surface de celles-ci, plus l'infiltration des cellules embryonaires est abondante.

Le derme est constitué, comme dans l'éléphantiasis nostras, par des faisceaux conjonctifs dirigée en tous seas et entre-croisés, lesquels en certains points possèdent encore des noyaux bien colorables par le carmin. Mais la pitpart de ces faisceaux présentent une sorte d'aspect homogène indistinct; il semble qu'ils aient suit une sorte de dégénérescence colloide ou vitreues. Ils nes colorent pas par suit une sorte de dégénérescence colloide ou vitreues. Ils nes colorent pas par

le carmin et l'on ne trouve pas à leur niveau de noyau colorable par ce réactif.

l'ai dans quelques cas, sur les coupes colorées au moyen du violet de méthylaniline, constaté une coloration rosée très nette de ces faisceaux, coloration qui se retrouve encore dans la paroi de certaines glandes sudoripares et de certains

vaisseaux. Il semble donc, comme l'a justement fait remarquer Mathieu, que le derme subisse une sorte de dégénérescence amyloide.

Entre les faisceaux du tissu conjonctif se trouve une grande quantité de fentes et vaisseaux lymphatiques dilatés, largement béants et pour la plupartvides. C'est surtout dans les parties profondes du derme que ces dilatations lymphatiques soul acceptules.

Les parois des valsseaux sont très épaissies. Il existe une périartérite et une périphlèhite accentuées, accompagnées parfois de lésions de l'endothélium vasculaire. On peut observer aussi une périnévrite très prononcée analogue à celle que Cornil a décrite dans l'éléphantiasis nostras vulgaire.

Les glandes sudoripares sont envahies par une infiltration cellulaire abondante et la plupart d'entre elles finissent par s'atrophier et disparatire,

Les glandes pilo-schacées ont disparu. L'on trouve autour des vaisseaux et des glandes sudoripares une infiltration ahondante de cellules embryonnaires. En outre, comme l'ont fait observer Doutrelepont et Hahn, il existe au niveau de cette infiltration, et d'ailleurs dans tous les points de la coupe, un grand nombre de mastzellen.

An milieu de ces faisceaux de tissu conjonctif, surtout dans les régions profondes du derme, mais aussi dans les couches moyennes et supérieures de celui-ci, l'on trouve un assec grand nombre de nodules lipeneu caractéristiques, avec leurs manchons de céliules embryonnaires renfermant des cellules épithélioides et des cellules géntaes.

Dans quolques cas, ces cellules géantes étaient très abondantes et très caractérisées. Comme d'ordinaire, le tissu conjonctif a disparu an niveau de l'infiltration lupeuse.

J'ai trouvé plusieurs fois dans l'intérieur de ces cellules ou à leur voisinage 1, 2 et même une fois 3 hacilles de la tuherculose.

Au niveau des régions végétantes de ce pseudo-déphantiasis, l'on constate une hypertrophie énorme des prolongements épithéliaux interpapillaires, une infiltration considérable de tout le derme par des cellules embryonnaires et une quantité considérable de mastrellen.

Cette infiltration de cellules embryonnaires renferme des follicules lupeux you moins abondants et plus ou moins caractéristiques, dans lesquels on pentarriver parfois à trouver des bacilles de la tuberculose.

L'hypoderme est également égalem d'une façon estraorlimère. L'on peut constaire non envahissement per l'affirite lupeux quimit les dandes andoripaeux, les vaisseux sanguins et l'amphatiques. Les travées du tien conjuncit de l'hypoderme sont épalemis jeu les vaisseux sanguins et l'amphatiques. Les travées du tien conjuncit de l'hypoderme sont épalemis jeu les different affiques disparaisent. La seldrous et l'envahissement fibreux, en un mot toutes les lésions de l'ordime dur, telles qu'elles ont dé décrites par Benaut (de L'pou) et par Corall, ganent peu à peut l'hypoderme.

L'infiltration lupeuse, péneirant encore davantage dans la profondeur, peut envalhi les aponévoses, les muscles, le périoste, le périchondre, les os et les eartilages aunivezue desgueles, outre une infiltration plus ou moins difuse, l'on poura quelquefois trouver des follicules lupeux caractéristiques renfermant de rares bacilles tuber-culeux.

Ainsi que je l'ai dit en 1885 dans mes cliniques, j'ai, pour préciser la nature du pseudo-déphantiasi lupeux, incoulé à des animaux des parcelles de ce tissu déphantiasique renfermant des lupômes. Ces inoculations m'ont donné des résultats positifs (tuberculoses en série par inoculation intra-péritonéale chez le cobavo).

#### LIPES ET ÉPITBÉLIONE.

Nous avons étudié plus haut la symptomatologie du lupus compliqué d'épithé-

L'anatomie pathologique de cette complication a été faite avec soin par les auteurs que nous avons cités à ce propos.

L'étude histologique de cette complication montre bien qu'il ne s'agit pas ici d'une forme spéciale de lupus (comme l'ont soutenu Orth en 1875 et quelques dermatologistes américains en 1883), mais hien d'un épithéliome développé sur une Inherculose locale avec laquelle il se mélange quelquefois pour produire une sorte de tissuhvbride, de même que l'on voit l'épitbéliome se mélanger au syphilôme.

Lorsque l'on pratique des coupes de lupus compliqué d'épithéliome, on constate qu'au niveau de la tumeur épithéliomateuse, le corps de Malpighi est épaissi fortement et que ses prolongements interpapillaires ont subi une hypertrophie notable. Un grand nombre des cellules malpighiennes présentent les signes de l'altération cavitaire au déhut et il existe dans le corps de Malpighi une assez grande quantité de cellules migratrices. Plus on se rapproche du centre de la tumeur, plus les prolongements interpapillaires du corps de Malpighi augmentent de volume. Ils s'accroissent dans toutes les dimensions et se ramifient. (Voir Plancros XIV. Fig. 3).

Ainsi se forment des masses d'épithélioma lohulé plus ou moins ramiflées, dichotomisées, ou anastomosées les unes aux autres, qui peu à peu envabissent le tissu fibreux infiltré par les lupômes. Cet épithéliome renferme un nombre

plus ou moins grand de globes épidermiques hien caractéristiques.

En quelques points (Voir Planche XIV, Fig. 4.) I'on voit avec la plus grande netteté comment les prolongements ténus, minces et divisés de l'épithéliome envabissant le derme sous forme de handes épithéliomateuses longues et minces, constituées par deux rangées et même par une seule rangée de cellules epithéliales, se mettent en contact avec l'infiltrat lupeux avec lequel en certains points (Voir PLANCHE XIV, Fig. 4) ils présentent les rapports les plus intimes. Il est alors parfois bien difficile de distinguer les cellules épithéliales du cancer d'avec les cellules épitbélioïdes de l'infiltrat lupeux.

Mais les faits que j'ai observés ne m'autorisent pas cependant à affirmer d'une façon certaine, comme l'a fait Mihelli, que les cellules lupeuses peuvent se transformer en cellules épithéliomateuses, que c'est aux dépens du lupus que se

développerait l'épithéliome. Jusqu'ici en effet, pas plus que Lang, Kaposi, Pick et ses élèves Winternitz et Richter, je n'ai vu les éléments lupeux se transformer en tissu épithéliomateux. Il faut en effet avoir soin de ne pas prendre pour des cellules malpighiennes les

cellules épithélioïdes des lupômes. Ainsi donc, nous voyons que cet épithéliome est un épithéliome lohulé qui paraît se développer sur le lupus aux dépens du corps de Malpighi, comme se développent l'épithéliome primitif de la peau, l'épithéliome des cicatrices,

l'épithéliome des lésions banales antérieures, des nævi, par exemple. Ce sont donc le corps de Malpigbi et en particulier ses prolongements inter-

papillaires qui doivent être considérés comme le point de départ ordinaire du lupus compliqué d'épithéliome. Cependant il est possible que, dans des cas très rares, les glandes pilo-séhacées et sudoripares puissent également (je n'oserais toutefois pas l'affirmer d'une façon absolue) être le point de départ de l'épithéliome. Il me paraît prouvé que, exceptionnellement, ces glandes peuvent être également des centres de prolifération épithéliale donnant naissance à des bourgeons épithéliaux.

Fai publié dans la thèse de M. Bidault en 1886 la relation bistologique de deux cas de lupus compliqués d'épithéliome, avec planches à l'appui, où l'épithéliome provenait éridemment en partie, des clandes sulo-sébacées.

Pick et Winternitz ont noté aussi une tendance à la prolifération des cellules des glandes sudoripares. Enfin Kaposi avait signalé déjà des prolongements épithéliaux formés par les cellules des glandes sudoripares et des gaines de la racine des poils, allant à la rencontre des bourseons du corns moments.

Dans la zone d'eurahissement on voit que le tissu fibreux infiltré de nodules lupeux est refoulé par le néoplasme. Ainsi que je l'ai fait remarquer dans la thèse de M. Bidault, l'infiltrat lupeux fuit en quelque sorte devant la marche

envahissante de l'épithéliome.

On constate au outre, souvent, qu'il n'y a pas seulement simple juxtaposition
des deux maladies, mais une véritable intrication des éléments morbides; des
flots épithéliaux étant entourés par l'infiltrat lupeux et réciproquement, ainsi que
l'ont bien montré Weher et Lance.

Nous avons vu que tous les histologistes, sauf Mibelli, admettent que les élémed du lupus ne se transforment pas directement en éléments cancéreux. Comme je l'ai montré aux pages 32, 33 et suivantes de la thèse de M. Bidsult, il ne s'agit pas ici d'une transformation de tissus, mais bien d'une substitution d'un tissu natibologique à un ature lissus afelament pathologique.

ussu peurologique a mature usas gezeinem paunosogrape.

Dans le lupus complique d'épithéliome en effet, l'épithéliome n'est pas englohé
dans du tissu fibreux, comme cela se voit dans l'épithéliome ordinaire. Partout au
contraire il est limité par le derme infiltré, ou hien il est en rapport avec les cellules embryonnires qui constituent le lupus.

Epithéliome et lupus sont donc pour ainsi dire en contact immédiat. On voit (Voir Plancus XIV, Fig. 4) les hourgeons éphithéliaux s'enfoncer dans le derme et se substituer aux éléments lupeux qui s'atrophient et disparaissent devant eux, résorhés molécule par môlécule.

Ainsi donc, comme je le disais dans la thèse de M. Bidault, l'épithéliome refoule le tissu lupeux et se substitute à lui. Il y a donc ici une double substitution, d'abord celle du tissu lupeux au tissu normal et consécutivement celle des éléments épithéliaux aux éléments inneux.

Ce fui que les lobules épithéliomateux ne sont pas encepaulés par du tissu four échée ne suce, le issu liquex, mous sexplique comment il se fait que la masse épithéliomateuse s'accroit en général rapidement, le tissu lupeux, nous poposant qu'une réstainne minime à l'evanhaissement épithéliomateux (il. lesior, in thèse de Bédaul). Dans plunieurs cas de lique compliquée d'épithélione qu'el qu'ellement que le vaisseux n'étaient d'épithélione que le vaisseux n'étaient d'épithélione que le vaisseux n'étaient de le présent de la comme de le vaisseux n'étaient de le présent de la comme de le vaisseux n'étaient de la comme de la comme de le vaisseux n'étaient de la comme de la

Pourquoi et comment certains lupus se compliquent-ils d'épithéliome, tandis

que d'autres ne sont jamais envahis par ce mal?

Il est blen difficile de répondre à cette question. On peut remarquer tout d'abord que dans le lupus, simis que nous l'avors vu plus baut, il y a d'ordinaire tendance à l'hypertrophie du corpade Malpighi et de ses prolongements interpagi. Alleise. Cette hypertrophie atteint son maximum dans le lupus apillonaster, de la lupus adéreux papillonateux et dans cette variété de lupus si voitine des précédentes que Beach, juit Schutz, ont décrite sous le nome à lupus spithifonas-cédentes que Beach, juit Schutz, ont décrite sous le nome à lupus spithifonas-cédentes que Beach, juit Schutz, ont décrite sous le nome à lupus spithifonas-

Mais, même dans est sas si accentués d'hypertrophie épithéliale que l'on remontre dans les tupes sidereux, papillomateux, épithéliomatoides (Voir Pascare IX, Fig. 9, 1) hypertrophie épithéliale a habouti jamais à la production d'un épithélione. La tumeur épithéliale demeure toujours heigne, elle ne devient jamais maigne. Elle est, comme je l'ai fair ternarquer à la page 42 de la thése de M. Ridault, su iupus compliqué d'épithélione, ce que le papillome vulgaire de la peau est au anoner épithélial de celle papillome vulgaire de la peau est au anoner épithélial de celle par

Remarquons en outre que ces lupus papillomateux, épithéliomatoïdes peuvent persister de longues années, sans aboutir à l'épithéliome.

Notons d'autre part que l'épithéliome se complique assez souvent de vieux upus saillants, papillomateux, et nous en condurons que, si l'hypertrophie malpigitienne, fréquente dans le lupus, prédipose pent-érte à l'erwahissement épithéliomateux, il est loin d'être prouvé cependant que c'est à cette cause seule que l'on doit attribue! l'épithéliome.

Il y a évidenment là autre chose que ne peut cupilagne la thécrie de la prédisposition per hyperrophie malgigheme autérieure. Cette autre chose nous ne la connaissons pas, nous ne pouvour que la pressentir. Mais, comment au connaissons pas, nous ne pouvour que la pressentir. Mais, comment de la trait au les vieux lusque, nous pourrieus nous demander si la théorie virtuelate, inoccialale, du cancer, n'expliquera pas un jour comment il se fait que l'épithéliens es dévelopes un cretains lupus.

Une demièreremazque pour terminer: il semble que dans certain ce al l'apide lione pent cister d'une foon résident à l'état histologique et passer namini naperça citiquement. C'est sinsi que j'ai été tout étorné de trouver, chec man manda de mon service atteint de moneme épidicitione de la jone gauche déve-loppé an niveau d'un lupus anden (Voir PLANCRVIII,  $F_0$ ; t et 3), unépidibiame microscopique avec globes épidermiques, et.e., en examinant une parcelle den tissu lupeux de la jone droite (Voir PLANCRXIV,  $F_0$ ; 5) on cliniquement il était impossible des souponeme l'existence du moindre épidibers.

#### BECHERCHES, EXPÉRIMENTALES

# SUR L'INOCULATION DES PRODUITS SCROFULO-TUBERCULRIIX

## ET EN PARTICULIER DU LUPUS VULGAIRE

C'est à la pathologie expérimentale que nous devons la première démonstration péremplore de la nature tuberculeuse du luyar valiquire. Cette nature tuberculeuse que les recherches cliniques et anatomo-pachologiques de Bennier, Volkmann, Friedlander, Rister, Leiori, cornil, Renant etc., faissient souponner sans l'établir d'une façon aboltes, fut démontrée d'une façon ferme par les inoculations pratiquées deze les animas.

Plus tard (grace à la découverte du hacille de la tuberculose par Roch) les recherches hacidriologiques de Beume, puis de Roch, de Doutrelpont, de Pfeiffer, Krause et Schuchard, Cornil et Leloir, Lachmann, Röbner, Neisser, Pfeik, Rander, Unna, etc., vinaren, en montrant qu'il existe dans le hupus des bacilles de la tuberculose, ajouter à la preuve expérimentale la preuve hacéériolo-cienze.

Main, je le répète, c'est grées d'abord à la pathologie expérimentale qu'u pur terre réduite à natur l'Opinion des médécais (Endry, Nich, Recon, Kayon, Schwimmer, etc.) qui nisiant d'une façon compiléte à nature tuberculeus de lupus. Plusieurs d'entre ou médécais (Vida), Brocq) avec un exprit s'estifique dont on ne de l'abord de l'abo

L'histoire des recherches expérimentales faites dans le but do déterminer la nature exacte du lupus rulgaire est intéressante et instructive tant au point de vue de la pathologie générale qu'au point de vue de la pathologie spéciale.

Les magnifiques expériences de Villemin et de ses successeurs ayant depuis

longtemps démontré l'inoculabilité de la tuberculose, si le lupus est de nature tuberculeuse, il doit, inoculé dans de bonnes conditions expérimentales, reproduire la tuberculose.

Ces inoculations (pratiquées sous la peau des animaux avec des parcelles insuffisantes de tissu pathologique) semblérent d'abord donner raison aux médecins qui niaient la nature tuberculeuse spécifique du lupus. H. Leloir (1879), Kiener (1881), Vidal (1881), Colomiatti, Valdenburg, Conheim et Frankel, Hueter, Ausnitz. Pick (1882), etc., etc., n'obtiennent que des résultats négatifs ou si peu nets, que l'on ne peut en tirer aucune conclusion valable. Les expériences de Schüller (1881) (injections de lupus brové dans la tracbée des animaux) sont entachées de trop de causes d'erreur et trop peu précises pour que l'on puisse s'appuver sur elles.

Il fallait appliquer au lupus la méthode des inoculations en série, telle que l'a déterminée Hippolyte Martin pour la tuberculose en général. Il fallait en outre se mettre en garde contre les pseudo-tuberculoses expérimentales de Conheim et Frankel, Valdenburg, Hippolyte Martin, etc. Enfin et surtout, il fallait se placer dans de bonnes conditions expérimentales (ce qui avait été trop négligé antérieurement). C'est ce que je fis en 1881, modifiant entièrement ma technique de 1878-1879 (H. Leloir, Recherches sur l'inoculation du luous. Comptes rendus de la Société de Biologie, 1882). Dès lors avec cette technique perfectionnée. les résultats oblenus changent complètement.

Les inoculations de lupus me donnent le plus souvent des résultats positifs (inoculations dans le péritoine du cobaye, dans la chambre antérieure de

l'œil du lapin).

Dans les travaux que j'ai publiés sur ce sujet en 1883 et 1884, soit seul, soit en collaboration avec V. Cornil (Comptes rendus de la Société de Biologie, juillet 1883. Archives de Physiologie, avril 1884), je suis amené par mes recherches à considérer le lupus comme une tuberculose atténuée du tégument. Ces résultats sont confirmés et vérifiés ultérieurement par Doutrelepont, Koch, Hippolyte Martin, etc., etc.

En août 1884, je démontre, dans la thèse du D' Renouard, puis au Congrès international des sciences médicales de Copenhague, que l'on peut, en inoculant des parcelles de lupus, produire à volonté chez l'animal en expérience une tuberculose soit locale, soit générale (ma méthode des inoculations dermo-épiploïques, inoculations intra-péritonéales), et je prouve expérimentalement que le lupus est une des variétés de la tuberculose du tégument.

Depuis lors le résultat de mes recherches est vérifié par un grand nombre de médecins. Je ne cesse pas pour cela de prátiquer des inoculations expérimentales, de perfectionner ma technique, et il n'est pas de mois où je ne montre à mes élèves des animaux que j'ai rendus tuberculeux en les inoculant avec des produits luneux recueillis sur les malades de mon service.

Grâce aux perfectionnements apportés dans ma méthode depuis 1884 (inoculations de gros morceaux de lupus, sacrifice tardif d'une partie des animaux inoculés, etc., etc.), je puis dire dans les travaix nouveaux que j'ai publiés sur ce snjet, que presque tontes mes inoculations me donnent des résultats positifs, que les résultats négatifs sont absolument exceptionnels.

'Je démontre que certaines variétés atypiques de Inpus vulgaire à savoir : le lupus colloide, le lupus myxomateux, le lupus scéreux, le lupus vulgaire érythématoïde ne sont autre chose, de même que le lupus vulgaire classique, que des tuberculoses peu virulentes du tégument.

J'étidie le lugus des mogracues et en particulier le lugus de la langue, et je constate qui et course lugus doit d'un considéré comme me tuberculor peut virulente du tégument (II. Leloir, Lugus de la langue, Alles international des malatiles rever de la passe, 1889; II. Leloir, Lugus de la langue, Alles international des malatiles rever de la passe, 1889; II. Leloir, Lugus de la langue, Alles international des malatiles que le divoir pa démontre que, contraîtement à ce quôte de l'illebra et d'untres autieurs, un grand nombre dédecopathies qui sont en relation directe avoir le propur, no sont pas des desdepostates minamatoires suffices ou autres, aux particular de l'entre de la langue, au considerat de l'entre de la langue de l'autre de la langue de l'autre de la langue de l'autre de la l'autre de la l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l

Il nous faut maintenant aborder l'étude des inoculations expérimentales dans leur côté technique.

#### A. Technique des inoculations.

Le doix de l'animal et de la région, la technique opératoire, ont, comme je Nu de noveras frit remarquer su Congrès de la tuberculoso (IL Lobia, Technique expérimente de la republica de la compression de la compression de la production de complete rendas de Congrès de la tuberculose 1888 una granda importance au point de vue de la comprehension des résultats obtenue en inoculant des produits servicio-tuberculos.

#### 1º Choix de l'animal.

Lors de mes premières incontations de luque en 1878-79, j'ai enaspé d'inculre luqua d'interessepées d'aimanz: leiapia, le cobya, lerat, le chia, qu'en lembra de la culter le luqua d'interessepées d'aimanz: leiapia, le cobya, lerat, le chia, qu'en son de la commanda de la comm

En résumé, quand on veut être fixé sur la nature d'un produit qu'on soupconne être scrofulo-tuberculeux, il faut employer le lapin ou le cobaye.

Mais le cobaye me semble beaucoup préferable au lapin, car il cotte moins che mé préparent et la technique de l'inoculation (intra-péritonéale) est chez cet animal beaucoup plus facile que celle que l'on doit employer chez le lapin (inoculation dans la chambre antérieure de l'osil), pour obtenir des résultats positifs.

#### 2º Age de l'animal.

L'on choisira de préférence des animaux jeunes, car les animaux jeunes résgient mieux et plus vite que les animaux âgés. On prendra autant que possible des cobayes et des lapins de 4 à 8 most.

## 3º Région où l'on doit inoculer.

Jusqu'en 1881, j'inoculais le lupus dans l'hypoderme du pli inguinal du lapin et du cobaye. Cette technique défectueuse me donna toujours des résultats négatifs.

Des fragments de lupus insérés sous la peau, disparaissaient sans laisser de traces ou donnaient lieu à une sorte de petit abcès caséeux enkysté, qui finissait par se résorber sans déterminer de tuberculose locale ou générale. A ce moment j'ai cru que le lupus n'était pas de la tuberculose.

La peau et l'bypoderme constituent donc des milieux de culture absolument défavorables au développement des tuberculoses peu virulentes, de la scrofulotuberculose.

L'inoculation dermo-bypodermique doit donc être rejetée. Ce n'est que dans quelques cas tres exceptionnels, 2 fois chez 2 jeunes lapins, et 2 fois chez le cobaye que j'ai ultérieurement réussi à produire une tuberculose d'abord locale (sorte de gomme scrofulo-tuberculeuse) aboutissant ensuite à une tuberculose généralisée.

Nous verrons plus loin les conditions particulières qui ont pu avoir une influence sur ces inoculations dermo-bypodermiques positives et tout à fait exceptionnelles.

Le chambre antérieure de l'œil du lapin constitue un bon milieu de culture. Mais cette inoculation est difficile à faire; en outre il arrive quelquefois que l'introduction de microbes étrangers détermine la fonte purulente de l'œil. Le grand avantage de cette méthode est qu'on voit la tuberculose de l'iris qui

se grand avantage de cette methode est qu'on voit la tuberculose de l'iris qui se montre assez rapidement au bout de 8 à 25 jours environ. L'inoculation dans le péritoine du cobaye constitue pour moi le procédé de choix, comme je l'ai dit en 1882 (H. Leloir. Recherches sur l'inoculation du lupus. Comptes rendus de la Société de Biologie).

Un basard d'expérimentation m's fourni en 1883 une méthode mixte que juildésignée sous le nom de méthode apportens-époplesse. (Il Lidoir, Rechevolae ne les nature du lupus volgaire, — Congrés saternational des séneces sufécinés, cognoblesses (1863), Ayart inaccule dans les périfonie deux cobayes et mes sutures derme entrainant une lame d'épiplon. Le laissai les choese en état et j'obtins une gomme scroils-tebercoluses de l'hypoderne laquelle s'aviolen.

Guidé par ce hasard, j'introduisis chez une série d'autres cobayes des fragments de lupus dans l'bypoderme de la paroi abdominale, en leur accolant un lambeau dél'épiploon de l'animal. l'ohtins ainsi des gommes serofulo-tuherculeuses, des sortes de chancres tuberculeux aboutissant plus tard à la tuberculous généralisée.

Je pense que, si je réussis ainsi afaire prendre assez souvent des moreaux de lapras inocalies sous la peau, ceal tient a ce que je leur al donné le moyen de virre dans l'hypoderme, milieu où ils se nécrosent rapidement. J'y suis arrivé en permettant au moreau de lupes de aux tissus aminints de recovoir un renfort de vascularisation par l'intermedilaire des vaisseaux de nouvelle formation provenant du lambeau d'écrisione hersié.

En raison de sa vascularisation abondante, de ses lymphatiques plus riches, de la facilité avec laquelle l'inflammation expérimentale produit la desquamation de son épithélium, son adhierence au tissu morbide, une neidormation vasculaire, l'épiploon vient ainsi augmenter les moyens de multiplication et de généralisation de l'agent morbicène.

Il semble donc résulter des faits précédents que l'on peut à volonté, en inoculant des fragments de lupus dans certaines conditions expérimentales, produire tantôt une tuherculose généralisée, .tantôt une tuherculose localisée, pendant un certain temes du moins.

En somme, au point de vue de la tuberculose atténuée comme le lujus, le lapin donne des résultats toujours négatis, quand on l'inocule dans l'hypoderme; il donne le plus souvent des résultats positis quand on l'inocule dans la chamire antérieure de l'œil. Le vrai réacif pour les tuberculoses atténuées et en particulier pour le lupus est le cobave.

Mais chez lui il ne faut pas inoculer dans l'hypoderme, il faut inoculer dans le priotine et si l'on tient à reproduire non pas une tuberculose viscrate généralisée, mais une tuberculose d'abord locale, il faut permettre au nodule lupeux de vivre dans l'hypoderme et pour cela le mettre en communication avec l'énisloon.

En résumé, il faut, pour rechercher la nature des lésions douteuses qu'on supposeètre de nature scordulo-tuberculeuse, employer le colaye qui coûte moins cher, réagit mieure d'une manière plus réquitée, inoculer dans le péritôine ou dans la région mixte hypodermo-épiplolgue. Si l'on veut employer le lapin, il faut inoculer dans le chambres antérieure du l'edil.

#### 4º Choix dunodule à inoculer.

Comma ja l'ai dit à la societé de biologie en décembre 1882 (H. Leiori, Rekerbece ser l'incustions du tapure — Compter rendus de ta Societé de biologie (H. Leiori, Rekerbece ser l'incustions du tapure — Compter rendus de ta Societé de biologie (H. Leiori, H. Leiori, L. Leior

### 5º Volume du morceau à inoculer.

Le moreau que l'on incute doit être gors, du volume environ d'un denirot Comne j'u insistée ni 885 dans me altinique à l'hépitid Saint-Saint-vet e comme je l'ai publié depuis, il faut avoir soin d'inoculer non pas de petit mais de gors moreaux. J'ai en effet contaît de que les reduites negatifs obtens parfois en inoculait des portions de tiaux lupeux, provenaient de ce que le moreau inoculé dait trop petit. Le fait in 7 in ruju doive nous surprendre, si l'on tient compté de la très minime quantité de bacilies de Koch qui se trouve d'ordinaire als le lupeux l'quière. On conojoit telès ine que, en inoculant un plus gors moreaux de lupeux, Jona splus de chances d'inoculer plus d'apents de la triberculous, de manea que, ainsi que je l'ait fait remarque l'amilièrement dans mes climiques, en prenant une grosse culliers de posige au vernicelle, l'on a plus de chances de recueillir plus de moreaux de vermielle que dans une petit cullerde.

Cesi concorde d'ailleurs avec es que nous apprend l'étude histo-bactériologique du Inpus. L'on peut en effet pratiquer une série de coupes, 20, 30, 40 et même davantage dans un nodule lupeux, avant de trouver un seul bacille. Mais à partir du moment où l'ûn en trouver un ou plusieurs dans une coupe (la 41° par exemple. l'on en trouvers dans les suivantes (la 42°, 43° et jusqu'à la 50° par exemple).

Le schéma suivant rend compte de ce qui peut se passer, si l'on inocule un morceau trop petit. Soit un nodule lupeux partagé en deux parties inégales par la ligne AA'. Les bacilles se trouvent par basard placés à gauche de la ligne AA'.

Que l'on vienne à inoculer la portion du nodule placée à droite de AA', l'inoculation sera négative. Si au contraire on avait inoculé tout le morceau, l'inoculation aurait été positive.

La biopsie doit être profonde, car souvent les follicules lupeux renfermant les bacilles sont situés profondément. La biopsie sera faite sans anesthésie locale préalable, laquelle pourrait avoir une action stérilisante sur le virus tuberculeux. Je pratique en général la biopsie par transfixion avec le couteau de Graefe.
L'ocariciam menée rapidement est peu douloureuse; la cicatrisation est rapide, si
l'on a soin d'applique un pansement antiséptique. L'iodoforme porphyrisé constitue pour moi le meilleur agent dans ce cas. Ces biopsies ne m'ont jamais donné
d'accidents.

## 6º Technique opératoire.

Le morceau doit être inoculé de suite et en s'entourant des plus grandes précautions antiseptiques.

Le morceau est inoculé tel qu'il a été enlevé sans être divisé ni broyé. On peut cependant, si l'on veut, le taillader légèrement.

a. — L'inoculation sous-cutanée est faite en pratiquant une boutonnière dans la peau du pli de l'aine du cobaye ou du lapin ou de la région rétro-suriculaire de ce dernier animal. La peau est easuite décolde sur une petite étendue au moyen d'une sonde cannelée; le nodule d'inoculation ainsi glissé dans l'bypoderme, l'on pratique un ou deux points de sature.

6. — L'incondistion dans la chambre antérieure de l'edl se prasique surtout bete leignis. L'on ponctionne la corne ha sergion superieure d'après le procédé connu employé pour faire l'iridectomie et en ayant soin de ne pas lisses révoultes l'Humeur apueuxe, los instrucist us moyen de fines pinnes courbes le morceau d'incondistion dans la chambre autérieure de l'edl. L'on conquit que le nodrie d'incondistion est in obsessirement petil. L'on ferme l'overture palpeirale pardant trois à cinq jours en suturant les pauplières, et l'on fixe en avant de l'oni, d'après la méthode de C. Bernard, l'oreith de lapin pendant in même laps de de lemps, d'après la méthode de C. Bernard, l'oreith de lapin pendant in même laps de le morce de contra de l'oni, de l'après de l'après de C. Bernard, l'oreith de lapin pendant in même laps de la morce de l'après not de l'après de

c. — L'inoculation intra-péritonéale est faite d'après la technique appliquée par Hippolyte Martin à propos de la tuberculose en général et qui se trouve exposée tout au long à la page 103 de la thèse de Renouard. Au bout de cinq jours au maximum, la cicatrisation des parois abdominales est combléte.

d. — SI 'On west employer mis méthode dermo-driplique, on procédera de la fron suivante : On incise la para indominale comme dans la méthode intra-péritondale mais suivant l'étende d'un demi-centinatére environ. L'on saisti délicientent avec une pince l'égisloque, el fon fait sortir horé de la cavité abdominale un lambous réplaiques (me le vin de écrit centinatére environ. L'on saisti delicient de la cavité abdominale un lambous réplaiques (me l'en écrit de l'autre de la cavité abdominale un lambous réplaiques (me l'autre l'égisloque, el l'autre de l'a

L'on décolle la peau au niveau de l'une des levres de la plaie au moyen le la sonde cannelée et l'on constitue ainsi une petite poche dans l'hypoderme. C'est dans cette poche que l'on enfonce le nodule d'inoculation de telle façon qu'il se trouve placé à un centinatée auvien de l'ouverture de la boutonnière. L'on ferome labutonnière manuellarchemétiquementare deux on troispointé destructe par l'incolation intra-péritonéale, suns avoir craîtet de passer l'un des its. averes l'épiplon bernié et le notule d'incolation qu'on lui a concé. Le notaire assemble l'épiplon hernié et le notule d'incolation qu'on lui a concé. Le notaire d'incolation dais que l'épiplon qu'il regalobe plus ou moins, se trouvent încis. à la parci abdominate au moyen de un ou deux points de sutire. Cet différents opérations faites, fon ferme la boutomière cutaire comme dans l'incondision intra-péritonéale. La plaie se trouve ainsi complètement fermée et ne tarde pas à se cisatires:

#### 7º Animal témoin.

L'on inoculera autant que possible deux animaux lesquels seront placés en cage avec un animal témoin non inoculé.

## 8º Conditions hygiéniques.

On ne doit jamais placer les animaux dans des cages contaminées ou à côté d'animaux tuberculeux.

Les cages ayant renfermé un animal inoculé devront être absolument stérilisées avant de recevoir de nouveaux hôtes.

Les cages devront être grandes et bien aérèes. Dans les portes de mes cages, se trouve pratiqués une grande ouverture sous forme de fenêtre fermée par derrière par un treillis en toile métallique à larges mailles, permetant d'y adapte pendant l'biver un cadre vitré. Il existe en outre une fente d'aération au niveau de la partie inférieure de la porte.

Les cages devront être placées dans un espace vaste et en plein air. Janusi Fon ne devra placor les cages dans les caves ou dans des réduits malataire comme je l'ai vn faire quelquefois. Elles devront être à l'abri de la plaie, du froid. Elles devront être disposées de façond e ce que la stagnation des liquides et matières fécales ne s'y produise pas. L'on devra donner cur azimaux une littérée de paille traiche très écales.

Les cages devront être nettoyées complètement et la litière renouvelée tous les huit jours. La nourriture des animaux devra être abondante et choisie. On leur donners de bons légumes et du pain.

De pareilles conditions bygieniques sont quelquefois difficiles à réaliser et la nourriture des animaus coolos très cher; mais l'observation de ces règles hygieniques est absolument nécessaire. Avec mon admirable installation de Phopital Saint Sauveur, que je dois à la bienveillance des Rospices Lillois, je ne consistate plus l'es ubberculoses spoutanées que j'ai observées quelquéods quand'jinoculais à Paris et que mes animaux se trouvaient placés dans les cages et locaux défectneux de l'hôpital Saint-Louis et de la Faculté de médecine.

Je dois noter en outre que la tuberculose d'inoculation prend plus difficilement chez les animaux placés dans ces bonnes conditions hygiéniques, car ils sont plus résistants.

# 9° Temps au bout duquel on doit sacrifier l'animal en expérience.

Dans certains cas rares où l'animal meurt rapidement tuberculeux avant la date fixée, l'examen bistologique m'a montré plusieurs fois que le lupus renfermait beaucoup de bacilles, ce qui est exceptionnel. L'animal avait alors réasi comme si on lui avait inoculé de la tuberculose vraie. Dans 2 cas j'ai ainsi rendu tuberculeux 2 jeunes lapins et 2 jeunes cobaves en les inoculant sous la peau.

Si le morceau inoculé est petit, l'animal devient tuberculeux tardivement, parfois même au bout de cinq à six mois et même davantage. Il peut même ne pas le devenir du tout. Si au contraire on a inoculé un gros morceau (ce qu'il faut toujours faire) l'on pourra tuer le cobaye au bout de six semaines à trois mois. avec la quasi-certitude de le trouver nettement tuberculeux.

D'ailleurs il neut arriver, mais très rarement, qu'avec un petit morceau

(renfermant alors beaucoup de bacilles) l'on obtienne une tuberculose rapide et précoce, alors qu'avec un gros morceau (renfermant peu de bacilles) l'on obtiendra une tuberculose tardive et peu prononcée.

Chez les lapins inoculés dans l'hypoderme avec du lupus, j'ai eu beau attendre, dans près de 50 cas, jusqu'à huit et neuf mois, jusqu'à un an, je n'ai iamais, sauf dans les 2 cas précités, obtenu de tuberculose par inoculation bypodermique.

Si le cobaye inoculé ne meurt pas spontanément au bout de deux à quatre mois (c'est en effet souvent vers cette époque qu'il meurt et parfois même vers la sixième semaine), il ne faut pas attendre trop longtemps pour le sacrifier, car à la longue les tubercules du cobave peuvent devenir fibreux.

Quand le cobaye est tué après six mois d'inoculation, ses tubercules sont souvent devenus fibreux. Le professeur Doutrelepont, auquel je signalais le fait en 1887, m'a dit avoir observé la même chose. En résumé, si le cobaye n'est pas mort spontanément, on devra le sacrifier du troisième au quatrième mois

Si l'inoculation intra-péritonéale a déterminé une tuberculose locale au niveau du point d'inoculation (ce qui d'après mes statistiques portant sur 200 cas de lunus inoculés et sur un total de 700 inoculations intra-péritonéales chez le cobave arrive dans 9 pour 100 des cas) ou si l'on a produit une tuberculose locale en employant ma méthode mixte hypodermo-épiploïque, on pourra, si l'on veut sacrifier l'animal peu de temps après l'apparition de cette lésion, car il est certainement tuberculeux, comme le démontrent les inoculations en série.

Si l'inoculation a été faite dans la chambre antérieure de l'œil du lapin, on

pourra tuer l'animal quand la tuberculose de l'iris est évidente, ou attendre la généralisation du processus tuberculeux.

Quand on a inoculé deux animaux avec le même produit scrofulo-tuberculeux, il est bon de ne pas les sacrifier tous les deux à la fois, pour pouvoir, en laissant virre l'un des deux animaux, attendre l'apparition d'une tuberculose qui peut-être n'avait pas eu le temps de se développer chez le sacrifié. L'on pourra alors ture le premier cobave au bout de six semaines environ.

En résumé, plus le nodule d'inoculation est gros, moins il faut attendre. En général, lorsque l'inoculation (intra-péritonéale) est bien faite, le cohaye est net-tement tuberculeux au bout de six semaines à deux mois, il l'est certainement au bout de trois à quatre mois, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels où il faut attendre insuré vautre à six mois.

Certains lupus peuvent produire rapidement (en trois à quatre semaines) une tuberullose étendue chez le cobaye (inoculation intra-péritonéale). Ils peuvent déterminer la tuberculose du lapin et du cobaye par inoculation sous-cultanée (2 cas sur 200 cas). Ces lupus sont anormalement riches en bacilles et constituent de véritables tuberculoses franches du tégement.

#### 10° Des inoculations en série.

La methode créée par l'fippolyte Martin pour la tuberculose en général doit étre appliquée aux inocalations de tout produit serolul-othereuleux. Crés dainsi que les visieries (raté, fois, reins, égiploon ou gangliom) du cobaye rendu luberculeux par l'inocalation du produit serolul-othereuleux, geront inocalés dans le prétrions d'un d'entième cobaye. Les viscéres tuberculinés de celluici aserul produits d'un cultime cobaye. Les viscéres tuberculinés de celluici aserul prosulés à un custième cobaye.

La tuberculose de l'œil du lapin sera de la même façon inoculée en série dans le péritoine des cobayes. Depuis 1884, je m'arrête en général au quatrième terme de la série, quelquefois même au troisième terme. Lorsque les inoculations sont bien faites elles sont toutes nositives.

Plus l'on s'écarte du premièr terme de la série, plus la tuberculisation de l'animal est proceso et rapide dans son évolution. Malgré cola, on n'est guére que vers le deuxième ou le troisième mois qu'il fautisacriter les cobayes de la deuxième série, vers le deuxième mois les cobayes de la troisième série et vers la sixième semaine les cobayes de la quatrième série. Le peu de richesse en healles de la tuberculose viscérale du cobaye obtenue par l'inoculation du lupus devait faire prévoir ces résultation.

Une série d'expériences, que je suis d'ailleurs en train de poursuivre avec l'aide de mon collaborateur et ami, M. Tavernier, m'ont démontré que la tuberculose viscérale du cobaye résultant de l'inoculation du lupus dans se péritoine de cet animal, ne prend pas à la 1<sup>ee</sup> série, même malgré une attente prolongée de 7 à 8 mois, quand on l'inocule dans l'hypoderme du lapin.

Cela tient évidemment, d'une part, à ce que le lapin est plus réfractaire à l'inoculation tuberculeuse que le cobave, comme y a à juste raison insisté Arloing, mais cela tient autout à ce que l'hypoderne en général constitue un mauvais milieu de culture pour le virus scrofulo-tuberculeux, ainsi que je l'ai démontré depuis 1882.

En effet, comme je le répétais encore en 1888 au Congrès de la tuherculose, cembres produits lupeux inoculès chez le lapin dans un milieu de culture favorable (la chambre antérieure de l'rail du lapin) donnent la tuherculose à cet animal.

D'autre part, comme je l'ai démontré depuis 1878-79, le lupus inoculé dans l'hypoderme du cobaye ne donne pas la taberculose à cet animal, tandis qu'inoculé dans le péritoine, bon milieu de culture, il produit presque infaillihlement la tuberculose.

Mais, chose importante, des morceaux de viscères tuherculeux du cobaye (1"série), rendu tuherculeux par inoculation intra-péritonéale de lupus, ne donnent pas la tuberculose, si on les inocule sous la peau d'un autre cohaye, malgré une attente de nlusieurs mois (16 cas).

En résund, le lipus produit chez le laigni et le cohavy, quand on l'inocuie dans un milius approprié péritoise de coloxy, chambre antièreure de l'esil du lapin), une tubrerculose incontestable, comme en témoignent les inoculations en série et la recherche des bacilles. — Une ne peut donc, en ce qui concern le lepus, distinguer os produit serviciles - Lucia se peut donc, en ce qui ma gare os produit serviciles character de ceut de la inherculose franché, en distant que concentrate de la laboracter de ceut de la inherculose franché, en distant concentrate de la laboracter de la concentrate de la concentrate de la laboracter de la concentrate de la laboracter de laboracter de la laboracter de la

Mais cette tuberculose est peu virulente, puisqu'elle ne peutprendre ni chez le cobaye ni chez le lapin dans un milieu où prend d'ordinaire la tuberculose franche, c'est-à-dire dans l'hypoderme.

Bien plus, malgré son passage dans l'animal (péritoine du cohaye), cette tuberculose n'accroît que très difficilement sa virulence.

Il existe done entre la tuberculose franche et la scrofulo-tuberculose du lupus, une différence très prononcée. La tuberculose franche prend partout en général, comme l'out montré les travaux de Villenin, Chauveau, Conheim, Arloing, Koch, Cornil, Verneuil, Dieulafoy, Babès, etc., le lupos ne prend que dans certains milieux appropriés.

### 11° Contrôle histo-bactériologique.

Il faut avoir soin d'examiner histologiquement et bactériologiquement chaque mora de lupus que l'on inocule, en réservant une partie du moresau hiopsié pour cet examen. L'on aura ainsi un aperça relatif sur la richesse du lupus en bacilles. Il faut avoir soin également d'examiner histologiquement et bactériologi-

quement les viscères de l'animal inoculé, ce qui est toujours utile pour se rendre compte de la richesse en hacilles de ces tuberculoses d'inoculation et ce qui peut au besoin servir pour les distinguer des pseudo-tuberculoses décrites par Waldenhurg, H. Martin, Cornil, Babés, etc.

Le lupus est donc une tuberculose locale.

Mais cette variété de tuberculose présente quelque chose de spécial. En effet, elle arrive pas à tuberculiser le lapin, à moins que l'on înocule cet animal dans la chambre antièrieure de l'eni. Elle n'arrive pas à tuberculiser le cobaye, à moins que l'on n'inocule cet animal dans le péritoine ou d'après ma méthode dermo-épi-blorue.

En outre, pour réussir, il faut inoculer de gros morceaux de lupus.

Enfin, cette tuherculose consecutive à l'inoculation de produits lupeux évolue lentement.

Le lupus doit donc être considéré comme une tuberculose tégumentaire peu virulente, peu riche en agents pathogènes, en général distincte de la tuhérculose vulgaire classique par ses caractères spéciaux qui peuvent se résumer afinsi:

Petit nombre de bacilles ;

Nécessité d'inoculer de gros morceaux ;

Nécessité d'inoculer dans un milieu favorable; Nécessité d'inoculer un animal favorable:

Lenteur de l'infection de l'animal.

Ces caractères spédaux, ce peu de virulence de la variété de tuberculose tégumentaire désignée sous le nom de lupar vulgaire, dépendent-le seulement, comme je'l si écrit depuis 1833 et comme l'a ulterieurement dit Nocard, de ce que le lupas renderme peu de baellles l'Fau-ll, au contraire, admettre, comme Arloing semble voudoir le supposer, que la serofile-tuberculose dont le lupus est une des branches, est occasionnée par un virus spécial ou tout au moins distinct du virus tuberculeur confiantes, par les qualités de sa virulence Nullement de la confiante, par les qualités de sa virulence Nullement par les parties de la virule nullement par les parties de la virule nullement par les virules de la virulence de la virule nullement par les virulences de la virule nullement par les virulences de la virulence d

Les faits que j'ai observés me portent plutôt à admettre que, dans l'état actuel de la science, le lupus doit être considéré comme une tuberculose peu virulente, mais en somme comme une tuberculose.

Comme je l'ai dit, il ne semhle pas qu'il y ait de différence essentielle entre la scrofulo-tuberculose et la tuberculose vraie. Ainsi que je l'ai écrit en 1883, c'est :

Affaire de technique: placer le morceau inoculé dans des conditions favorables au développement du virus (chambre antérieure de l'œil du lapin, péritoine du cobaye);

 Fapplique su ligna, à propos d'Arloing, oc que cet éminent expérimentateur a appliqué à la serofulction de présent de la commande del commande del commande de la commande del commande de Affaire de temps (il y a peu de virus, il lni faut du temps pour se développer); Affaire d'animal (l'animal ne doit pas être trop réfractaire à l'agent tuberculeux); l'animai réactif de choic est le colaye, Le lapin, loin d'être un animal devenant follement tuberculeux, comme on l'a dit à tort, le devient trop difficilement:

Affaire de quantité de virus (il y a peu d'agents taberculeux dans la scrofulotuberculose, il faut inoculer de gros morceaux, ce qui n'est pas toujours facile). Donc la question semble se réduire à une affaire de quantité de virus (peu

pour la scribio-tuberculose, beaucoup pour la tuberculose franche) et non à une affaire de qualité, de virulence moindre du bacille de Koch.

Toutefois, il n'est pas absolumentertain, dans l'état actuel de la science, qu'il

Toutefois, il n'est pas absolument certain, dans l'état actuel de la science, qu'il n'y ait pas aussi une différence de qualité, de virulence moindre.

Quelques expériences que j'ai entreprises il y a plusieurs années, expériences hien incompliée d'ailleurs, que d'autres recherches m'out forcé d'interroupre, et que je suis en train de pourrairre de nouves en collaboration arte mon préparateur et ami M. Tavernier, semblent phildre en faveur de l'hypothèse qu'il s'égit lei d'une différence quantifaitre en on qualitaire.

Fai obtenu, en effet, des choses analogues; mais non absolument semblables, dans quelques cas, en inoculant des produits tuberculeux francs, étendus, dilnés dans une substance inerte stérilisée:

l'ai inoculé des parcelles de cette substance tuberculisée dans l'bypoderme de lapins et de cobayes (3 lapins, 5 cobayes). Toutes ces inoculations ont été négatives.

De minimes parcelles de la substance introduites dans le péritoine de 3 cobayes m'ont donné dans 2 cas (au bout de 5 mois dans un cas, de 4 mois dans l'antre, une tuberculose généralisée ayant pour point de départ l'abdomen.

Chez 2 cobayes, ayant inoculé une quantité beaucoup plus considérable (masse grosse comme un haricot) de cette substance tuberculeuse dituée, j'ai produit chez ces 2 cobayes une tuberculose classique des viscères abdominaux et du poumon au bout de 3 semaines chez l'un et de 6 semaines chez l'autre.

Si l'on compare ces récultats à conx signalés par d'autres expérimentateurs qui relatent avoir oblenu presque constamment une tubercules réclateut, segair-ralisant, lorsqu'ils out inoculé le obaşve et le lapin dans l'hypoderme avec despondite tuberculeux france, l'on voit que ces expériences, hien incomplités d'ait leurs, tendralest à montrer q'avec le même produit théorecieux, lon periodit incontation obbenir des effets dissemblables suivant que le produit virulent est dibé ou nou.

lei, les résultats deltems rappellent, par la lenteur de l'évolution de la taberciscles, la nécessité d'inoculer de grandes quantités de hautaon. de l'inoculer à un animal de cheix, dans un milieu approprié, cers que l'on oblitant en inocular à des produits scordo-la chereculeur. Li, au contarire, le même produit (inderculeur, inoculé à l'état pur, donne lieu aux phénomènes que l'on observe lorsqu'on inocule in tuberculeur quijeré classique. Si des recherches expérimentales ultrièures, basées sur un nombre de faits suffisamment nombreux et suffisamment précis, venaient corroborre les études précédentes, encore bien insuffisantes d'ailleurs, ces faits viendraient encore à l'appui de l'opinion que nous émettions plus haut, à savoir qu'il n'y aurait entre la serofulo-tuberculose et la tuberculose, au point de vue de la virulence, qu'une différence quantifative et non qualitaire.

Ce que je viens de dire est applicable à toutes les variétés de lupus, au lupus vulgaire classique de la peau, ainsi qu'au lupus des muqueuses dont je crois avoir également démontré le premier la nature tuberculeuse par la méthode des inoculations expérimentules.

tions experimentates.

Il en est de même de ces variétés particulières de lupus que j'ai décrites en 1888 au Congrès de la Tuberculose sous le nom de Variétés atypiques du lupus vulgaire, à savoir:

Le lupus vulgaire colloide,

Le lupus vulgaire myxomateux,

Le lupus vulgaire scléreux et demi scléreux,

Et enfin le lupus vulgaire érythématoide dans ses diverses variétés. (H. Leloir, Le lupus vulgaire érythématoide. — Archives de physiologie, 1891.)

En outre les ganglions où aboutissent les lymphatiques partant du foyer

lupeax donnent lleu, dans certains cas. comme je l'al democrire, à une tuberculose des plus nettes, quand on les incouled dans le pérticule des closayes ou dans la chambre antérieure de l'euil du lapin. Ces adémopathies suppurées ou non, en général non suppurée, sont donc bless, chance cristaines, de anture scro'uleure, comme je l'ai prouvé en 1889, contrairement à l'opinion de certains auteurs.

L'adème dur ou demi dur, d'origine en général lymphangitique, qui complique quelquefois le lupus, et en particulier le lupus des membres inférieurs et qui aboutit au pseudo-éléphantiasis scrofulo-luberculeux, doit être dans certains cas considéré comme de nature tuberculeus, ainsi que l'ont démontré pour un certain nombre d'observations mes inoulations et celles de Doutrelepont.

Dans des cas exceptionnels, comme je l'ai dit plus baut, le lupus est très riche en bacilles. Il est parfois inoculable dans l'hypoderme du cobaye et même du lapin.

Il prend alors très vite dans le péritoine du cobaye.

Dans ces cas exceptionnels, les inoculations donnent des résultats analogues à ceux que l'on obtient en inoculant la tuberculose franche du tégument.

Mes expériences me portent à considérer les gommes acrotulo-tuberculeuses (dermiques, hypodermiques et ganglionaines) comme des produits tuberculeux plus virulents que le lupus, bien que moias virulents que la tuberculeux ruis. En effett, quand on inocule des parcelles de gommes dans le péritónie de cobayes, l'on obtient en général plus rapidement une tuberculose généralisée que lorsycion inocule du lupus.

D'autre part, comme l'ont démontré Villemin, Colas (de Lille), Lannelongue,

Koch, etc., ces gommes scrofulo-tuherculeuses seraient inoculables souvent dans l'hypoderme du cobaye et même dans l'hypoderme du lapin.

La tuberculose tégumentaire pourrait donc, au point de vue de la virulence, se classer ainsi en suivant une progression croissante dont le lupus serait le terme le moins virulent et la luberculose franche des muqueuses et de la peau le terme le plus virulent: lupus; gommes scrofulo-tuberculeuses tégumentaires; tuberculose varie des téguments.

Pour terminer, je dois noter, en outre, que les animaux inoculés avec du lupus ne sont pas vaccinés contre la taberculose, ainsi que pl'ai pu constater dans les expériences nouvelles entreprises après la communication que J'avais faite sur cette question en 1833 avec Cornilà la Société de Biologie et après les recherches faites à ce sujet par Babba.

Je dois remarquer en outre que, dans certains cas exceptionnels, j'ai constaté que la tuherculose locale, produite par l'inoculation du lupus, parait pouvoir s'éteindre, se guérir sur place, sans avoir provoqué de tuberculose généralisée et bien qu'ayant été très manifeste.

#### CONSÉQUENCES CLINIQUES, PRATIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

Les inoculations expérimentales n'ont pas seulement donné des résultats introductions en permettant de déterminer la nature du lupus; elles sont encore d'une utilité ratique iournalière.

Il arrive partols que le diagnostic soit chose difficile, que l'on hésite entre le lupus vulgaire vrai et certaines syphilides, certaines folliculites (coné lupude, périfolliculit se suppurées et conjounérées en placards), certains sceimas indurées et localisée, la morre, la lipre, etc., etc. Cesont d'ailleurs les syphilides qui font hésiter le plus souvent.

Le diagnostic du lupus dans ces cas difficiles reposera entièrement sur ce fait : le lupus vulgaire est une tuherculose locale peu riche en hacilles. Dans ces cas l'anatomie pathologique (structure des tissus pathologiques) est insuffisante pour permettre de poser un disgnostic ferme.

Le diagnostic bactériologique est souvent très difficile, étant donné en général le petit nombre de hacilles que renferme le lupus et la grande quantité de coupes qu'il faut faire pour lest rouver.

Les inoculations expérimentales bien faites pourront, dans ces cas, enlever toute hésitation. Malheureusement elles présentent un inconvénient, c'est qu'il faudra savoir attendre assez longtemps avant d'être fixé.

taudra savoir autentre asser longuemps avant « deue hilles en perméttant de Ces inocultaines expérimentales pourront être aussi utiles en perméttant de déterminer si certaines lésions secondaires à l'évolution du lupus (eddime dur éléphantissique, adénopathies, gommes, étc., étc.) sont ou non d'essence tuherculeuse et doirent être traitées comme telles. Elles pourront montrer partois que certaines ulcérations, consécutives an dévelopment d'un luques cientries cu non, son no pas d'essence tuberculeurs, mais déterminées, comme je l'ai montré, par les agents de la supparaien dans (Il. Lector, De l'action combinée du facillé de Roch et des agents de la supparaien l'acontine du luque (Edécicie Moderne, 72 d'écembre 1890). Des affections cumutes purse ou shjorides éterminées par l'inoculation des agents de la supparation (Leopen purse ou shjorides éterminées par l'inoculation des agents de la supparation (Leopen couceilliès par le D'Lespinne) (Journée des maladisc cutation et syphilitiques 1891).

Je pourrais citer nombre d'exemples pour démontrer que dans le cas où le diagnostic entre la scrofulo-tuberculose et d'autres affections (la syphilis en particulier) est douteux, l'inoculation est capable de lever les doutes plus ou moins promptement.

rombrement

# ÉTIOLOGIE ET PATHOGÉNIE DU LUPUS

La clinique et en particulier l'étude des complications du lupus, l'anatomie pathologique, les recherches bactériologiques, les inoculations expérimentales, nous ont démontré d'une façon péremptoire que le lupus est une des formes de la tuberculose. De toutes les formes de la tuberculose de la peau, c'est la plus fréuente.

Étant donc bien établi que le lupus est une tuberculose du tégument, n'ayant plus (ci à discuter l'existence du lupus syphilitique, n'i la valeur du terme scrofulides, nous pouvons nous demander comment et pourquoi on devient lupeux?

Le lupus et les tuberculoses tégumentaires qui s'y rattachent sont le résultat de l'inoculation de la peau ou de la muqueuse par le virus tuberculeux.

Comment se fait cette incontation Téci les données sur lesquelles nous pouvers ne cont pas auser nombreuses, auser cettaines, auser nettes ; elles ne reposent pas sur un nombre de faits bisenobservis, suffinamment nombreure et suffinamment précis, pour que nous puissaine considérer l'étade et l'esait de classification qui vous suivre comme basés sur une suivre de l'esait de classification qui vous suivre comme basés sur une sur le contraine de l'esait de classification qui vous suivre comme basés sur une sur l'autre de l'esait de l'esait de l'esait sur l'autre l'une de procédés c'alessons:

Le tégument est inoculé directement par voie externe.

 Le tégument est inoculé indirectement, mais par continuité, par des foyers tuberculeux profonds.

III. — Le tégument peut être inoculé par le virus tuberculeux puisé par les lymphatiques ou les veines, dans un foyer tuberculeux plus ou moins éloigné.

IV. — Le foyer de scrofulo-tuberculose tégumentaire est déterminé par une infection tuberculeuse d'origine hématique.  V. — Le foyer de scrofulo-tuberculose tégumentaire peut avoir une origine héréditaire.

Il semble que les modes I et ll constituent les procédés qui déterminent le plus fréquemment l'infection scrofulo-tuberculeuse tégumentaire.

## 1. - Le tégument est inoculé directement par voie externe.

L'inoculation directe de la tuberculose, pendant longémps niée ou au contrire admise par les auteurs anciens et rédoutée au plus haut degre par Morton, Valsalva, Norgagni, se fait actuellement plus de doute pour personne, et les magnifiques expériences qui les premières démotrèrent la contajosité à tuberculose, les expériences de notre grand Villemin, ont été : des inoculations d'incrées. Cet dans ces dermières années que la possibilité de l'inoculation de la pean humaise par le virus tuberculeux a été démontrée cliniquement par une série d'observations des plus probantes.

A partir de 1883, ŝpogue à laquelle Lindmana public deux cas de transmission de la tuberculore par la circoncision, les observations se multiplicat consideralhement et Vermeuil, Verchère, Merklen, Bennier, Leiolr, Hanot, Vidal, Techerning, Kary, Martin du Magay, Holst, Poncel, Rapunond, Lehman, Hofmold, Elsenberg, Thesen, Demme, Konig, Fleur, Brissaud et Gilbert, Einelberg, Sauguiett, Walb. Leers, Barbier, Theffier, Avendano, Morei-Lavullee, Lesser, and Walberg, Martin, Martin, Martin, Morei-Lavullee, Lesser, Debrownilh et Aucht, Lejers, Dabois-Havenith, Yadasoba, Act, etc., viennent tox à toru apporter des documents à ce aijus.

Je nai pas à y insister davanisge, la tuberculose cutanée par incentaison directe et externe cuist; ejle est inconteatable comme le démontreut les travaux et les recherches des auteurs précédents. Je ne saurais trop conseiller de lire à cet les recherches des auteurs précédents. Je ne saurais trop conseiller de lire à cet les recherches de la tuberculose (Paris 1888), la thèse de Armand-Lettres sur les portes d'entrée de la tuberculose (Paris 1888), la thèse de Armand-Lettres sur les portes de la tuberculose (Paris 1888), la thèse de Armand-Lettres sur les portes containes de la contra 1889, la tervait de Debreuille et Archives de Médecine catagériementale et la mémoire de Debreuille et Archives de Médecine expérimentale et la mémoire de Ausansche (Débreuille et Archives de Médecine expérimentale et la mémoire de la mé

Il resulte des travaux précédents que la tuberculose cuiancé par inoculation directe peut se présenter sous l'aspect du panaris, d'une sorte d'infiliration gomme tuberculeuse, d'une uderfaifon gommes ou tuberculeuse, d'une uderfaifon gommes ou tubercule gommes, sou tubercule gommes, sou tubercule gommes, de la comme del comme del comme de la comme de l

Ainsi donc, comme on pourra s'en convaincre en lisant les travaux des

auteurs précités, la inherculose primitive par inoculation peut se présenter et se présente le plus souvent sous l'aspect d'une des variétés atypiques du lupus vulgaire, le l'upus selérenz papillomateux. Elle peut se présenter parfois sous l'asnet du Inpus inherculo-gommeux.

Ces taberculoses primitives, par inoculation directe, peuvent avoir pour conséquence fontes les complications d'origine taberculosus locales ou générales que nous avons étudiées au échapitre c Complications » et en particulier les lymphangites ou adénites tuberculeuses, les gommes serofulo-tuberculeuses, la phthis pulmonaire.

Si l'on dépouille les observations publiées par les auteurs précités, l'on est frappé par ce fait que, dans ces cas d'inoculation directe de la peau par le virus tuherenleux, le nodule Inpeux sucre d'orge, le lupôme classique sont exceptionnellement sienalés.

Il en existé copendant des chervations incontestables. C'est sinsi que j'ai publié, en 1988, a Conogra futuramiend de la theveulour, fobbervation d'un c'ai de lupus mycomatenx du loubul ed l'oveille développé chez un enfant et résultant est noute l'aire de l'oveille par le d'iras tabbercaleux qui y'ut applique un grand nombre de fois et d'une fonço prolongée au moyen de catalpannes de vers de terre, suivant une hideus de loyer de s'epulture d'un poulain mort abrecaleux, que de s'epulture d'un poulain mort abrecaleux, (leyer de s'epulture d'un poulain mort abrecaleux, etc.)

J'ai observé, il ya quelques sanées, un cas de lupas caractéristique non excens et legierment recofens développés anivans du cestre da la jone d'une petite fille atteinte 2 ans auparavant d'excèma chronique de cette région et que a mère, philisique vancée à cette époque et morte depais, pansa tous les jours et plusieurs dois par jour au moyen de croûtes de pais, mischées par cette mêre philinique et expectorante.

J'il observé à la même époque un lapas du nes (lapas tuberculo-croôteux). J'el observé à la même époque un lapas du nes (lapas tuberculo-croôteux) développé che une junes fille de 6 tans qui vivai continuellement avec as soursainée philisique, expectorant abondamment et morte depuis. La jeune fille souvait fréquemment du mouchoir de sa seur malade, mouchoir ordinariement imbible des crachats de celle-ci. Je le régête, dans les trois ces précédents, jai que affair à de lumes classimes cennetiristimes.

En 1890, se frovenit à ma clinique une fesume de 34 ans, atteinte d'un liquasne partie taberarie-croûteur classique, ne partie pagliomatire, de la rejoin angénienne droite et du côté correspondant du nez. D'après le dire de cette malace, fanctione debate ly a 10 ans à la sinté d'un coup d'onfeq que lui donna un enfant qu'élle soignait. En même temps qu'élle soignait cet enfant, elle etait occupé dans la maioni al tessive les linges, avotant les mencheirs d'un philisique expectomon de la comme monetors elle portait sans 'pease sur cette écorchium ses doigt soutille par les cruchats du tubervuleur. Lipp a publié, en 1889, dans la Wiener Med. Presse un cas de lupus de la face inoculé à un enfant par les baisers de sa mère tuberculeuse, sur des excoriations antérieures.

Yadassohn a publié, en 1890, dans les Archives de Virchow, Pohservation d'une femme de 30 ans,tatouée à l'avant-tres guache par son amant, phthisique avéré, mort plus tard. Pour étendre l'encre de Chine dont il se servait, le tatouer employait sa salive. Cette inoculation tuberculeuse détermina au niveau du tatousse l'appartition de nodules lupeux typiques.

Il est probable que, l'attention étant appelée maintenant sur ce point, nous verrons se multiplier les observations de lupus classique déterminé par une ino-

culation externe.

Néamoins la rarelé du lupôme classique en tant que lésion tuberculeuse consécutive à l'inoculation directé de la peau dans les observations précitées, doit nous porter à réfléchir, surfout si on la compare à son excessive fréquence, pour ne pas dire à sa constance dans la tuberculisation de la peau inoculée par contiguité par des foyers tuberculeux profonds.

L'on peut supposer que dans la plupart des observations précédentes, l'inoculation tuberculeuse de la peau par voie directe et externe ne réalisait pas les conditions nécessaires pour donner lieu à la production du nodule luveux

classique.

Il faut d'ailleurs noter que dans toutes les observations de lupus par inoculation directe et externe, ayant dome naissance au thuerbuel chasique lupeux, le siège de l'inoculation se trouvait ailleurs qu'ux extrémités (mains et pieds), tandiq que présepte tous les cas de tubereciose inocules par voie externe d'irecte, ayant donné lieu au l'upus papillomateux, seléreux, siègenient aux extrédirecte, ayant donné lieu au l'upus papillomateux, seléreux, siègenient aux extrétoriours l'asnect anaillemateux.

Tout qu'un de l'aux d

Il paraît en effet indéniable que dans un grand nombre de cas, le lupus est dù à l'inoculation externe et directe du tégument, comme doivent le faire suppo-

ser les raisons suivantes :

Comme l'ont montré les tableaux statistiques que j'ai publiée plus haut, pages 39 et 140, lupus débute le plus sovente par les régions les plus exposées à l'infection de cause externe : le nec, les joues, les lèvres, les oveilles, les minar controlles de la linde de la limite d

Comme le dit excellemment Landouzy dans son entrainant mémoire publié en 1891 dans le Journal des connaissances médicales (Nouveaux faits relatifs à la tuberculose infantile) : « Nos hahítudes d'élevage font du héhé une chose constamment manipulée à toute beure de jour et de nuit dans un milieu où tout semble

« réuni pour condenser les éléments de contage. Est-ce que jusqu'à deux ans « l'enfant n'est pas tributaire de soins incessants (coucher, lever, habiller, nourrir,

- « embrasser, amuser, bercer, etc.), multipliant à l'infini les contacts, mettant le « contagionnable constamment en rapport avec la contagion, que celle-ci soit :
- conflagonname constamment en rapport avec la contagion, que celle-ci soit:
   c poussières remuées, secouées, balavées, et transportées d'une chambre infectée
   par l'expectoration d'un phisique; cuillère, biberon, gobelet, serviettes, mou-
- « choirs, éponges, aliments, portés parfois des lèvres d'un phthisique à la bouche « d'un enfant. »
- Le lupus est fréquent dans la seconde enfance, époque à laquelle; comme le remarque James Nevins Hyde, les parents soignent leurs enfants avec un peu moins d'attention, ces derniers échappant plus facillement à toute surveillance.

Ainsi done tout nous porte à croire que, dans un très grand noubre de cas, le lupus et de à l'inconclation directe et par voie extrave de tigmanes. Il est probable que pour que oste inoculation donne lieu à une tuberculore degramentaire reseautes les caractères du lupme dessinges, certalene conditions que nous ne connaissons pas, mais que l'on devra sans doute chercher dans la quantite de pout-tree dans la qualité du virus theoretienet inoculé, dans l'était de réaction locale et générale, le siège anatomo-topographique, etc., etc, doivent être realisiées.

Les différents modes ou processus suivant lesquels se fait l'inoculation peuvent être classés de la façon suivante :

a — Tantôt, et c'est le cas le plus rare, c'est le sujet lui-même qui s'inocule, qui inocule son tégument au moyen de produits de sécrétion pathologique renfermant du virus tuberculeux.

Bans ce cas, ce sont le plus souvent des sujets phithisiques qui s'inoculent les mains et les doigts (en particulier la région dorsale métacarpienne du pouce) en essuyant leur bouche après avoir craché et deriennent ainsi atteints de Iupas, seléreux le plus souvent, comme l'a bien montré E. Vidal (Annales de Dermatologie, 1889 p. 2421).

Il est possible qu'il en soit de même dans certains cas de lupus du nez, le tuberculeux s'inoculant la peau ou la muqueuse nasale au moyen de ses doigts contaminés.

Il est possible que le lupus de la région anale ou péri-anale puisse avoir pour origine la souillure du tégument par les matières fécales chargées de bacilles (chez les phithisiques qui avalent leurs crachats ou dans le cas d'entérites tuberculesses), comme l'a supposé Doutrelepont. Il est possible qu'il ait parties pour origine une sécrétion de source vaginale

ou tierine infectée par une tuberculose génitale, sécrétion qui s'écoulant par le vagin vient infecter la peau du périnée et des régions avoisinantes, comme je l'ai montré en 1833 à la Sodiété Antonique en collaboration avec Babès (Bulletins de la Société anatomique, 1883, page 341).

Il est possible que certains cas de lupus de la bouche et de la gorge aient pour origine l'inoculation de la muqueuse par les crachats du malade.

Ces différents modes d'auto-inoculation sont incontestables en ce quí con-

cerne la tuberculose franche. Pourquoi n'en serait-il pas de même dans certains cas pour la scrofulo-tuberculose?

Pett-ter data spulque cas une pasu plus ou moins exoriés, soillée par un liquide tabreculiés évaluant hors de la fatule d'un abois froit, d'une carie, commons la moisse de la fatule d'un abois froit, d'une carie, d'une moisse l'averna à la page 360, et onnue Resident, par le virus tabreculeur. L'une page de la commons de la common del la common de la common de la common de la common de la common del la common de la common del la common de

Enfin l'on voit parfois chez un sujet atteint de tuberculose tégumentaire, se développer un foyer serofulo-tuberculeux au niveau d'une région cutanée fréquemment portée en contact avec le foyer tuberculeux tégumentaire. C'est ainsi qu'il y a quelque temps se trouvait dans ma clinique une femme

atteinte de lupus tuberculo-croôteux serpicineux du côté gauche de la face, chez laquelle se dévelopes environ deux san sprès l'appartition de co lupus de la face, chez qua lupus seléreux de la région-dorsale de l'index gauche. La malado n'était pas philisique, et le nous raconis apontamient, que très souvent elle gratiati son placard lupeux avec le dos de son index gauche. J'ai observé un certain nombre de faits analogues.

Pick a publié en 1889 dans la *Prager Medicinische Wochenschrift* une observation assez semblable de lupus par grattage ou frottement, observation également très suzzestive.

La réciproque est d'ailleurs très instructive, puisque Wahl et Demme signalent chacun un cas d'infection tuberculeuse déterminée chez l'enfant par une servante portant un lupus ulcéré.

b. — Tantôt c'est un sujet tuberculeux qui inocule directement ou indirectement au malade le virus dont la pullulation donnera lieu chez la victime à la production d'un fover luneux.

Tels sont les ces de lupus consécutió à l'inocciation de la pesu par des calzaplasmos falta verue assilve tuberculeise, par des monchoris, des lingas, ou des liquides soulliés par des crachast tuberculeux, par un instrument de tatousge soulliés par me silver tuberculeux dont nous avons parté à la page 274, et auxculture de la companya de la companya de la companya de la companya de la cale, param lesquels nous signalerous en premier peis con act betraction, de la companya de la companya de la companya de la consecue de la

Il y a six mois se trouvait dans ma clinique une jeune fille âgée de 19 ans, atteinte de lipus du centre de la joue, survenu Il y a trois ans, cinq à six mois après un coup d'ongle donné par une de ses camarades de classe atteinte d'écrouelles suppurées et de públisie au début. Le coup d'ongle doite mina une forte excoriation. Le lupus débuta au niveau du point primitérement exorié.

Verchère a publié, en 1887, dans les Études expérimentales et cliniques sur la Tuberculose, une observation remarquable de lupus scléreux papillomateux de la face dorsale de l'index, consécutif à une morsare faite par un tuberculeux (le mari de la femme).

Un tuberculeux mort peut être l'origine d'une scrofulo-tuberculose cutanée, affectant en général les caractères du lupus soléreux papillomateux, comme en témoigne malheureussement la fréquence du tubercule anatomique chez les étudiants, les médecins qui pratiquent des autopsies, les garçons d'amphithéâtre, etc.

Il y a quelques années encore, mourait pbihisique, à l'hôpital Saint-Sauveur, nn garçon d'amphithéaltre qui portait depuis de longues années un vaste placard de lupus seléreux du dos de la main droite (tubercule anatomique), contracté en aidant les médecins à pratiquer les nombreuses autopsies des phihisiques de cet hônital.

Enfin il est possible que dans certains cas il puisse se développer un foyer de controlle-tuberculese tégumentaire à la suite d'une inoculation tuberculeuse par l'intermédiaire de greffice cutanées, comme l'a indiqué Czerny, en 1886, dans le Centralblatt für chirurgie.

c. — Tantôt ce n'est plus un homme, mais un animal qui sera directement ou indirectement le sujet contaminant.

Villemin, Chauveau, Nocard, Trabot, Colin (d'Alfort), Arloing, Riebl et Paltauf, Wahl, etc., etc., out montre le danger de la tehereculosa animale, en particulier de la tuberculose des boridés pour l'espée bumaine, et je ne suruis mieux afrie que de renvoyre le lecteur, pour qu'il se renda bien compte de l'importance de cette question, aux comptes rendus des Congrès pour Létude de la tuberculose de 1388 et 1891.

En ce qui concerne la tuberculisation du tégument, on trouvers dans la littérature médicale, en particulier dans les travaux de Tscherning, Ponfick, Riehl et Paltauf, Lefèrre, Yadassohn, etc., etc., un certain nombre d'observations de lupus séléreux papillomateux consécutif à l'inoculation de la peau des mains par le sango elle situsse d'un animal tuberculisé.

Une des plus remarquables sur ce sujet est celle que rapporte Pfeiffer: Le vétérinaire Moser, de Weimar, se blessa en autopsiant une vache phthisique. Six mois après, une tuberculose cutanée (hpus papillomateux) se développa au nivea de la cicatrice. Deux ans et demi après la blessure. Moser mourait phthisique.

J'ai vu moi-même quelques exemples analogues et Yadassohn a publié la ration d'un cas de lupus tuberculeux classique dévelopé autour d'une plaie que s'était faite un boucher en dépeçant une bête probablement tuberculeuse.

J'ai observé, il y a cinq ans, che un ouvrier équarisseur un vaste lujus seléerus du dos de la main avec lupulangies tubercule commenses consecutives du membre supérieur et production de nodules lupeur un niveau de quelques points de cette l'umphangies servalles-tuberculeus. Il est probable que dans cet sa une coupure que s'était faite, 15 mois, auparavant, l'ouvrier équarrisseur avait été inoculée par le virus luberculeur.

te virus tubercuteux.

Le lait des bovidés peut, dans certains cas, être l'origine d'une scrofulo-tuberculose tégumentaire.

Je ns convulé, il y a 6 ans, par une belle et fraiche fermière de 28 ans, verit habitype de no paysames flammels, pour un lupus des plus classiques de la joue déside. Ce lupus excdens et non excéens, grand comme la paume de la main, de datait de 2 ans environ. La fermière ne raconis que vers l'açe de 17 ans, elle fut atteints d'un furoncie de la face et de petits boutons qui semblent avoir été de l'attein de de l'indicate suppurées. Suivant un uage fréquent dans nos campagnes, elle pansa les lésions avec de la crème fraiche pendant plusieurs seminar, partie de l'autre de la l'autre de l'

La santé de cette fermière était magnifique, florissante; il en était de même de dout son entourage. Son vieux priec et son mar interrogés minutiensement qui a l'époque on, jeune fille, a fermière se pansa svec de la creme moi, m'apprirent qu'à l'époque on, jeune fille, a fermière se pansa svec de la creme frache, il citatifi dans leur étable deux vaches de sustée en apparence house à cette époque, mais qui un au après furent constatées étre atténites de la pomme-lière. La malade employai pour se panser la crime provenant du meland lait de ces deux vaches et de trois autres vaches qui, elles, sersient restées bien nortantes.

Je ne sache pas qu'il existe dans la littérature médicale de fait semblable, mais il est probable que l'attention étant attirée sur ce point, l'on en trouvera d'autres (1). De même que pour les êtres humains tuberculisés, il est possible que les

mouches (Spillmann et Haushalter), les vers de terre, etc., pulssent servir de moyen de transport pour le virus inberculeux provenant de l'animal tuberculeux. L'observation qu'à ir-laite de l'upus consécuil l'à l'application de cataplasmes de vers de terre en constitue un exemple très remarquable (Voir page 273). Il n'exist pes dans la science de cas de tuberculose cutande résultant de

l'inoculation directe de la lymphe vaccinale d'attimans tuberculeux. Cette question présente un grand intérêt, surroit depuis que la vaccination animale est répandue, d'autont plus qu'avec la lymphe vaccinale, l'oussaint avait réussi inoculer la tuberculose. Les faits ultieriums n'ont pas confirmé ces résultats et les expériences de Lothar Weyer, Strauss, Chauveau, Nocard, Jossersand, ont démontre que le bacille tuberculeux nes et touvre pas dans les liquide vaccinal des minaux on de l'homme.

En revanche, il est possible que lorsqu'on inocule du sang en même temps que le liquide vaccinal on puisse inocaler la taberculose. D'autre part, des houtons vaccinaux peuvent, en tant qu'érosions d'assez longue durée, jouer le rôle de porte d'entrée au bacille tuberculeux (cas de Besnier).

d. — Assez souvent c'est par l'intermédiaire d'un objet souillé par le virus

Les expériences de Hippolyte Martin l'ont conduit à sémettre que du lait acheié au hasard à Paris
son les portes occhieres est cépable, dans les 2/3 des est, d'engendrer la tuberculose, quand on l'injecté dans
le péritoire de colègnes.

tnhercnieux que se fera l'inoculation. J'ai relaté plus haut (page 273) plusieurs observations où des cataplasmes, des linges, des mouchoirs, etc., ont joué le rôle d'azents d'inoculation.

Il y a trois ma je fus consulés par un brasseur agé de 20 ans, pour un placade du paus non exceden siégenst la frace dorasiel de mar et de nombreuse gommes serofulo-tubreuleuses crues, ramollies, fistileuses ou cientrisés (gommes demonypodermiques, gommes gangionaires) siégenat un ireau des régions sous-maxillaires, sterno-mastadiénnes, sterno-chriculaires, avillaires et thoraciques. L'histoire com er recouts apostanément le malde et des plus instructives.

L'autoure que me raccoux spontamement se maissée est des plus instructives. Me d'une famille bre vigoureuse, très bles porbant lain-même jusqu'il l'âge de 5 ans, il fit à ette époque une chute déterminant une plaie au niveau de la face dorsale du nec Cette plaie înt passée tous les jours au moyen de faifelea rose d'Angletere que lui appliquait une bonne. Pour coller ce morceau de taffelas, nia nonnel momillat avec au sailve en le tenant dans as bouche; elle lo mille nonnel momillat avec au sailve en le tenant dans as bouche; elle lo mille nonnel moment de l'enfant une se de l'enfant petite plaie du nex de l'enfant ne se cientries pas, cile s'indures et peu a peu elle prit l'aspect du placard lupeux que le maida porte actellement.

Quedques mois après le début du lupus, débutérent les gommes scrofulotibervolleuse de la région sous-mactifier. Quedques amois agretapaparurent de de la région sterno-mastodifieme, puis de la région sterno-chaviculaire. Après un tratimente prolonge en moyer d'injections d'éther isolétomé, de auphot cambre dans les foyers gommeux (le lupus avait été des le début détruit et guéri compiltement par un méthode habituelle), tratisement loca sounde par un traitement général reconstituiant et antispedipse, j'obtins la guérison compilét de ce malode. Le l'ai envoy de cara amés su la broit de la mer, je la l'aver uil y a peut de traite la guérison se maintient. Il une parait érident que dans ce cas la servolut-obsuer a cuso de meluque, hypodermique et gauglionnairé dont fut atteint ce brassière au pour point de départ l'inoculation de la phise du nex par le taffetas souillé de saitre histeraluse de la bonne d'histoire.

Quel plus bel exemple pourrait-on choisir pour démontrer qu'on devient tuberculeux comme on devient phthisique : par inoculation.

Dans un cas j'ai vu un lupus myxomateux du lobule de l'oreille se développer chez une jeune fille, environ un an après qu'elle eut porté les boucles d'oreille d'une de ses cousines morte phibisique.

Le doctern Legianes ni communiqué un fait analogue: M... M., jeune fille de 11 ans, quat reçu en hérigas d'une tante mote l'philisque une paire de boucles d'oreille, se fit hiers viie percer les lobules pour porter ces hjornt. Mais a petite ouverture faite dans ce hat l'oreille guede teats d'abord à se getéri, puis il se produisit une subcristion; celle-cl se cicatrisa à la longue, mais pour laiser à a place une infiltration lessese qui s'élendit en tache d'bulle. Aujour-d'hui, six ans sprès le début, le lupus nonexvéens occupe tout le lobale de l'oreille et commence à ganger la figure au l'or voit même deur petits nodules isolate.

Unna a relaté, en 1889, dans le Wiener Med, Presse, le cas d'une jeune fille de 13 ans, chez laquelle peu de temps après avoir porté des anneaux d'oreille d'une amie morte phthisique, apparurent sur les deux lobules des oreilles, mais surtout à sauche, des ulcérations tuberculo-gommeuses, lesquelles furent suivies d'engorgement des ganglions du cou à gauche et de tuberculisation du poumon gauche.

Il v a quelques années, se trouvait dans ma clinique une jeune fille de 20 ans atteinte de lupus tuberculeux légèrement exedens du lobule de l'oreille. Ce lupus débuta, il y a deux ans, peu de temps après qu'un borloger de Lille eut percé l'oreille de la jeune fille pour y placer des boucles d'oreille. L'oreille s'enfla d'abord et devint rouge. Ce gonflement et cette rougeur persistèrent malgré différents traitements conseillés par des médecins et des pharmaciens. Quand elle entra dans mon service, le lobule de l'oreille était le siège d'une infiltration lupeuse non ulcérée, sauf au niveau du point où se trouve l'orifice par lequel on passe la boucle d'oreille. En ce point il existait une croûte d'un jaune verdâtre, épaisse, recouvrant une ulcération très superficielle dont le fond était tapissé par des bourgeons charnus grisatres, mous, saignant au moindre attouchement. Les ganglions cervicaux correspondants commençaient à se prendre. La jeune fille était d'une très belle constitution, il n'existait pas de phthisiques dans sa famille.

Fait majeur, l'horloger qui pratiqua l'opération était phtbisique et est mort pbthisique. Il ne nettoyait pas ses instruments.

Les crachoirs ont déterminé dans un assez grand nombre de cas des tuberculoses tégumentaires par inoculation, en particulier aux mains (lupus scléreux papillomateux, lupus tuberculo-gommeux, etc., etc.,) comme on pourra en trouver la relation dans la thèse de Lefèvre et comme Deneke, Tscherning, etc., en ont relaté des exemples.

Les Dª Charon et Gevaert ont publié, en 1889, dans la Presse Médicale Belge, un cas de lupus primitif de la plante du pied des plus nets, survenu à la suite d'une blessure faite en marchant sur un clou. Le père de l'enfant était tuberculeux. Ce fait nous montre que les planchers, le sol, souillés par le virus tuberculeux peu-

vent être la cause d'inoculations directes.

Je possède dans mes notes trois observations de lupus scléreux de la région métacarpo-phalangienne de la main (une fois de la main gauche, et deux fois de la main droite) survenu chez des enfants vivant dans un milieu tuberculisé, sur un sol (chambres et cours) souillé par les cracbats de phtbisiques. Dans ces cas, le lupus me semble avoir été inoculé de la façon suivante : les enfants étaient porteurs de légères excoriations au niveau de la main et des doigts. Ils jouaient beaucoup à la toupie dans le milieu infecté. En ramenant la toupie, dans le mouvement particulier qu'ils faisaient pour détacher la toupie du sol infecté de crachats tuberculeux, ils se sont inoculé les petites excoriations qui ont été le point de départ du lupus.

Pour Kœnig (15° Congrès de la Société allemande de Chirurgie, 1886), un cas de tuberculose locale des parois abdominales aurait eu pour cause des piqures faites avec une seringue de Pravaz ayant servi chez un tuberculeux.

J'ai observé un lupus tuherculo-croûteux à foyers multiples, des plus carac-

téristiques, surveau au niveau de cientrices consécutives à l'application de ventouses scarifiées. La scarification survi de faits par an herborité qui pratiquait fréquement cette opération au moyen d'un occirit danns multiples. Etant donné le pue de soin avec loquel il nettoyait est instruction à la fréquence des philisiques dans sa clientélle, on pest supposer que c'est au moyen de ce scarificateur que la pasu a c'ét inocalée par l'avisa taber-quie.

e. — Tantié enfin, et le plus souvent, écut d'une façon bassoon moins précise, per luir, par l'esu, par le sol, par des vétenents, par des objects de liberte que se fât le contamination. Duss oes, cas l'on arrive parfoit à trout de la contamination. Duss oes, cas l'on arrive parfoit à trout de la contamination. Duss oes, cas l'on arrive parfoit à trout de la contamination. Duss oes, cas l'on arrive parfoit à trout de la contamination. Duss oes, cas l'on arrive parfoit à trout de la contamination de l'active de la contamination de la cont

Dans 47 cas le père.

55 la mère.

24 la sœur.

27 le frère.

9 l'oncle.

2 la tante.

3 le mari.

6 la cousine.

3 le patron.

— 10 des domestiques.
Je trouve en outre les lésions scrofulo-tuberculeuses suivantes chez les parents du Inpeux. Ce tableau peut être anssi bien invoqué en faveur de l'inoculation directe du Inpus que de son origine sanquine ou bréréditaire.

Gommes 3 fois chez la sœur cicatrisées scrofulo-tu-6 fois chez la mère. berenlenses de la région sous-maxillaire. 3 fois chez le frère, (dermo-hypo-|en voie d'émassétérine. . . 3 fois chez la sœur. dermiques volution cervicale . . . 4 fois chez la sœur. ou ganglionnaires) maxillaire. . . . 3 fois chez la sœur. cicatrisées du genou. . . . . . . . . 2 fois chez le frère. Tumeure en voie d'é- du coude avec ankylose . . . 5 fois chez la sœur. blanches volution du genou avec ankylose . . . 3 fois chez la sœur. Mal de Pott. 3 fois. - 2 fois chez le frère 1 fois chez la sœur. Lésions osseuses.... 2 fois chez le frère, 3 fois chez la sœnr 

(8). We observé un oas de lupas valgaire érythématoide de la pean cher un jeuse homme qui attribueit à con luyes l'origins suivantes atteint de variole à l'âge de fit aux, à peine guéri de la variole, il coordia avec un donteringe atteint de lupas de la face.



Mais ile malade en es couvient pas avoir jamais été en rapport avec des ubserciuer, il est évident qu'il i ren resitule pas pour cale qu'il n'a pas été, à un moment de son existence, en contact avec le virus toberculeux. Quel est en effet le médecin qui oserait actochiement affirmer que telle personne ne fut jamais respoés à un moment de sa vée la tocutamisation tuberculeuse? Il est inutile d'insistes sur ce point, et je ne sanrais miens faire que de renvoyer le lecteur aux travaux modernes su la taberculeus

Une érosion, une plaie tranmatique ou pathologique du tégument sont évidemment les conditions nécessaires de l'inoculation. C'est ainsi que très souvent le lupus de la face a été précédé d'un eczéma, d'un impétigo plus ou moins chronique de cette région, comme je l'ai pu constater chez un grand nombre de malades de mon service.

I'ai publié en 1884 à la page 39 de la thèse de Vercbère, la relation des relations des cobayes avec des crottes d'impetigo recoullités chez des mânsts. Dans la plupart des cas mes résultats prois altrem tegatifs, chez des mânsts. Dans la plupart des cas mes résultats furent negatifs cas aimans demourérent saiss ou or présentierent des feloson non en rapport avec le virtus tubercaleux. Misi dans un cas j'obtins chez le colosye une tubercalisation des plus evidentes, comme le demouréreur no seulement l'autopsis, consistent de la comme de l'autopsis, consistent de la comme de l'autopsis, consistent de l'autopsis, comme de l'autopsis, consistent de l'autopsis, comme de l'autopsis, consistent de l'autopsis de l'autopsis de l'autopsis de l'autopsis de l'autopsis de l

Grancher est ultérieurement arrivé à des conclusions analogues. Demme a même dans un cas trouvé de nombreux bacilles lupeux sous les croûtes d'un eczéma chronique de la paroi abdominale chez un enfant (Centralblatt für Chiruwis, 1887).

Il en est de même des lésions de la variole. Plusieurs malades que j'ai observés m'ont affirmé avec la plus grande netteté que leur lupus avait débuté peu de temps après une variole, une ou plusieurs pustules varioliques étant demeurées ulcéreuses et s'étant transformées progressivement en nodules lupeux.

Dans d'autres cas, c'est peu de temps après la cicatrisation complète des pustules varioliques qu'apparut le nodule lupeux.

La pustule vaccinale peut également jouer le rôle de porte d'entrée au bacille tuberculeux et être l'origine d'un lupus, comme l'a montré E. Besnier, à la page 876 des Anales de Dermatologie, 1889.

D'autres altérations tégumentaires amenant la démadation épidermique, un troncale, un abés dentaire, l'érappide (comme je l'ai fréquemment observé), la séberrbée, l'acné, un bouton de Biskra (Renouard), des engelures, des brûtures, un vésicatoire; etc., etc., sont fréquemment signalés par les malades comme ayant été la point de départ de leur lupus. Il en est de même des plaies, coupures, piquires, perforacions, etc.

Dans certains cas même, l'on a fait intervenir des piqures d'insectes et tout récemment Lipp (Wiener Med. Presse, 1889) relatait l'observation d'une femme atteinte à l'âge de 42 ans de lupus de la face, des fesses et des grandes lèvres survenu à l'âge de 42 ans, chez laquelle d'après lni, le lupus se serait développé à la saite de l'inoculation de nombreuses plaies phthirissiques par le virus tuberenleux.

Enfin la lésion peut être tellement superficielle qu'elle passe inaperçue. C'est le cas le plus fréquent et cela s'explique d'autant mieux que l'inoculation se fait évidemment dans le jeune âge pour la plupart des cas.

Il en est donc de la porte d'entrée comme de l'origine du virus. L'origine du virus est bien souvent obscure; la porte d'entrée a été bien souvent tellement étroite, si rapidement close et close il y a si longtemps qu'on ne s'en est pas aperçu ou qu'on ne s'en souvient plus.

Efini il n'est pas encore absolument démontré, malgré les travaux de Verneuil et Nepreu, de Verchére, de Riebl et Palsust, que l'inocalisie du virus tuberculeux puisses es faire en déhors de toute excoristion épidermique, par l'orifice des glandes tégumentaires. Cette hypothèse est séduisante, elle raccorde avec certains faits, mais elle attend encore une démonstration péremploire.

Notons à ce propos que la présence des poils nombreux qui couvrent le cuir chevelu constitue évidemment un obstacle à l'inoculation externe directe de cette région, et rend compte peut-être de l'excessive rareté du lupus primitif du cuir chevelu.

II. — Le tégument est inoculé indirectement, mais par continuité, par des foyers tuberculeux profonds (inoculation de dedans en dehars par des foyers tuberculeux profonds).

C'est en vain qu'an chercherait dans lés auteurs classiques et dans les truvaux modernes uns description et même une indiestion de l'inoculation secondaire de la peus par des foyers inherculeux sous-cutaiséeu profondis. Les auteurs sont muels sur ce sujet. Seul Nemnann, en 1850, dans son traité des maladiés de la genua, à propos des abels serofeluer qu'i d'avernet sur la peau par-rine, fistule per-sistante, signale la fréquence du lupra sutour des orifices fistuleux (mais cela ind-demment seulement et sus fournir source observation).

C'est depuis le travail de Renouard inspiré par E. Bessier (noc. del. 1884); depuis mec l'impire de l'Bajrial Sain-Escurrer (1884-1885), publiés autre de l'Aprile Sain-Escurrer (1884-1885), publiés autre legons un les legons un les legons sur les legons d'ementaires de la peux (Journal de Connaissance meliones, mai 1887), è mes legons sur le vupulatirane, la rerefule et la tuberculose (Bulletin médical, 1888); depuis le travail de Jeannelme publié en 1889 dans les comptes rendu de Compte pour l'étaite de la tuberculose de 1888; et enflore la la thèse de L. Cronier (Paris 1889) que la question a été nettement posée et résolue.

J'ai beaucoup insisté depuis 1884 sur l'importance des relations qui existententre l'existence d'un foyer tuberculeux profond et l'apparition d'un lupus, au point de vue de la démonstration de la nature tuberculeuse de ce dernier.

Comme je le disais dans les travaux précités « il est remarquable de voir les auteurs qui reconnaissent que les gommes scrofuleuses sont du tubercule, se refuser à admettre pour le lupus une nature identique. Cependant ces cliniciens ont dù voir souvent des tubercules de lupus border des cicatrices de gommes scrofuleuses, comme on voit parfois des tubercules syphilitiques border les cicatrices de gommes sypbilitiques. C'est là un fait clinique majeur, selon moi, et que l'on s'étonne de ne pas voir mis en avant dans leur argumentation par les auteurs qui défendent la nature tuberculeuse du lupus. > - Et plus loin j'ajoute : « Il est encore un signe clinique (signe sur lequel l'attention n'a pas été attirée, que ie sache, par les auteurs) qui prouve selon moi la nature tuberculeuse du lupus. C'est l'apparition du tubercule lupeux à la périphérie d'une gomme scrofulo-tuberenleuse en train de se cicatriser. Comme je l'ai fait observer dans mes leçons sur les lésions élémentaires de la peau. la raison semble en être que le centre cicatrisé est stérilisé, dépourvu de bacilles, tandis qu'à la périphérie il existe encore des parcelles de virus qui engendrent le lupus. Ce caractére à lui seul permettrait d'affirmer cliniquement la nature tuberculeuse du lupus. »

Remarque importante contrairement à la tuberculose tégumentaire résultant d'une inocalitois externe directé du virus tuberculoux, c'est sous l'aspect du lupra vuigaire classique que se montre presque exclusivement la tuberculose secondaire à des foyes tuberculoux perfodus. Cale résulté d'une façon alsoche des recherches de hienouard, des miennes, de celles de Jenuseline, de L. Cronière, de Dablos-Barculo. Le dist est tres manequalhs, si l'onoi que c'est à la péride de la commenta fégument par le foyer tuberculeux, que se produit l'érquine des lippômes classiques.

Il semhlerait que c'est par suite de son éloignement du foyer tuberculeux riche en bacilles, que la tuberculose tégumentaire se présente sous une forme moins virulente, la forme lupeuse classique.

Cependant dans des cas très exceptionnels, la tuberculose cutantée par inocutant socondaire de foyres tuberculose; profunds peut, comme jûne ai vu trois exemples, se précenter sous Taspect d'une des variétés daypiques du liquir s'elleur se luque s'elleur se sous d'inferente sous-variétés. Cet ainsi que le luque s'elleur se production de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme del

l'ai vu dans un deuxième cas le lupus seléreux papillomateux se développer autour d'une fistule consécutive à une coxalgie suppurée et envahir la peau de la région de la banche.

J'ai vu dans un troisième cas le lupus scléreux papillomateux se développer autre de la région péri-ana d'origine tuberculeuse et envahir la peau de la fesse et de la région péri-anale.

Besnier a observé à la suite d'une fistule péri-anale un lupus papillomateux de la fesse. Morel-Lavallée dans son intéressant mémoire sur la scrofulo-tuberculose de la peau (Études expérimentales et cliniques sur la tuberculose 1888-1890), relate une observation de lupus sciéreux papillomateux de la main consécutif à une tuberculose du métacarpe.

Lyot et Gauthier ont publié en 1888, dans les Bulletins de la Société anatomique, une observation, dans laquelle une lésion osseuse d'origine tuberculeuse, ayant pour point de départ l'épicondyle, inocula la peau sous forme de lupus

papillomateux (tuberculose verruqueuse).

Prioleau de Brives (De la tuberenlose cutanée et des lymphangites consécutives à la tuberculose osseuse (Étute expérimentales et clisiques sur la tuberculose 1991) relate également un cas de lupos scherous papillomateur, secondaire à une fistule osseuse, consécutive elle-même à une carie du premier métatarsien.

On pourrait multiplier ose exemples. Qu'il me suffise d'avoir montré que la taberculose de la pean par inocalitain interne, bién qu'elle se présente le plus souvent sous l'aspect du lupus vulgaire classique, peut se présenter sous l'aspect du lupus solereux papillomateux, de même que la taberculose tégumentaire par inoculation cuatanée directe, bien qu'elle présente le plus souvent l'aspect de lupus soléreux papillomateux, peut aussi se présenter sous l'aspect du lupus vulgaire classique.

Quant au lupus érythémateux, jamais il n'a été signalé comme secondaire à un fover tuberculeux profond. C'est là un fait d'observation sur la portée duquel il est inutile d'insister.

Le lupus tuberculeux naît ordinairement sur le bord libre cutané de la fistule par laquelle s'évacue le virus tuberculeux. Tantôt l'inoculation se fait peu après l'établissement de la fistule; tantôt elle n'a lieu qu'après un temps considérable, parfois même plusieurs années.

Enfin il n'est pas rare de voir les premiers nodules lupeux apparaîte dans le issu ciatricie qui a sucodé à l'habès guéri-Comme le remarque aver exison Jeanselme, quand on n'e pas assista au developpement progressif de la Ision cuatane, son mode de production passe presque toujours inspersu. Cela est d'autant plus facile que fréquemment la cicatrice, point de départ du lupus, est masquée par la ciatroi lupique elle-neme et devient invaible. Mais dans de masquée par la ciatro inspique elle-neme et devient invaible. Nais dans deprinée qui est comme le témoid de l'origine secondaire du lupus. Ce mode de développement devra surtout être soupcomé, si le lupus siège dans une région riche en gândais l'ymphafugue. Ceptupénés la cicatrice ne paralle parte. Buillorque appetituél, en concention avec l'apparent la contrait par le mais lorque captivité de une marche ambelante et abandonne les régions primititurent envaise.

Ce mode d'inoculation secondaire de la peau n'est pas aussi exceptionnel qu'on pourrait le croire au premier ahord, puisque sur 313 observations de lupus que j'ai recueillies, j'ai pu en observer 104 cas. Beanier, Renouard, Jeanselme, Cronier, Dubois-Harenith, en rapportent également bon nombre d'observations.

Les quatre sources principales de l'inoculation de la peau par des foyers tuberculeux profonds sont:

4° Les sanglions.

enfin le ganglion épitrochléen, etc.

2° Les gammes scrofulo-tuberculeuses.

3º Les lésions osseuses et articulaires.

4° Et en dernier lieu les lésions viscérales profondes.

f\* — Tous les ganglions voisins du tégument, l'orsqu'ils sont tuberculisés, deviennent succeptible, en s'ouvrant sur la peau, de l'inoculer sous forme de l'upus.

Les ganglions sous-maxillaires latéraux et médians sont ceux qui présentent plus souvent cette complication, probablement, comme l'Observe Jeanseine, parce qu'ils supparent très fréquemment. Puis viennent les ganglions rétro-sur-culires et sous-auriculaires, les ganglions de la chaite du sterne-mastodien,

Je ne connais pas d'exemple de lupus consécutif à l'inoculation de la peau par des ganglions tuberculisés de la région inguinale et du creux poplité.

En dépouillant les observations recueillies dans mon service de l'hôpital Saint-Sauveur et dans ma clientèle privée depuis 1884, je constate que sur 342 cas de lupus, l'éruption lupeuse était consécutive dans 32 cas (pour quelques-uns des placards tout au moins) à une tuberculisation des ganglions, à savoir :

| an | glions | sous-maxillaires               | 13    | fois |
|----|--------|--------------------------------|-------|------|
|    |        | parotidiens                    | 6     | fois |
|    |        | préauriculaires                |       | fois |
|    | -      | de la chaîne du sterno-mastoïd | ien 4 | fois |
|    |        | axillaires                     | - 1   | fois |
|    |        | épitrochléens                  | 4     | fois |

La lecture des travaux de Renouard et de Jeanselme complétera ce tableau.

2º — Les gommes tuberculeuses derniques et hypoderniques, aussi souvent que les ganglions, donneat naisance au lupus. En depoullant les observations recueillies dans mon service de l'hôpitel Saint-Sauveur et dans ma cilentèle prite depuis 1845, je consiste que sur 3½ cas de lupus, l'éruption lupeuse était consécutive dans 44 cas à des gommes serofulo-tuberculeuses dermiques et hypo-derniques.

3"— L'Origine asséo-articulaire du lupus n'est peut-dets pas plus race que lorigine aquilognaire ou gommenase. En dépouillant les observations receallies dans mon service de l'hépital Saint-Soureur et dans ma dientale privée, depuis 1884, je constate que sur 312 cas de lupus, l'éruption lupuse distit consecutive dans 29 cas (pour quelque-uns des phacerds) à des lécions ostéo-orichaires, à savoir:

| Tumeur blanche du poignet                                                                | 6 fois          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Tuberculiation du coude                                                                  | 3 fois          |
| Tuberculisation des os et articulation des<br>Tumeur blanche des articulations tiblo-tar | doigts 6 fois   |
| tament bianche des articulations tibio-tai                                               | rsiennes 3 fois |

Tumeurs hlanches et lésions osseuses du pied 4 fois Coxalgie suppurée 2 fois Dacryocystite tuberculense 5 fois

Volkmann a vu un lupns du doigt et du dos de la main se développer en connexion avec un spina ventosa. Il en est de même de Cronier et de Hallopean (Voir thèse de Cronier). Volkmann a vu un lupus survenir à la snite d'une carie inherculeuse du calcanéum.

Dans un cas relaté par E. Besnier, le lupus est apparu sur le moignon d'une cuisse amputée pour une tumeur blanche du genou.

Verneuil (Ulcérations tuberculeuses du moignon. Études expérimentales et cliniques un la tuberculose, 1887), a fait une étude détaillée des ulcérations taberculeuses des moignons d'amputation survenant après l'ablation d'un membre pour des lésions tuberculeuses.

Dans une observation publiée par Leser de Halle, le lupus a pris naissance autour d'une fistule consécutive à une coxalgie suppurée.

Lyot et Gauthier ont présenté à la Société Anatomique une observation de lupus atypique (lupus scléreux papillomateux) consécutif à une altération tuherculeuse de l'épicondyle.

Dandois de Louvain ( Braus mediant de Loussin, 1858) rapporte le cas d'un endant de 10 na., e atésticé de supportation et de carie du thia consecutivement à une timeur blanche du genou, présentant sur la jambe gauche une série d'opuvertures fintaleuses au niveau de chaemos despuelles s'étaint dévelopées les publices de la para qu'il ait pu observers. Verneuil, Benouard, Morel-Lavallée, Prisone, Lojars, dec., ont publié des observations analogues.

4º — Toute tuberculose viscérale se faisant jour à la peau pourra être l'origine d'une scrofulo-tuberculose tégumentaire. J'ai relate plus haut l'observation d'un lupus stypique (sclèro-paullomateux) de la région péri-nale consécuit à une fistule tuberculeuse du rectum. Besnier, Liebreicht ont publié chacun un fait anahogue.

Je me souviens avoir vu, quand j'étais interne de mon regretié mattre Vulpian, Je me souviens autour d'une fistule pleurale consécutive à un empyème prétiqué pour une pleurésie purulente, dont la mort du malade par pluthisé puimonaire permit de vérifier la nature tuberculeuse. Je ne connais pas de cas de l'upus dévelopée autour de fistules consécutives à une tuberculous étéctiolaire.

IIIº Une tuberculose profonde peut-elle être suicie d'une tuberculisation du tégument, les tissus intermédiaires demeurant sains, du moins en apparence. (Inoculation indirecte et à distance du tégument par des foyers tuberculeux profonds.)

Il n'est pas rare, quand on examine des lupeux, de trouver au-dessus d'un ganglion profond, tuméfié et volumineux une infiltration lupomateuse. Au premier abord et à m examen superficiel, on pourrait croire qu'une fistule s'est ouvrete, à la peau et aci de li point de départ de l'inoculation cuatanée. Or, souvren l'étade la plus attentive ne permet pas d'admettre co mécanisme. Le foyer lupeux siège hien an-dessus d'un ganglion profond tunéfié. Miss civile-cii rest pas ulveiré, il n'est même pas ramolli, il est indolent, mobile, complétement indépendant du derme sur-jacent envolt par le lupus.

l'ai vu dans d'autres cas, à la suite de l'apparition d'une gomme scrofulotuberculeuse ganglionnaire ou bypodermique et dans un cas à la suite d'une ostearthrite tuberculeuse du poignet droit, se produire, à une certaine distance de ces foyers tuberculeux, des placards lupeux disposés en bandes, en séries linéaires,

suivant le trajet des lymphatiques.

Jassasimo a observé egalement un fait analogue où deux handes de lupus smivaient l'une le faisceau des lymphatiques qui acomopagenet les veines radiales, et l'autre les lymphatiques qui monient le long de la veine médiane. Il estrès probable que dans esce au me lymphanigit unbercelluse a étà la voie de transmission entre le foyer tubercoleux profond et le foyer superficiel (placard lupeux).

D'ailleurs ce mécanisme est admis sans conteste pour les gommes scrofulotuberculenses, et Lannelongue, Prioleau, etc., ont bien montré que les gommes scrofulo-tuberculeuses dermo-bypodermiques ou ganglionnaires qui apparaissent au cours des affections tuberculeuses des os et des articulations sont consécutives au cours des affections tuberculeuses des os et des articulations sont consécutives

à des lymphangites tuberculeuses secondaires.

Enfin, à côté de ces formes de l'ymphangies tuberculeuses seriées et de veixing que nous versons de signalere dont nous avons longement parie à propos des complications du lupus, il faudra peut-être un jour décrire les formes persons de signaler et les déces cos, de la suite de l'appartion d'un fover tuberculeux profond, l'on voit se dévalopper au loin, probablement secondairement, des gommes servalio-tuberculeuxes de placards de lupus typique et atypique. Peut-être ces foyers tuberculeux prodont de suite de l'appartie, peut-être ces foyers tuberculeux econdaires disseminés, sans ordre apparent, sont igne realité relés au foyer primitif par la tubercultaist ou système l'ymphatique n'estalité relés au foyer primitif par la tubercultaist ou système l'ymphatique n'estalité relés au foyer primitif par la tubercultaist ou système l'ymphatique n'estalité relés au foyer primitif par la tubercultaist ou système l'ymphatique n'estalité relés au dystème l'ymphatique n'estalité relés au dystème l'ymphatique n'estalité n'estalis au distribution de l'apparent de la companie de la co

Ponfick, Conheim, Cornil, etc., n'ont-ils pas démontré l'importance du rôle joué par ce système lymphatique dans la dissémination de la tuberculose, surtout

en ce qui concerne les viscères ?

Peut-être des recherches ultérieures viendront-elles démontrer qu'il en est de même pour la dissémination du processus tuberculeux du côté du tégument.

Lejars, dans son travull sur la l'upubangite tubercainnes public et segui la cana les Educis experimentales et divigiens sur la trabeculior, a rabiet au memple remarquable de cette forme extensive de la lymphangite inheratiens. Disarce cesa les leisons inheraciones dividencent an niveau de la face dorsale du pied gauche sous l'aspect de gommes scrotiule-tubercaleuses. Pauls le medre infraire moit et les membres infraires un contra de la contra del la co

foyer tuberculeux dermo-hypodermique, ganglionnaire, osseux ou autre, des faits analogues.

Pour ma part, je pourrais citer nombre de faits où quelque temps après l'apparition d'un foyer tuberculeux superficiel ou profond, se montrèrent des foyers secondaires disseminés et plus ou moins généralisés, sous forme de gommes scrofulo-tuberculeuses mélangées ou non de placards lupeux.

L'on peut même se demander si certaines variétés de lupus disséminé n'ont pas une origine semblable.

D'ailleurs, les cas ois, à la suite d'une tuberculisation locale tégumentaire ou profonde se produisent à grande distance des foyers tuberculeux qui ne sont rélés en aucune façon par une succession de leisons du même gener au foyer primitif, constituent un terme de passage entre ces formes sériées parlant du foyer primitif els formes disseminées lointaines.

Ces faits sont très importants non seulement au point de vue théorique mais au point de vue pratique. Ils démasquent en partie une des voies de la propagation du virus tuberculeux et démontrent malbeureusement l'insuffisance de nos moyens dans le traitement des tuberculeses locales.

On peut se demander à titre de simple by pothèse si, dans certains cas, une unbercellastion siscérale ne peut pas, en créant des l'upphanglies thérentiqueues, etre à distance l'origine de foyers tabercelleux tégumentaires plus ou moins étendus et plus ous moins généralisés. Mais jusqu'ici nous ne possèdons aucune observation qui puisse nous permettre d'indiquer seulement la possibilité de ce mode de tuberculisation du tégumentaire.

### La scrofulo-tuberculose cutanée (lupus) est déterminée par une infection tuberculeuse d'origine hématique.

On peut supposer que chez un sujet plus ou moins tuberculisé ou présentant déjà un ou plusieurs foyers de tuberculois confirmée, le bacille de la tuberculois, charrié par le torrent circulatione, puisse se greffier et se dévolopper sur la poau au même titre et tout sussi facilement que sur tout autre organe, les méninges par exemple, les on, les ovaires, les testicules, les exantions, les estreuses, etc.

Pour Baumgarten, le principal défenseur de cette opinion, l'origine bématique du lupus serait la plus fréquente pour ne pas dire la seule (Baumgarten. Lehrbuch der Pathologischen Mykologis):

Il est bien connu et indéniable que dans le cours d'une tuberculose, de quelque nature qu'elle soit, les bacilles tuberculeux peuvent pénétrer dans le sang. Il est évident que cette pénétration est beaucoup plus fréquente qu'on ne le

Il est évident que cette pénétration est beaucoup plus fréquente qu'on ne le croyait antérieurement et qu'elle peut être l'origine de différents processus tuberculeux, en particulier de la tuberculose des os.

On conçoit très bien qu'un point quelconque de l'organisme devenu pour une raison ou pour une autre (pathologique, traumatique, etc.) un locus minoris resis-

tentis, puisse dans ces conditions être envahi par le processus tuherculeux. Ce sont peut-être de parcilles conditions qui expliqueraient dans certains cas l'apparition de lupus surrenant au niveau d'une contusion, comme Raudnitz, d'autres auteurs et moi-même, en avons observé un certain nombre d'exemples.

Peut-être cette fhéorie hématique, métastatique, pourrait-elle expliquer dans cortains cas l'apparition des foyers scrofulo-tuberculeux disséminés, des foyers lupeux disséminés, se montrant parfois à la suite d'une maladie générale (rougeole), etc. Malbeureussement il n'existe pas jusqu'ici une seule observation démontrant d'une faone révident cette origine hématique du luper.

D'allieurs, comme l'out remarqué Charrin et Karth e le sang n'est pas pour le hacille tuberculeux un habitat nature), c'est un lleu de passage; il est très exceptionnel même chez les tuberculeux préfiques de le rencontrer dans la circulation générale. » Mes recherches sur le hacille lépreux m'avaient, en 1886, amené à formuler des condusions analoques dans mon Trait de la Lêure.

### V. — Le foyer de scrofulo-tuberculose cutanée (Lupus) peut avoir une origine héréditaire.

contrairement à l'opinion si énorgiquement défendue par Conheim (la Tubercolonistique de la point de veue de la doctrine de l'infection (traduction Mugarra-Cler, Propiel de la Contraire de l'infection (traduction Mugarra-Cler, Propiel de l'infection de l'infection de l'infection de l'infection l'origine la l'origine de l'infection de l'infection

Il semble donc que dans certains cas, très exceptionnels sans doute, le rôle de l'hér édité ne se borne plus à la transmission d'un terrain tuberculisable. Ce terrain n'est l'un-même qu'un sol déjà ensemencé pendant la vie intra-utérine, sol dans lequel la graine n'est d'ailleurs pas appelée à germer d'une manière fatale.

Si cette opinion est vraie pour certaines localisations de la tuherculose, et elle part l'être, il n'est pas impossible qu'il en soit peut-être de même pour le lupus dans certains cas.

Un récont travail de A. Ollivier, sur l'hérédité du lugous, poblié en 4894 dans les Études exprincentales et échieges es les tudereules, tendrait à nontre, tendrait à nontre, tendrait à nontre, tendrait à nontre produisent des dispositions structurelles, des modalités de la nutrition encore incommes, par suite despuelles chez tel individu, ce seront les méninges qui constitueren la mélleur terrait de collure du haellt etherecloure, tandis que de d'autres le fissu plumonaire on le tégument externe constituerent le milieu le plus forovahle.

En tous cas, l'hérédité est rarement constatée en tant que lupus, mais elle

est évidente, comme nous l'avena vu plus hant, en tant que inherculose. Cependant plus pu, parmi est plot obervations depoulllées en vou des différentes de l'Abérdélité ou de collatéraité dans l'affection lupeuse. De dépoullant les observations recueilles dans mon service de l'hôpiel Sairi, per l'aberdelité dans l'affection lupeuse. De dépoullant les observations recuilles dans mon service de l'hôpiel Sairi, per l'aberdelité de l'hôpiel Sairi, per l'aberdelité de l'aberdel

# LUPUS CHEZ LES PARENTS ET LES FRÈRES ET SŒURS DU LUPEUX (1).

Père atteint de lupus exedens de la face.

Père atteint de lupus de l'avant-bras. Père atteint de lupus exedens de la

Père atteint de lupus seléreux papillomateux de la main.

Père atteint de lupus non exedens de

la face et de la muqueuse buccale.

Mère atteinte de lupus myxomateux de
la face.

Mère atteinte de lupus exedens de la face et de la muqueuse labiale. Mère présentant des tubercules lupeux développés sur des cicatrices de

gommes scrofulo-tuberculeuses. Mère atteinte de lupus exedens de la

face.

Mère atteinte de lupus tuberculo-crotteux du centre de la face.

Mère atteinte de lupus exedens de la

face. Prère atteint de lupus du nez.

Frère atteint de lupus exedens de la

face.
Frère atteint de lupus tuberculeux de

la face, de lupus scléreux de la main. Fille atteinte de lupus exedens de la face.

Fils atteint de lupus de l'avant-bras.
Fille atteinte de lupus non exedens de

Fils atteint de lupus tuberculo-gommeux du nez.

Fille atteinte de lupus exedens de la joue droite. Fils atteint de tubercules lupeux déve-

loppés sur une gomme scrofulotuberculeuse.

Fille atteinte de lupus non exedens de la joue gauche. Fils atteint de lupus sciéreux du

coude.

Fille atteinte de lupus exedens du nez.

Fille atteinte de lupus de la joue gauche.

Fille atteinte de lupus non exedens du nez et des joues. Sœur atteinte de lupus de la muqueuse

Sœur atteinte de lupus non exedens du nez. Sœur atteinte de lupus tuberculeux de

Sœur atteinte de lupus tuberculeux de la région massétérine.

<sup>(1)</sup> Le sujet inscrit à gauche est celui dont la fuberculoss cutanée lupeuse a potoidé celle du sujet inscrit

Frère atteint de lupus exedens de la face et de la muqueuse nasale.

Frère atteint de lupus tuberculeux du nez, du cou, de la main. Frère atteint de lupus du nez.

Frère atteint de lupus tuberculo-croùteny de la joue gauche.

Frère atteint de lupus exedens du centre de la face. Frère atteint de lupus tuberculo-croû-

teux de la face, de lupus scléreux papillomateux du dos de la main. Sœur atteinte de lupus exedens du centre de la face.

Sœur atteinte de lupus tuberculeux de

Sœur atteinte de lupus tuberculogommeux du nez. Sonr atteinte de lupus tuberculo-croû-

teux du nez. Sœur atteinte de lupus exedens de la

ione gauche. Sœur atteinte de lupus non exedens de

la face et du con.

Sœur atteinte de lupus non exedens de la joue gauche.

Frère atteint de lupus scléreux du mollet.

Sœur atteinte de lupus du centre de la

Frère atteint de lupus non exedens du centre de la joue droite. (Les deux enfants couchaient ensemble.) Sœur atteinte de lupus exedens du nez

et de la lèvre supérieure.

Sœur atteinte du lupus myxomateux de la joue gauche et de l'oreille.

Frère atteint de lupus non exedens de la joue droite. Sour atteinte de lupus tuberculeux du

3' orteil Sœur atteinte de lupus non exedens du nez et de la lèvre supérieure.

Sour atteinte de lupus non exedens de la ione droite. Sœur atteinte de lupus exedens du nez

et des joues. Sœur atteinte de lupus exedens du centre de la face.

Certaines conditions dues au sexe, à l'âge du sujet, à son tempérament, aux conditions climatériques et géographiques, semblent devoir être considérées comme des facteurs prédisposants d'une certaine importance. Ces différentes causes agissent en affaiblissant l'organisme, en préparant le terrain à l'inoculation tuberonlanca

C'est ainsi que, comme l'ont démontré les recherches statistiques de tous les dermatologistes qui se sont occupés de la question, le lupus est beaucoup plus fréquent chez la femme que chez l'homme. Ainsi sur 312 observations de lupus que i'ai recueillies, je constate que le lupus s'est développé 201 fois chez la femme et 111 fois chez l'homme.

Cette plus grande fréquence du lupus chez la femme s'accentuerait encore dans mes statistiques, si je ne rangeais parmi mes lupus atypiques (lupus scléreux) la tuberculose verruqueuse du tégument qui est plus fréquente chez l'homme que chez la femme et que beaucoup d'auteurs qui se sont occupés des statistiques du lupus ne rangent pas dans cette dernière affection. Comme le remarquent avec raison Besnier et Renouard, la fréquence et la gravité plus grandes du lupus chez les femmes sont absolument dans le plan morbide régulier de la tuberculose.

L'ûge est presque pathognomoulque de l'affection lupique et de sex variblés. Le logue set une maladis qui diante an le jurne gin. Il commonce de très de beure (de plus courset de à 1 toine. Per ce caractère en peut dejà differencie le lupus de la raphili. Il common de la common de la lupus de la raphili. Il common de la lupus de la raphili. Il common de la common de la lupus de la raphili. Il common de la lupus de lupus de lupus de la lupus de lu

adulte.

An dépouillant les observations recueillies dans mon service de l'hòpital Saint-Sauveur et dans ma clientèle privée depuis 1884, je constate que dans 312 cas le lupus a débuté à l'àge de :

| -          |    |         |         |
|------------|----|---------|---------|
| 6 mois     | =  | 1 fois  |         |
| 0 mois     | =  | 2 fois  | 6 fois  |
| 1 an       | =  | 2 fois  |         |
| 1 an 1/2   | =  | 1 fois  |         |
| 2 ans      | =  | 9 fois  |         |
| 2 ans 1/2  | =  | 10 fois | 52 fois |
|            | =  | 15 fois | 5Z 1018 |
| 3 ans      | =  | 15 fois |         |
| 4 ans      | =  | 3 fois  |         |
| 4 ans 1/2  | -= | 23 fois |         |
| 5 ans      | =  | 15 fois |         |
| 6 ans      | =  | 3 fois  | 61 fois |
| 6 ans 1/2  | =  | 6 fois  |         |
| 7 ans      | =  | 14 fois |         |
| 8 ans      | =  | 5 fois  |         |
| 8 ans 1/2  | =  | 12 fois |         |
| 9 ans      | =  | 15 fois | 51 fois |
| 10 ans     | =  | 14 fois |         |
| 11 ans     | =  | % fois  |         |
| 11 ans 1/2 | -= | 9 fois  |         |
| 12 ans     | =  | 3 fois  |         |
| 12 ans 1/2 | =  | 6 fois  |         |
| 13 ans     | =  | 3 fois  | 49 fois |
| 14 ans     |    | 12 fois |         |
| 15 ans     | =  | 10 fois |         |
| 15 ans 1/2 | =  | 3 fois  |         |
| 16 ans     |    | 3 fois  |         |
| 17 ans     | =  | 12 fois | 21 fois |
| 18 ans     | =  | 9 fois  | 2,      |
| 19 ans     | =  |         |         |

| 20 | ans | =  | 6   | fois | 4-      |
|----|-----|----|-----|------|---------|
| 21 | ans | -  | - 3 | fois | 1       |
|    | ans | == | 9   | fois | 36 fois |
| 24 | ans | =  | - 5 | fois | 30 1018 |
|    | ans | =  | 40  | fois | 1.      |
|    | ans | =  |     | fois | 11.     |
|    | ans | -  |     | fois |         |
|    | ans | =  |     | fois |         |
|    | ans | =  |     | fois |         |
|    | ans | =  |     | fois |         |
|    | ans |    |     | fois |         |
|    | ans | =  |     | fois |         |
|    | ans | =  |     | fois |         |
|    | ans | =  |     | fois |         |
|    | ans |    |     |      |         |
|    |     | =  |     | fois |         |
|    | ans | =  |     | fois |         |
|    | ans | == |     | fois |         |
| 61 | ans | =  | 1   | fois |         |
|    |     |    |     |      |         |

On voit donc d'après ce tableau, que c'est autour de six âges, à savoir à l'âge de 3 ans, l'âge de 6 ans, l'âge de 10 ans, l'âge de 14 ans, l'âge de 20 ans, que s'accumulent la plus grande partie des débuts du mal. L'on voit aussi que c'est de 2 à 15 ans que ce début est le plus fréquent.

Le tempérament lymphatique, tel que je l'ai décrit au debut de ce livre, se rencontre fréquemment chez les lupeux. Cela n'a rien qui doive nous surprendre, le tempérament lymphatique étant un terrain facilement tubereulisable. Il en est de même de tous les chefs amenant un ralentissement de la nutrition, une dystrophie constitutionnelle.

## Conditions climatériques et géographiques.

Si l'on s'upuis sur les recherches de Bardeblen, l'ernrath, Raudnitz, Satiter, Pontoppidan, le lipus serait plus fréquent à le compagne qu'à la ville. D'après Hebra Il serait aussi fréquent à la ville qu'à le compagne. Su'mant Benouard au contraire, il serait plus fréquent dans les villes et surtout dans les grandes villes. Nes statistiques concordent avec celles de Renouard et des médecias de l'hôpital Suint-Jouis. Ainsi sur 313 observations de lupus que j'ai recoulliés, 113 venient de la cumpagne, 199 vensiant de la ville.

Mais I'on conçoit que ces statistiques varieront heaucoup suivant la clientile separate du médecin, suivant qu'il exerce à la ville ou à la campagne. Il faut noter aussi que d'ordinaire les malades de la campagne sont, pour une raison ou pour une autre, plus insouciants que ceux de laville et ne viennent souvent consulter le spécialiste que lorsque leur lupus est déjà très avancé.

Les recherches des auteurs précités et les miennes semblent démontrer que le nombre des lupeux augmente avec les climats tempérés, froids et humides, où il atteint son maximum. Il en est d'ailleurs de même de la scrofulo-tuberculose,

Aussi est-il fréquent en Allemagne au niveau des régions rhénanes inférieures et de la mer Baltique, dans le Hanovre, sur la rive gauche de l'Elhe et dans le Schleswig-Holstein, comme je l'ai pu constater dans les voyages que j'ai

faits dans ces pays.

Il est également fréquent en Danemark, en particulier le long de la côte ouest du Jutland, comme je l'ai pu voir après Sattler (de lupo exedente, Kiel, 1847). J'ai observé également de nombreux cas de lupus en Finlande, en Hollande, dans les provinces flamandes de la Belgique, en Saxe, en Bobême, an Autriche-Hongrie. Il est également d'une fréquence extrême dans notre région du Nord de la

France qui, à ce point de vue, peut être comparée à la Westphalie, Par contre: si le lupus est fréquent en Allemagne, en Autriche et en France, il est plus rare en Angleterre et en Irlande.

Il est très rare sous le climat sec de l'Amérique du Nord, et Pontonnidan dit ne l'avoir pas observé dans les climats doux, éranx, des Indes occidentales, des lles Sandwich. Renouard écrit n'en avoir pas observé un seul cas pendant un long séjour à l'île de la Réunion.

En un mot, ces renseignements climatériques et géographiques, bien insuffisants d'ailleurs, démontrent que le lupus, de même que la scrofulo-tuberculose; se rencontre partout (exception faite de l'Angleterre et de l'Irlande) dans les climats tempérés, humides et froids. Le fait avait été d'ailleurs bien connu par les anciens antenes

Par rapport à la masse totale des affections cutanées, ma statistique me donne, de 1884 à 1892, 312 cas de lupus (dont 201 chez les femmes et 111 chez les hommes) sur 6.243 cas d'affections cutanées en général. Bans ces 6.243 affections cutanées ne sont pas comprises les syphilides. Dans mes cas de lupus ne sont pas compris les lupus érythémateux vrais, ce qui me donne une proportion d'environ 4,99 cas de lupus vulgaire pour 100 cas d'affections cutanées (syphilides non comprises);

La proportion est bien moindre en Angleterre et la statistique de E. Wilson donne 56 cas de lupus (et encore y range-t-il le lupus érythémateux) sur 9.000

maladies cutanées; soit un peu plus de 1 pour 200. En Amérique, d'après Buhring, il n'y aurait que 45 cas de lupus (y compris l'érythémateux) sur 16.863 cas de maladies de la peau!! Soit 0,3 pour 100.

Ainsi donc les causes précédentes, de même que l'hérédité dans la plupart des cas, doivent être considérées comme des causes prédisposantes, créant un type nutritif vicié rendant l'individu apte à se tuberculiser aussi bien d'une façon locale que générale, il n'est d'ailleurs pas nécessaire toujours que la santé de l'individu soit altérée, en apparence tout au moins, pour qu'il soit atteint d'une scrofulo-tuberculose tégumentaire, d'un lupus.

Assez fréquents sont les cas où l'on voit se développer un lupus sur un sujet,

jouissant en apparence d'nne santé parfaite. Le fait n'a rien qui doive nous surprendre étant donnée l'origine probablement fréquente du lupus par inoculation interne.

Quant aux causes occasionnelles, elles sont nombreuses et ne peuvent en aucune façon être distraites du processus pathogénique que nous srons étudié plas haut. Elles gissent en fixant le virus tubercelleur. Il n'est d'ailleurs pas toujours facile de savoir quelle valeur réelle il faut attribuer à ces causes occasionnelles dans la pathogénie du lupas. Il faut se tenir en gardé contre les raissi invoguées par le malade. Néannoins ces causes occasionnelles peuvent se diviser de la façon suivante :

Tantôt c'est une altération tégumentaire amenant la dénudation épidermique, l'eczéma, l'érysipèle, l'Impétigo, un furoncle, un abcès dentaire, la séborrhée, l'acné rosée, des comédons, la variole, un bouton de Biskra (Renouard), un vésicatoire, une brulure, des engelures, etc.

Tantôt c'est une piqure d'insecte, une coupure, une plaie déterminée par un frottement de chaussure, le tatouage, le percement du lobule de l'oreille, les searifications de ventouses, etc., etc., que l'on retrouve avec précision dans les renseignements fournis par le malade.

Il est alors légitime de supposer que la solution de continuité du tégument a joue le rôle de porte d'entrée au bacille tuberculeux et que l'on se trouve en présence d'un lupus par inoculation externe directe.

Dans d'autres circonstances c'est un traumatisme ou un frottement continuel n'ayant pas amené de dénudation épidermique (chute, coups, frottements de chaussures, frottement du genou chez un parqueteur, etc.), qui ont précédé l'apparition in loo du lunus.

Il en est fréquemment de même, on le sait, d'après le dire des malades ou des parents tout au moins (qui veulent souvent cecher la cause réelle, la scrofulotubereulose) pour les tumeurs blanches (coxalgies, maux de Pott, etc.). Aussi ne saurait-on tron se méfier des renseignements que donne le malade.

Faut-il admettre, dans les cas où il existe réellement une relation de cause à effet entre la contasion et l'apparition du lupus, que l'afflux sanguin et la création d'un locus minoris resistentix résultant du traumatisme on if avorisé le dévelopment de l'acent tuberculeux précistant? Il est bien difficile de le dire.

Enfin parfois, c'est à la suite d'un état pathologique antérieur, la rougeole (comme je l'ai observé plusieurs fois), la fièvre typhoide, un rhumatisme articulaire aigu (Renouard), la grossesse, etc., etc., que l'on voit apparaître la scrofulotuberculose tégumentaire.

L'on peut se demander si dans ces cas, sous l'influence de l'altération générale de l'organisme, le virus tuberculeux étant passé dans le torrent circulatoire et tendant à s'élimine par le tégument en particuleir (comme c'est une règle en pathologie générale) n'a pas rencontré en un ou plusieurs points du tégument un locus minoris resitencia favorisant l'inoculation du virus tuberculeur.

# DIAGNOSTIC

Après tout ce que nous venons de voir, le diagnostic du lupus sera en général facile. Aussi serons-nous bref sur ce chapitre. Cependant dans des cas exceptionnels, le médecin pourra hésiter entre le lupus et les affections suivantes :

En première ligne, la syphilis; l'égithélione; le lègre syrétantisée tégumentiere la tabreculose franche du fegument; l'ecanime, l'impétige; le provinsis; le tièche plan; l'anné; le lupus érythémateux; les verrans; les pupillems; le boudoné paye chaoig; mes périfolicilies suppurées et conglumérées en placaries; le morre; certains surcèmes; le rhinoscéérom; certains ment; l'édéphactais; nostres; le poide Madura, etc. etc.

C'est surtout avec la Syranus que le diagnostic peut être parfois difficile.

D'une façon générale ce diagnostic se basers sur les faits suivants: le llupus édute le plus couvert dans les premeires années de la ré, avant la plusé comme l'a fait justément remarquer Neisser, tandis que les syphilides, pouvant des confondes sur le lupus, apparaisent plus tardivennent; le lupus évolue presque toujours d'une façon très lents, les syphilides au contraire voluent d'originière repidement, aurtout à partie de monesant ou éles valuderant; le lupus est deve mones de la resultat de la consentat de la valuderant; le lupus est entronner on un endroit de tégument, la syphilis se faittés souvent remune par la multiplicité de ses plaques.

Les autres caractères différentiels permettant de distinguer le lupus des syphilides sont très nombreux, mais moins nets, moins précis, moins importants.

Le lupus non exadens se distinguera des syphilides tuberculeuses ou tuberculo-opmuneuses schees, par la nolleuse plus grande de ses tubercules; l'eur coloration en général plus jaunitre, un peu transparente, moins sombre et moins violacée que celle de la syphilis; leur groupement moins méthodique, leur rapprochement moins serré, leur volume plus grand, leur tendance beaucoup moins promonocée la disposition circinée et surtout à la disposition en demi-earde. Ajoutons à cela que les placards de syphilides tuberculeuses sont en général multiples et que leurs contours sont bien plus nettement tracés, plus réguliers, que les contours des placards lupeux.

Le lupus exedens se distinguera des syphilides ulcéreuses : par ses ulcérations plus superficielles, moins étendues, bien moins douloureuses que les ulcérations syphilitiques. Les nlcérations du lupus n'offrent jamais l'aspect circiné,

réniforme que présentent si souvent les ulcérations syphilitiques.

Leurs bords sont décollés, usés, aplatis, rétractés, et non taillés à pic, à l'emporte-pièce comme ceux de la syphilis; ils sont bien moins infiltrés, bien plus mous, plus fongueux, plus facilement dilacérables au moyen du stylet ou de la curette que les bords des ulcérations syphilitiques.

Le fond de l'uleire lupeux est bourgeonnant, mou, dépressible, d'un rose blafard ; il saigne facilement et se continue assez graduellement avec les bords de l'uleire. Dans la syphilis le fond est anfractueux, raviné, granuleux, mùriforme, bourbillonneux, putrilagineux, lardacé.

Quant aux croûtes, elles sont en général plus gris-jaunâtres ou brunjaunâtres, moins vert foncé, moins épaisses et moins saillantes, plus enchâssées, plus molles que celles de la sypbilis.

Les cicatrices du lupus sont d'ordinaire gaufrées, dures, rétractiles; tandis que celles de la syphilis sont lisses, blanches, arrondies ou ovalaires, nacrées au centre, et souvent fortement pigmentées à la périphérie.

Le centre cicatriciel dans le lupus serpigineux présente parfois quelques tubercules disséminés çà et là, ce qui n'arrive jamais dans la syphilis.

Notons en outre que, lorsque la syphilis envahit le nez, l'effondrement de sa charpente osseuse se produit souvent avant toute lésion de la peau, tandis que, si le lupus détruit les carillages du nez, ce n'est qu'après avoir envahi antérieurement les narties molles.

Les lésions du squelette osseux de la région naso-pharyago-buccale sont fréquentes et caractéristiques dans la sypbilis.

Remarquons enfin que le lupus ne détruit jamais les tissus, le nez en particulier, à l'emporte-pièce comme la syphilis; que le lupus de la face et du nez, en particulier, est bien plus fréquemment bilatéral et symétrique que les syphilides de ces récions.

Capendant la coexistence de tous ces ymptomes n'est pas constante, et dans lescas difficiles ou le diagnostic devient extrémement ardu, même pour l'oill le plus exercé, il faudra toujours rechercher avec le plus grand soin à la périphérie de la lésion ou dans les cieatrices, le luyome primaire qui viendra quelquefois éclairer le diagnostic d'une fasça la luyome primaire qui viendra quelquefois éclairer le diagnostic d'une fason absolue.

Parfois d'ailleurs il ne faudra pas s'obstiner à vouloir faire le diagnostic dès un premier examen. Le lupus récidivant avec opiniatreté, on ne tardera pas, après quelques semaines d'observation, à voir survenir des nodules lupeux caractéristiques, dont l'apparition permettra d'établir le diagnostic d'une façon ferme.

Enfin il ne faudra jamais négliger d'étudier soigneusement les antécédents,

les commémoratifs, les phénomènes concomitants. Dans les cas difficiles, il sera nécessaire d'avoir recours à l'examen histologique, à la recherche des bacilles, aux inoculations expérimentales, et au traitement antisyphilitique pierre de touche

L'EPTRELIOME se distinguera du lupus par sa dureté chondroïde spéciale. les netites perles épithélioïdes qui se trouvent à son niveau, l'aspect caractéristique de ses bords, les douleurs spontanées qui l'accompagnent le plus souvent, son début à nn âge plus avancé que le lupus.

Le « rodent ulcer » des Anglais, qui n'est autre chose qu'nne variété d'épithéliome envahissant surtout la face et en particulier l'nne des ailes du nez, se distinguera à son début du lupus, par les caractères particuliers de ses bords. Ceuxci constituent une sorte d'anneau étroit, surélevé, hlanchâtre, de dureté cartilagineuse, entourant l'ulcération croûteuse déprimée. Plus tard, comme le remarque avec raison Balmano-Squire, la profondeur considérable de l'ulcération qui détruit tous les tissus, même les os, l'aspect lisse, luisant et jaune pâle de l'ulcération et ses bords caractéristiques, suffiront pour établir le diagnostic différentiel.

Des considérations semblables sont applicables au rodent ulcer serpigineux. Enfin le rodent ulcer, de même que l'épithéliome, est une affection de l'Age mûr et de la vieillesse et n'envahit en général qu'un côté de la face.

Mais, dans des cas exceptionnels, comme le remarquent avec raison Besnier et Dovon : « certaines formes d'épithéliomes diffus du centre de la face, primitives ou plus souvent secondaires à des syphilides de la région éteintes, présentent des caractères d'une ambiguité telle, que l'on n'arrive au diagnostic exact ni immédiatement, ni avec facilité. Dans ces cas où l'ulcération peut être entourée d'une zone livide, molle, comme dans le lupus, on en est réduit à apprécier la dureté du fond, à remarquer que la sécrétion ichoreuse est moins concrescible. les croûtes moins épaisses ou absentes, les hords plus abrupts ; le traitement ordinaire du lupus ne réussit pas, la lésion reste immuable ou au contraire poursuit sans arrêt son évolution phagédénique, etc. »

Dans de pareils cas, le diagnostic entre l'épithéliome, la syphilis et la scrofulotuberculose (lupus) phagédénique du centre de la face est quelquefois des plus difficiles

C'est dans de pareils cas que l'on devra également songer à la possibilité de la Morve, du Farcin esponioue.

J'ai observé il v a deux ans dans le service de E. Besnier, à l'hônital Saint-Louis. un cas de farcin chronique du centre de la face, où le diagnostic demeura longtemps hésitant entre la syphilis. l'épithéliome, la tuherculose, et où Besnier vint hrillamment poser le diagnostie : farcin chronique. Ce diagnostic fut vérifié par les recherches bactériologiques et expérimentales de Trashot et Quinquaud. J'ai sous les yeux la relation et la reproduction de ce très remarquable cas, que Besnier m'a envoyées et qui parattront prochainement dans l'Atlas international des maladies rares de la neau.

Hallopeau et Wickham ont publié en 1888, au Congrès international de la Tuberculose, une observation de lupus à nodules rapidement suppurants, disséminés, dans lequel le diagnostic d'avec la morve présentait une certaine difficulté. La Lepre systématisée tégumentaire peut, dans des cas exceptionnels. être

confondue avec le lupus de la face. J'ai vu entre autres, dans une léproserie norvégienne, un sujet atteint de lupus de la face placé dans une salle de lépreux. J'ai vu. chez un mulatre et chez nn nègre, la lèpre systématisée tégumentaire de la face singer au plus haut degré le lupus non exedens léontiasique de cette région.

Je renvoie le lecteur à mon Traité de la Lèpre pour les détails du diagnostic différentiel. Celui-ci sera toujours facile, si l'on recherche avec soin les troubles de la sensibilité qui sont constants dans la lèpre, et si l'on examine une parcelle du tissu nathologique que l'on trouvera farcie de bacilles lépreux caractéristiques.

s'il s'agit de la lèpre systématisée tégumentaire.

L'Ulcération Tuberculeuse proprement dite se distingue assez aisément du lupus exédens. On la trouve au voisinage des orifices naturels, unique ou multiple, accompagnée ou non d'ulcères des cavités muqueuses sur un seul point ou sur plusieurs, irrégulière de forme, quelquefois avec des coulées latérales (Besnier). Ses bords sont incisés quelquefois profondément, entourés d'une zone livide plus on moins marquée. Son fond est plat, inégal, étalé, mamelonné, rose pâle, quelquefois profondément excavé comme sur le gland, granuleux, anfractueux, (Vidal). Au niveau de ces ulcérations ou de leurs bords. l'on trouve les granulations miliaires tuberculeuses caractéristiques (grises, rouges ou jaunes). Cesulcérations sont douloureuses, parfois très douloureuses. Les malades porteurs de ces lésions sont en général presque toujours atteints de phthisie pulmonaire.

J'ai vu le Sarcome de la face, un Novves, être pris par des médecins pour un lupus; réciproguement i'ai vu le lupus de la face être pris par des médecins pour un nœvus et pour un sarcôme.

J'ai vu le lupus myxômateux et le lupus colloïde être pris pour des nœvi ou pour un Colloïd Millium.

Le diagnostic du lupus scléreux papillomateux devra se faire avec les Verrues SIMPLES, les PAPILLOMES accidentels, les ulcérations papillomateuses et la variété papillomateuse de l'affection que i'ai décrite en 1884 sous le nom de Pérurolli-CULITES SUPPURÉES CONGLOMÉRÉES EN PLACARDS. La différenciation se fera en se basant sur l'ensemble des caractères, la

marche, l'évolution, les complications, les commémoratifs et au besoin sur l'examen histologique, bactériologique et expérimental.

Le lupus scléreux plan a été quelquefois confondu avec le Lachen plan ou. avec certaines variétés d'Eczéma Chronique, fortement infiltré et localisé.

Le pseudo-éléphantiasis strumeux, que nous avons étudié plus haut, devra être distingué dans certains cas de l'Eléphantiasis nostras. Dans ces cas, même dans les déformations les plus extraordinaires, l'on retrouvera, à la périphérie des surfaces altérées, des foyers scrofulo-tuberculeux, des nodules lupeux ou des cicatrices qui, avec les autres phénomènes concomitants observés chez le malade. permettront de poser le diagnostic.

J'ai vu dans un cas, dans le service de E. Vidal, à l'hôpital Saint-Louis, un

lupus du pied présenter une assez grande analogie avec l'affection exotique désignée sous le nom de Piran ne Mantan. Ce fait remarquable a été publié en 1890 par E. Vidal dans l'Atlas international des maladies rares de la peau.

J'ai vu dernièrement un malade qui me fut envoyé par un médecin avec le diagnostic lupus du membre inférieur, et qui était atteint non pas de lupus, mais de Diagnoss chroniques ulcéreuses de ce membre.

Je me borne à signaler le Bouton des Pays chauds et mes Péripollaculutes supeuntes conclomitates en pelacides comme pouvant être parfois l'objet d'un diarostic différentiel d'avec le lupus.

Quant au Rinvosciznous, il présente des caractères tellement particuliers et au point de vue clinique (dureté spéciale, etc.), et au point de vue bistologique (bacilles encapsulés), que toute erreur de diagnostic est impossible pour un médecin qui a déjà vu un rhinosclérôme.

L'Accé et en particulier l'Accé nosse ont pu dans certains cas être confondues arce le lupus, surtout lorsque l'infiltration lupeuse se localisait à la périphérie des glandes sebacées. Il y a parfois en effet coincidence de l'élément acnéique et de l'élément lupique.

Je renvoie le lecteur pour l'étude de ce diagnostic différentiel à l'article Acné que j'ai publié en collaboration avec E. Vidal dans notre Traité des maladies de la peau.

Il est une variété d'anné pouvant, dans certains cas, par l'aspect de ses lésions élémentaires, singer au plus haut degré le lupus de la face. Je veux parler de cette variété d'anné emore mai décrite, encore mal connue et due sams doute (comme me porteraient à le supposer des recherches que J'ai entreprisessur ce sujet) à l'action de certains acests de la supposition : l'Acest Luvoline.

Dans ces cas difficiles, seul un examen attentif de l'affection, une étude suivie de son évolution, de sa marche, des commémoratifs, enfin au besoin l'examen bistologique, bactériologique et les inoculations expérimentales, permettront de faire le diamostie.

Le lupus éntimémateux présente un aspect et des caractères tellement différents de ceux du lupus vulgaire qu'il est inutile d'insister sur son diagnostic différentiel. Seules certaines variétés atypiques du lupus vulgaire que l'ai décrites sous le

nom de lupus vulgaire érythématoide pourraient faire hésiter.

Je renvoie le lecteur à mon travail sur le lupus vulgaire érythématoide publié en mars 1891 dans les Archives de Physiologie et au chapitre relatif à cette

variété de lupus vulgaire étudiée page 99. Quelques médécins inexpérimentés confondent parfois le lupus avec les ECEMAS, les Invertoos, le Poontass, les Luciesse, etc. ; il suffit de mentionner la

possibilité de ces erreurs.

Quant au lupus des muqueuses, son diagnostic est des plus difficiles, quand il est primitif. Nous l'avons étudié suffisamment plus haut au point de vue général, au point de vue de ses localisations et au point de vue diagnostic pour n'avoir plus

à y revenir.



## PRONOSTIC

Ce que nous avons dit dans les chapitres précédents de la symptomatologie, de vivolution, de la durée et des complications du lupus nous permettra d'être heré en ce qui concerne le pronostic de cette affection.

Quatre considérations majeures dominent le pronostic du lupus :

La durée du mal.
 Les récidives.

3° Les délabrements dus à l'évolution du mal ou au traitement que celui-ci a

nécessifé.

4º Les complications dépendant de la nature même du lupus, c'est-à-dire l'absorption, la dissémination, voire même la généralisation du virus tuberculeux puisé dans cette tuberculose tégumentaire primitive, le foyer scrofulo-tuberculeux, le lupus.

4\*— D'une façon générale on peut dire que la durée du lugas est médélnie, y'Il n'est aurayé par une intervention thérapeutique énergique. Cependant dans des exceptionnels, le lugas étant monté sur un point léten limité et sur une étendue peu considérable peut, après surci persisté pendant 1, 2, 3, voire même pendant 10 et 13, ans, disparatire pour ne plus reparatire en hissant à as suite une cicatrice. Dans d'untres cas, ou voit chez un sujet atteint de lupus disseminé, une plusières placards se cictières pentanément.

La guérison spontanée du lupus est indéniable, quoi qu'en disent certains

auteurs.

De même que toutes les scrofulo-tuberculoses tégumentaires, le lupus peut donc guérir, sans aucun traitement, mais cette guérison spontanée est tout à fait exceptionnelle et est beaucoup plus rare en ce qui concerne le lupus qu'en ce qui concerne les gommes scrofulo-uberculeuses tégumentaires.

D'ailleurs cette guérison spontanée n'est souvent que passagère, et très fréquemment au bout de quelques mois, plus souvent au bout d'un certain nombre d'années, on voit apparaître un nouveau foyer lupeux au niveau, au voisinage ou à une certaine distance de l'ancien.

Il faut se mettre en garde contre de pareils faits qui pourraient, dans certains cas, faire supposer que le lupus s'est primitivement développé à un âge avancé de la vie, alors qu'il n'est au contraire qu'une récitive d'une première

poussée lupeuse survenue dans la jeunesse.

Mais presque toujours la durée du mal est indéfinie, si l'art n'intervient pas. Ce qui vient singulièrement aggraver le pronostic, ce sont les récidives qui se produisent dans les lupus même traités, récidires tellement fréquentes, tellement constantes presque, qu'elles constituent un des caractères de l'évolution du lupus.

2º Comme nous l'avons dit plus haut et comme nous le redirons à propos du traitement, les récidives sont toujours à craindre, non seulement dans les lupus guéris spontanément, mais encore dans les lupus guéris après les meilleurs traitements.

Je ne dis pas que ces récidives sont fatales, nécessaires. Il m'a été donné de soigner un certain nombre de cas de luques où ces rédicives, après un traitement très sérieux, ne se sont pas montrés depuis une douzzine d'années. Mais oscrais-je dire qu'élles ne se produiront pas dans quelques années? Je l'espère, je le suppose, mais je ne puis l'Affirmer.

Coucluons donc en disant que les récidives du lupus, sans être absolument nécessaires, sont excessivement fréquentes, à une échéance variable comme date.

Nous verrons ceptendant au chapitre. Traitement > qu'une thérapeutique appropriée, bien siuvie, peut retarder les dates d'échéance et diminure l'intensité des récidives; au point d'avoir pour résultat une série de guérisons de très longue durée, pouvant aboutir à une guérison absolue, même dans les lupus les plus sujets aux récidives.

Le pronostic du lugus varie bestuoung suivant la forme, la variété de lugus à laguelle on a affaire. Cet anici que, au point de vue de la guérion absolte, un lugus tuberculo-gommeux bien localisé, non serujeineux, finé-il pronofament utécreux et assez étenda, guérien blen plus desilements, plus arberten et d'une façon bien plus durable, qu'un lugus serujeineux à pétit la bebruiles not de la commandation mois redoutable, bien moins efferayante que ce lugus tuberculo-gommeux.

De même, les placards lupeux constitués par des tubercules disséminés, enchâssés dans du tissu seléreux, sont toujours d'un pronostic grave au point de vue des récidires.

Nous avons vu plus haut que le pronostic du lupus exedens ou non exedens est toujours des plus sérieux et que cette gravité atteint son maximum dans les cas de lupus serpigineux disséminé. Ce que nous avons dit du lupus phagédénique (Voir page 79) nous permet de signaler seulement l'excessive gravité de son propostic. Certains lupus caractérisés par une infiltration diffuse d'apparence odématense ou érysipélatoide mal limitée sont d'un pronostic défavorable au point de vue du traitement et récidivent facilement.

Les variétés atypiques du lupus vulgaire que nous avons étudiées plus haut sous le nom de lupus myxomateux, de lupus scléreux (surtout la variété plane profonde). sont difficiles à traiter et récidivent facilement. Le lupus myxomateux récidive parfois excentriquement et suit alors fréquemment ane marche serpigineuse.

Chez certains sujets cachectisés, l'on a beau soigner attentivement le lupus, il ne guérit pas, ou s'il guérit passagèrement et incomplètement d'ailleurs. il récidive avec une facilité désespérante.

Enfin il est des lupus qui, malgré les traitements les plus variés et les mieux institués, résistent à toute thérapeutique, récidivent d'une facon pour ainsi dire subintrante, et même dans certains cas semblent être exaspérés par le traitement. Cependant il ne faut pas outre mesure assombrir le pronostic et nous pouvons dire que dans l'immense majorité des cas, un placard luneux bien situé, pas tron étendu, guérira s'il est bien traité.

J'ai parlé plus baut des agents de la suppuration dans l'évolution du lupus vulgaire, je n'ai pas à y revenir. Nous avons vu que l'âge avancé du sujet exerce souvent sur l'évolution du lupus une action en quelque sorte retardante.

3º — Le lupôme en évoluant laisse toujours à sa suite une cicatrice. Nous avons assez insisté plus haut sur ces cicatrices pour ne pas y revenir.

Le traitement, ne guérissant le lupus qu'en produisant du tissu cicatriciel, laissera toujours à sa suite une cicatrice plus ou moins apparente.

Il faut savoir néanmoins que toute surface tégumentaire qui n'est pas détruite par le lupus, mais qui est simplement tuméfiée, hypertrophiée par l'infiltrat lupômateux, la déformation fut-elle extreme, peut, sous l'influence d'un traitement approprie, sagement appliqué et minutieusement suivi, être restituée à l'état de cicatrice de niveau souvent des plus parfaites.

J'ai présenté, en 1891, au Congrès international de la Tuberculose, un album renfermant un grand nombre de photographies des plus instructives à cet égard, représentant l'aspect de l'affection lupeuse avant le traitement et l'aspect de la cicatrice après le traitement.

Au contraire, les lupus profondément destructifs laisseront toujours à leur suite des cicatrices prononcées, malgré le trailement le mieux approprié.

ll est vrai que le pansement méthodique des plaies thérapeutiques, au moyen de substances diverses, leur surveillance et leur cautérisation minutieuse avec le crayon de nitrate d'argent, donneront souvent au point de vue cicatriciel des résultats esthétiques extraordinaires, inespérés. La cicatrice une fois faite, un traitement approprié pourra encore l'améliorer, comme nous le verrons. On concolt très bien que le pronostic basé sur le facteur : délabrements, variera beaucoup suivant le siège, la profondeur de l'infiltrat lupeux.

Il est évident que de toutes les localisations du lupus, la plus grave est celle qui se fait à la face, en particulier au niveau des orifices naturels de cette région:

Le lupus des paupières est toujours très grave.

Nous avons insisté plus baut sur la gravité du lupus des membres, en particulier du lupus des membres inférieurs. Nous avons aussi montré que certains lupus serpigineux de la face, du cou, des plis articulaires, etc... peu vent, par leur extension, amener des délabrements et des cicatrices vicieuses très sérieux au point de vue pronostic.

Quant au lupus des muqueuses, il est toujours d'un pron ostic sérieux, plutôt en raison de sa ténacité, de sa résistance au traitement, de la tuberculisation pulmonaire qui en est souvent la conséquence, que des délabrements qu'il détermine, bien que ces délabrements puissent être parfois épouvantables surtout du côté de

la gorge et du larynx.

Dans tous les cas, avant de commencer le traitement, il faudra bien indiquer au malade et à son entourage l'aspect probable des délabrements et des cicatrices fu tures, pour que l'on n'aille pas imputer au traitement, ce qui, en somme, est le résultat de l'envahissement des tissus par le scrofulo-tuberculôme.

4° - Le lupus étant une tuberculose locale, peu virulente il est vrai, présente néanmoins une virulence suffisante pour amener à la longue, dans certains cas,

des complications d'origine infectieuse.

Remarquons cependant tout d'abord que l'évolution du lupus est en général excessivement lente et que très souvent l'on voit des lupus très étendus, datant de très longues années, ne produire aucune altération appréciable de la santé générale du suiet.

Toutefois, bien que le lupus soit une tuberculose cutanée peu virulente, évoluant dans un terrain de culture peu favorable, les complications malheureusement trop fréquentes dues à l'absorption du virus tuberculeux puisé dans le foyer lupeux, démontrent que, bien que ces complications ne soient pas constantes, bien qu'elles se montrent souvent à une échéance éloignée, il n'en est pas moins imprudent, redoutable, parfois fatal, de laisser se cultiver dans le tégument le bacille de la tuberculose. J'ai suffisamment insisté plus haut au chapitre « Complications », sur les

lésions locales, de voisinage ou générales, résultant de l'absorption du virus tuberculeux cultivé dans ce foyer de scrofulo-tuberculose tégumentaire, pour ne plus avoir à v revenir au point de vue du propostic.

La lecture de ce chapitre « Complications » démoutre que pour éviter l'infection locale et même générale du sujet, la destruction rapide, à brève échéance, complète, du foyer de scrofulo-tuberculose tégumentaire (lupus), s'impose au médecin traitant.

Comme facteurs secondaires à mettre en ligne de compte dans le pronostic, je me bornerai à signaler les complications qui peuvent survenir du côté de la cicatrice (cicatrices chéloïdiennes, etc.), l'apparition de l'épithéliome au niveau d'un territoire tégumentaire ravagé par le lupus et les différentes considérations tirées de l'état de santé du sujet, des affections dont il peut être atteint, de son âge, etc. Ces différentes considérations ont été étudiées dans les chapitres précédents.

A ces facteurs il fant ajouter l'influence morale qu'exerce sur le sujet un mal aussi affreux que la scrofulo-tuberculose tégumentaire et les conséquences graves qu'elle peut avoir sur ses rapports sociaux.

Pour terminer, il faut remarquer que la scrofulo-taberculose tégumentaire, étant en somme une des rariétés de la tuberculose, doit être considérée comme grave et su point de vue familial et apoint de vue soits. Ils ascrolia-tuberculone tégumentaire est tries grave pour le sujet qui en est porteur, ce foyer de virus tuberculoru ne doit pas être considéré comme une quantité négligable en ce qui concerne la familie de unables, son entourage et la société.



### TRAITEMENT

Depuis 1882, Cest-k-dire depuis que mes recherches expérimentales curent demontre que le lupus valigaire devui être considére certainement comme une tuberculose peu virulente de la peau, j'ai soumis à une analyse méticuleuse, mais absente de tout partir pris, toufe is lutrepuetique andemne et moderne. Les très nombreux cas de lupus qui catient dans notre région da Nord, et que je pouvois privée, me rendaire cett tache facile hopphilaire, out dans ma pratique virrée, me rendaire cett tache facile.

Je puis dire qu'il n'est prohablement pas de traitement employé contre le lupus (autant que j'en ai pu juger par mes nombreux voyages à l'étranger et par mes fréquentes visites à l'hôpital Saint-Louis), que je n'ale essayé dans le traitement de cette affection.

Ayast suivi non pas des mois, mais pendant de longues amoies, le résultate des méthodes theirapeutiques que j'employais (ce qui est plus facile dans les centres moyens pouvus d'un seul service dermatologique que dans les grandes organites of l'asidatid des maisdes un même service cet faislement moins grandes qualités de maisdes un même service cet faislement moins grandes (com les lugres), j'ul par paser aint su crible du tempe t de l'expérience et diminer progressivement, une sérvice le traitements qu'un évent par le l'expérience et diminer progressivement, une sérvice de traitements qu'un évent par le progressivement, une sérvice de traitements qu'un évent par le progressivement, une sérvice de traitements qu'un évent par le progressivement, une sérvice de traitements qu'un évent par le progressivement, une sérvice de traitements qu'un évent par le progressivement, une sérvice de traitements qu'un évent par le progressivement, une sérvice de traitements qu'un évent par le progressivement, une sérvice de traitements qu'un évent par le progressivement, une sérvice de traitements qu'un évent par le progressivement, une sérvice de traitements qu'un évent par le progressivement, une sérvice de traitements qu'un évent par le progressivement, une sérvice de traitements qu'un mois par le progressivement, une sérvice de traitements qu'un mois par le progressivement, une sérvice de traitements qu'un mois par le progressivement, une sérvice de traitements qu'un mois par le progressivement, une sérvice de traitements qu'un mois par le progressivement, une sérvice de traitements qu'un mois par le progressivement, une sérvice de traitements qu'un mois par le progressivement, une sérvice de traitements qu'un mois par le progressivement, une sérvice de traitements qu'un mois par le progressivement, une sérvice de traitements qu'un mois partier de l'expérience de l'exp

Je me hornerai dans ce chapitre à étudier les méthodes thérapeutiques qui me paraissent devoir être recommandées.

La thérapeutique de la scrofulo-tuberculose tégumentaire (lupus) comme la thérapeutique de toute tuherculose locale se décompose en deux :

l\* Traitement prophylactique;

II Traitement curatif.

Le traitement curatif lui-même comprend :

A. - L'étude du traitement interne et général ;

B. - L'étude du traitement local.

#### I. - Traitement prophylactique.

Après ce que nous avons écrit dans le chapitre « Pathogénie », nous pouvons dre que ce traitement prophylactique de la scrofulo-tuberculose tégumentaire se résume en quelques mots :

1º Éviter autant que possible tout contact du tégument avec le virus tuberculeux, quelle que soit son origine;

2° Traiter antiseptiquement le plus rapidement possible toute plaie susceptible d'avoir été souillée par le virus tuberculeux ;

3° Détruire ou aseptiser aussi rapidement et aussi complètement que possible tout foyer tuberculeux profond pouvant inoculer secondairement le tégument; 4° Aseptiser le plus possible toute région tégumentaire souillée par des liquides

(crachais, matières fécales, pus, écoulement utérin, etc., etc.) renfermant du virus tuberculeux;

5° Surveiller avec le plus grand soin le tégument des sujets atteints de toureulosé viscérale et combattre cette tuberculose en relevant l'économie par une thérapeutique appropriée;

6' Modifier et relever la santé générale des sujets lymphatiques, des descendants de tuberculeux, par une thérapeutique et une hygiène minutieuse;

7º Ne pas oublier, comme le dit Landouzy, qu'en matière de tuberculose, l'beure des préoccupations sentimentales est passée.

Il faut en finir avec la doctrine du laissez-faire, qui sous prétexte de ne pass effecteurs rela gens, les laisse sans défense (puisqu'ils sont sans défiance), contre la tuberculoise.

Le silence garde vis-à-vis de la contagiosité, qu'il faut dire menaçante et non fetale d'une partie de la contagiosité, qu'il faut dire menaçante et non

fatale, d'autant plus menaçante que le contagionnable est plus jeune, est une faute, pour ne pas dire un crime, lorsqu'il s'agit de l'enfance, âge pendant lequel se contracte surtout la scrofulo-tuberculose tégumentaire.

Avant d'aborder le traitement curatif du lupus et pour y arriver, une demiére remarque. Si le lupus est souvent si rebelle, cela ne tient-il pas à ce qu'on le traite trop tard? Il débute d'ordinaire dans les premières années de la riepar un bobo insignifiant, aquel en préte à peine attention. Quand on se décide à soigner le mal, le virus est déji disséminé au toid dans le tégement.

#### II. - Traitement curatif.

### A. - TRAITEMENT INTERNE ET GÉNÉRAL.

Je serai bref sur celui-ci, car, bien que constituant un adjuvant utile du traitement local, il ne peut à lui seul amener la guérison du lupus.

Le traitement interne se divise lui-même en :

1º Traitement paraitant agir d'une façon spécifique un l'élément lupeux.
a.— Il n'existe jusqu'à présent aucune substance qui, introduine l'économie par une voie quelconque, suffise à elle seule pour faire disparaitre, résorber et cicatriser complétement l'infiltrat scrofulo-tuberuleux, à la manière, par exemple, dont agissent le mercure et l'iodure de potassium à l'écard de aprexemple, dont agissent le mercure et l'iodure de potassium à l'écard de action de l'est de l'action de l'est de l'es

syphilòmes.

Le fait est absolu et c'est d'ailleurs l'opinion de la presque totalité des praticiens du monde entier.

Aussi peut-on s'étonner à bon droit de voir Hardy écrire en 1886, à la page 970 de son Traids des madaités des pons, que le traitement général dont la base est pour lui l'builé de foie de morue joue le rôle principal dans la thérapeutique des serofulides, qu'à lui soil il peut produire la gaétison, tandique ules moyens locaux n'agissent souvant que quand la médication interne a déjà produit dans l'économié du madade une médication flavarable.

N'y a-i-il pas lieu de s'étonner de voir Duhring de Philadelphie affirmer en 1883, dans son Traité de maladies de la peau, que l'usage prolongé de l'huile de foie de morue et de l'iodure de potassium lui a souvent admirablement réussi chez les luniques de son pays et a produit un effet curatif complet et durable.

Îl est vrai que Dubring recomnat qu'en Autriche, îl a pu consister l'insticacité de cea agentis qui noti la lien résois en Amérique. Ce que nous venons de dire est applicable à l'arenie et même à l'iodoforme donné soit à l'intérieur et d'oos déverée, comma l'expériment autriche îl. Essenie, et même soins forme par jour, d'après la méthode de Merel-Lavallet (Éluste expérimentales et climapars pour, d'après la méthode de Merel-Lavallet (Éluste expérimentales et climaques ure la Tuberquie, I. Il, et Bulletto, Méton), 14 decembre 1809) et de Garov.

Jo n'ai jamais vu nn seul cas de lupus guéri au sens ferme du mot par l'emplie de l'Odoforme. Cependant, dans deux ces de lupus tuberculo-gommeux, j'ai constaté une amélioration appréciable du lupus par les injections d'buile iodoformée à la dose de 0,05 centigrammes d'après la méthode de Morel-Lavallée. Il cest vrai que, au bout d'au mois, j'améliocation obtenne n'alla pas plus loin.

Les injections bypodermiques d'bulle crésostée instituées par Gimbert, percetionnées par Burtureaux, et employées par E. Beasier dans son service (Veir et Annales de Dermatologie, 1880) n'ont jamais amend la goérison de la scrothicathebreulose tégumentaire. J'ai vodans un cas, à la suite d'une injection d'huile crésostée, survenir chez une malade du service de Beanier, des accidents pulmonaires araves.

Liebreicht a cherché à guérir le lupus en y provoquant une irritation curative au moyen d'injections sous-cutanées de cantharidate de potasse. Ce traitement n'a guéri d'une façon ferme aucun lupus; mais en revanche, il expose les malades

à des accidents viscéraux, rénaux, des plus sérieux.

L.— Quelques auteurs paraissent croire que diverses affections secondaires définies ou non, érrajelle vrai, lymphangites, agents de la suppuration, etc., etc., peuvent déruire l'élément pathogène de la seroid-obbervoise tégumentaire. Comme nous l'avons vu plus baut et comme le dit excellemment E. Besnier, c'est une pure illusion.

Ainsi que je le dissis plus baut au chapitre « Complications du Luque», et sainsi que l'écri si judiciousmenn Besnier : e Dans tous les troubles graves de l'économie, dans tous les cas oût il se produit un état pyrétique intense ou prolonge, le lupus subti une aétémantion momentaine, excentiée davantiage quand il s'y joint un processus irritatif local, mais le bénéfice réalisé est simplement apparent ou momentaie, ou partiel. »

Bien plus, comme je l'ai écrit en 1890 dans mon inémoirs sur l'action combinée du bacille de Koch et des agrants de la suppartion dans l'évolution du lupus l'auvait des Médales extantes et applitifiques 1890), et, comme je l'ai réplété en 1891, dans un menôres sur le mine suit publié en colaboration avec l'avernier au Congrés international de la Tuberculose, l'action des agents de la superation joue, en cej une conscience de la relaccion de la Tuberculose, l'action des agents de la superation joue, en cej une toutishe d'avrille na upoint de vue local, et l'érysipèle vari, qui ne goriri pas non plus, peut avoir pour conséquences des complications viscérales graves.

## C. - Traitement de Koch.

En ce qui me concerne, comme je l'ai écritet dit dans mes cliniques dels le décembre 1890, je ne me suis pare rua utorie à employer aur des très humains le liquide de Roch, qui nous fut distribué en décembre à la Faculté de Mécème de Lille. En revanche, je suis allé chez mes collègnes de Lille et de Paris, et en particulier à l'hôpital Saint-Louis, suivre les résultats obtenus par l'injection de la famues l'ymphe.

Qu'il me soit permis de me féliciter de m'être mis en garde contre l'engouement presque général de 1890 et de m'être refusé à employer la lymphe de Koch avant que son action réellement curative et son absence de denger pour la santé générale du sujet m'eût été démontrée par l'expérience des autres. Voici d'ailleurs, ce que j'ai écrit (†) le 4 décembre 1890 à M. le professeur Brown-Sequard, en réponse à une lettre que cet éminent savant m'avait adressée pour me demander, afin de l'insérer dans les Archies de Physiologie, mon opinion sur le traitement du lupus par la méthode de Koch (2).

« A M. le professeur Brown-Séquard, membre de l'Institut.

Vous m'avez fait l'honneur de me demander mon opinion sur le traitement du lupus par la méthode de Koch. Voici ce que, à mon avis, l'on doit en penser actuellement (4 décembre 1890).

Le trailement de Koch, venant confirmer d'une façon si remarquable à démonstration expérimentale que ji faité en 1833 de la nature tuberculeux en lupus (nature tuberculeux que je soutiens depois cette épopte multi-l'opposition d'un certain nombre de médicient eminants) vient d'éposite le critique l'opposition d'un certain nombre de médicient eminants vient d'éposite le critiques, la tion d'un certain nombre de médicient eminant l'entre d'éposite le critiques, la tion d'un certain contrait d'une façon préemplote la nature des cultes d'entre d'une façon préemplote la nature du culte culte culte d'enonstration constitue un fait scientifique mayeur dans l'histoire du lupus.

A l'importance de cette découverle au point de vue scientifique et diagnostique, faut-il en adjoindre une autre? La valeur thérapeutique de la lymphe de Koch dans le traitement de cette redoutable affection.

Le traitement de Koch guérit-il le lupus ? A-t-il guéri des lupus ? Sommes-nous en présence d'un remède spécifique guérissant les tuherculoses cutanées ?

Actuellement il est impossible de le dire, parce que le temps écoulé depuis que le traitement de Koch est employé, est trop court. Ceux qui ont un peu l'expérience de l'évolution du lupus et des surprisse que réserve son trailement, assent que pour afirmer qu'un lupus est guéri, il faut des mois, des années d'observation.

Comme je l'ui montre et dit dans mes lesons sur le lupus (publice dans le Journal des Madicies cutantes et s'aphitiques, 1809), la marche naturelle du lupus est de procider par à-coups séparés et par récidires. Or le truitement de Koch ne date que de qualques semanies. Donc en se plaçant as point devue delinque, su point de que de qualques semanies. Donc en se plaçant a point devue delinque, su point de que de qualques semanies. Donc en se plaçant a point devue des chiques en point de la possibilité para on ne peur pas ader que le restate doit Roche général de la possibilité para de la possibilité d

D'autre part, j'ai lu avec soin les observations de lupus traités par la méthode de Koch.
D'autre part, j'ai lu avec soin les observations de lupus traités par la méthode de Koch, et pas une ne constitue jusqu'ici un eas de réelle guérison.

<sup>4.</sup> H. L. Linich, Resemption are in nature tuberculoure du lapase et aux non traitement par la lymphe de Kool. Archive de Physiologie (200).
2. Ristat données nos consultamentes, nouvalles sur l'entain combitate du houlle de Kools, et des agents de la proportation dons l'évolution de lingue (El. Linich, Marches Moderne, convergée 1956), il sertait l'acceptant de survoir quelles action a cor rembée, d'une part, sur les lapons modelles par les agents de la supprantation, et d'avaite part, sur les lapans nom destinées agents.

Le lupus est, dit-on, amélioré, Mais nous savons tous ce que veut dire ce terme : amélioration, quand il s'egit du lupus. Tout le temps qu'il persiste des lupômes dans les tissus, le lupus n'est pas guéri, il faut redouter les récidives plus ou moins profondes, plus ou moins intenses.

Quant à dire que des lupus ulcéreux ont été par ce traitement transformés en lupus non ulcéreux, cela importe peu, car le traitement des lupus non ulcéreux n'est pas moins difficile que celui des lupus ulcéreux, au contraire peut-être.

Voici d'ailleurs ce qu'a pu constater, dans son récent voyage à Berlin, un des savants les plus compétents en matière de lupus, le professeur Hasland de Conenbague: « Il n'a pas vu un seul cas de lupus parmi ceux qu'on lui présentait comme guéris, qu'il considérerait lui comme guéri » (Semaine Médicale, 3 décembre, p. 440).

Cette opinion de Haslund concorde avec les renseignements nombreux que j'ai reçus. Done actuellement, nous ne pouvons pas plus dire que le traitement de Koch ne guérit pas le lupus, que nous pouvons dire qu'il le guérit. Personne ne pourra le dire avant quelques années, lorsque les malades auront été longuement et minutieusement examinés et suivis.

Toute autre manière d'agir serait antiscientifique, anticlinique, et je suis persuadé que tous les dermatologistes, tous ceux qui ont l'expérience du lupus seront de mon avis. Agir autrement serait faire preuve d'enthousiasme irréfléchi et ferait le plus grand tort à la découverte de Koch. C'est d'ailleurs ce qu'a bien senti cet illustre savant.

Tout ce qui résulte des inoculations faites jusqu'ici, c'est que le traitement de Koch agit sur le lupus, que sa lymphe a sur cette maladie une action élective et irritative extraordinaire Cette action est clle curative? Nous n'en savons rien encore.

Actuellement nous devons nous poser les questions suivantes que seules les

années pourront permettre de résoudre : 1º Le traitement de Koch guérit-il le lupus? Le guérit-il toujours?

2º En combien de temps le guérit-il ?

3º Combien d'injections faut-il? Ces injections sont-elles sans danger pour le sujet, surtout quand elles sont répétées?

4º Quel est l'état de la cicatrice obtenue par ce traitement? 5° Quelle est la fréquence des récidives? Car, quand la guérison définitive sera obtenue, il faudra, avant d'affirmer la guérison, attendre un laps de temps plus ou moins long, afin d'être certain que la récidive, si fréquente dans l'évolution

du lupus, ne se produira pas.

Ces différents points devront être établis par des statistiques sérieuses de nombreux cas traités. Alors seulement nous serons fixés sur la valeur de ce traitement. Et s'il guérit réellement le lupus, nous aurons à comparer sa valeur curative à celle des méthodes employées jusqu'ici et qui ne sont pas sans avoir guéri de nombreux lupus. Ces méthodes, je les ai exposées dans mes cliniques de l'hôpital Saint-Sauveur. Elles présentent sur le traitement de Koch un avantage, c'est qu'elles sont sans danger pour la vie du malade. Le traitement local du lupus bien employé, surtout le traitement mixte (Voir mes leçons), est absolument, sans danger ponr la vie, voire même pour la santé générale du malade. En est-il de même du traitement de Koch ? Nous le saurons un jour, mais dans quelques années. - D'autre part, bien appliqué et employé avec assez d'énergie et de surveillance, le traitement local du lupus et surtout le traitement mixte donnent en un temps relativement court de très heaux résultats.

Quoi qu'il en soit, que le traitement de Koch ne guérisse pas le lupus, ou qu'il doive au contraire être rangé ultérieurement parmi les moyens thérapeutiques les plus puissants dirigés contre cette affection (car je ne pense pas qu'il puisse jamais arriver à détrôner complètement les méthodes employées jusqu'ici, comme Koch l'a si justement et si scientifiquement fait remarquer dans sa sage communication sur le traitement de la tuberculose en général), il n'en reste pas moins acquis que l'action élective spéciale, inflammatoire, que cet agent exerce sur cette affection; est des plus remarquables et peut dans certains cas (si cette action élective est constante, ce que l'avenir nous montrera), être utile au point de vue diagnostic (1).

Enfin nous pouvons espérer que la méthode de Koch sera rangée un jour parmi les méthodes les plus actives du traitement du lupus.

Les considérations précédentes sont entièrement applicables à la valeur comparée de la méthode de Koch et des méthodes locales en usage dans nos services dermatologiques, pour le traitement des gommes scrofulo-tuberculeuses de la peau.

Veuillez agréer, cher Mattre, mes sentiments de respectueuse affection.

Lille, le 4 décembre 1890.

Professeur H. LELOIR. »

Comme l'ont montré les recherches sur l'action de la lymphe de Koch faites à Paris, à Lyon, à Lille, à Vienne, à Londres, à Copenhague, etc., à Bonn, et enfin à Berlin, j'ai bien fait d'attendre.

Actuellement, l'on peut appliquer à la lymphe de Koch ce que nous avons dit à propos de l'érysipèle et des érysipélatoides. L'injection sous-cutanée de tuherculine de Koch produit au bout de quelques heures une action locale au niveau du fover scrofulo-tuherculeux, action excessivement remarquable au point de vue expérimental. Le résultat de cette action, comme l'ont bien montre Vidal, Besnier, Hallopeau, Thibierge, etc., est une réduction temporaire de masse, une atténuation momentanée du processus tuherculeux tégumentaire et est surtout accentué dans le lupus exedens.

(1). On pout d'allieurs se demander si l'intérêt du mais de nous autories, dans les cas où l'affection tuber-chieus semble avoir dispare, à tenter cette épecure desguadance et à réveiller une tubercoloss hiente qui pout es somme goirle par récorption interactifiche ou par séchorie. (Voir mos Légous seu à Lupus, Journal des pout es somme goirle par récorption interactifiche ou par séchorie. (Voir mos Légous seu à Lupus, Journal des roves, 1895 \ Le d'agnesse du lupus pent d'allieurs être obtanu dans les cas douteux par les inoculations expérimen-

tales chez les animaux qui, bien faites, réposissent 99 fois sur 100, comme fe l'al montré et le montrerei encare.

« Dans aucun cas, dit Beanier, elle n'est suffisante pour produire une grouver veritable; le résultat obtenu ést toujours inférieur à celui que donnent les procédés de traitement dont on dispose actuellement, et, dans quelques cas, la prolifération tuberculeuse, loin d'être réduite, subit au contraire un accroissement manifeste. »

Malbeureusement, dans tous les cas sans exception, quelque faible que soit la dose de toxine injectée, l'action locale ne peut être obtenue sans produire une fiètre éphémère, mais d'intensité impossible à prévoir et qui, même avec les petites doses, même après la première injection (Jahrisch, Wiener Klinische Wochen-

chrift, 1890), peut causer la mort.

Elle expose les malades à des accidents graves du côté du cerveau, du cœur,

des reins, etc. Elle peut mettre en jeu des foyres tuberculeur, jusqua-là latente et qui arraient pu demeurer latents si l'înjection n'avait pas été pratiquée. Elle altère souvent et pendant longéangs la santé générale du sujet, déterminant une mémie spéciale avec asthésis, troubles digestifs et nutrifité assez comparables à ceux que l'on observe à la suite d'une grippe grave.

Aussi E. Besnier n'hésite t-Îl pas à écrire en 1891, que : « Après avoir soumis la méthode de Koch à une expérimentation méthodique et dépourvue de tout parti pris, de toute idée préconçue, nous avons renoncé à son emploi à cause de son insuffisance et de ses dancers.»

#### 2º Traitement reconstituant.

Le traitement reconsissuant, tonique, analeptique, est d'un réal-secours, chaque fois que l'indication en sera puisée dans l'état général du sujet. Ce traitement aura pour base en première ligne l'Inuile de foie de morue et les corps gras, les arsénieux, les iodiques, l'iodoforme, la créosote, le chlorure de sodium, le soufre, les toniques, le traitement byténique et balnésien.

Cest, on le voit. en grande partie le traitement ancien, que 10 supposid modifier la prétinde constitution servoluleuse. Il n'aigi pas sur celles-ch, puisque je erois svoir démontré que la servolule n'existe pas. Mais il modifie la constitution impliatique si frequent che cles servolul-chiercelares, comale las éstas dyernsers de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución sur lequel il agit peul-ètre aussi parfois d'une façon spécifique, quoique insufisante.

### a. — Huile de foie de morue et corps gras,

L'huile de foie de morue constitue la hase du traitement interne du lupus, à la condition qu'elle soit bien tolérée et qu'elle soit pure.

L'on pourra s'étonner de me voir parler de la pureté de l'huile de foie de

morus. Cette réflexion m'est inspirée par une de mes connaissances, grand marchand d'huiles de la région du Nord, sauquel j'eus à prescrite de l'huile de fois de mon et equi me demanda dur marquois si je croysta l'efficacté de l'huile de mon et equi me demanda dur lou, il me répondit « Tant misur, mais vous pouves être certain que presque mu milie de fois de moreu que rous prescriver renferme torte autre chose, que ma milie de fois de moreu de rous prescriver renferme torte autre chose, que de fois de moreu. Je suis à mates de le savoir, puisque moi et mes collègnes nouve avoir des quantifies considérables aux pharmaciens et aux maisons de produit chimiques. Si co qui me coucerne, il me faudra des démarches et des stipulations spéciales pour avoir de l'huile de fois de nouve vaise. »

Cetté réponse de date assez récente m'a rendu réveur, et je me suis demandé depuis lors si les merveilleux résultats ohtenus par certains dermatologistes, surtout dans les temps où les falsifications étaient moins fréquentes, ne tenaient pas à ce qu'ils employaient de l'huile de foie de morue vraie.

Quoi qu'il en soit, l'huile de foie de morue que nous employons n'agit peutétre surtont qu'en tant que corps gras. Depuis cette conversation, j'ai souvent prescrit à mes malades en guise d'huile de foie de morue la classique tartine de Trousseau. Ils s'en sont hien trouvés.

Comme huile de foic de morue, je conseille autant que possible d'umployer les huiles de foie de morue éparées, colles de Hogg en particuler. Je suis shavilument de l'avis de Brocq, ice huiles de foie de morue structure et impures sont en genéral mis loices. L'huile de foie de morue sur domné à la dose de 2 à 10 agias; Il faut la donner à haste dose, comme l'ont depuis longtemps fait remarquer les vieux demundojates.

Pour éviter l'intolérance, il faudra surtout la donner pendant les temps froids, et en rejeter absolument l'emploi pendant l'été. Il sera hon d'ailleurs de ne pas en faire un usage continu ou tout au moins de l'interrompre pendant quelque temps au moindre signe d'intolérance gastro-intostinale.

Pour éviter la répugnance insurmontable qu'éprouvent certains sujets à l'égard de l'huile de foie de morue, je me suis hien trouvé de la mélanger de la facon suivants:

### J'emploie aussi fréquemment :

On

Glycérine neutre de Price

| Huile de foie de morue       |     |     |   |   |  |  |   |            |
|------------------------------|-----|-----|---|---|--|--|---|------------|
| Sirop d'écorces d'oranges an | ièi | res |   | i |  |  | ÷ | 900        |
| Rhum                         |     |     |   |   |  |  |   |            |
| Essence de menthe            |     |     | - |   |  |  |   | 40 conttes |

Dans certains cas, je remplace l'huile de foie de morue par la glycérine et je prescris une des formules suivantes :

|     | on t                                        |
|-----|---------------------------------------------|
|     | Chlorure de sodium 20 -                     |
|     | Iodure de sodium                            |
| end | ore:                                        |
|     | Sirop d'écorces d'oranges amères 100 gramme |
|     | Glycérine                                   |
|     | Sirop d'iodure de fer                       |

Sirop d'écorces d'oranges amères. . . . . . . . . 100

D'ailleurs très souvent, je conseille au malade de mélanger ses boissons, sa bière, son vin et son café d'un peu de glycérine neutre de Price.

### b. - Arsenicany

L'arsenic a été naturellement essayé dans le traitement du lupus comme dans le traitement de la plupart des dermatoess. Lesser (Lebrèux der Hautkrauksiten, p. 257) attribue à l'arsenic administré pendant longétemps et des doses élevées une action favorable sur la résorption des infiltrats lupeux. Il n'a jamais observé cependant de quérison complète.

L'arsente pas plus que l'huile de foie de morue ne goérit le lupus. Mais, comme l'huile de foie de morue, la glycérine, etc., l'arsente constitue un moyen tonique et reconstituant, capable de relever un organisme affaibli et d'exercer même une action prophylactique utile.

Je le prescris dans un grand nombre de cas et, de même que pour l'huile de fois de morte, je recommande aux malades d'en continuer l'usage même après la guérison du lupux. Je prescris l'arsenic, tantolt sous forme de liqueur de Fowler, tantol sous forme de liqueur de Pearson, tantolt sous forme d'aux de la Bourboule, tantif sous forme d'acide ariséelieur ou d'arsénide de fer. Je l'associe fréquemment à la giycérine, au chlorure et même à l'iodure de sodium et de pobassium, comme dans les formules sivinantes :

| lodure de sodium    | ÷ |   |   |  |   |   |  | ÷ |    |   | 5   | grammes  |
|---------------------|---|---|---|--|---|---|--|---|----|---|-----|----------|
| Chlorure de sodium. |   |   |   |  | · | , |  |   |    | ÷ | 95  |          |
| Liqueur de Pearson. |   | ï | ì |  |   | ì |  |   | ١. |   | 100 | gouttes. |

|     | 319                            |        |          |  |
|-----|--------------------------------|--------|----------|--|
|     | Glycérine                      | åå 150 | grammes. |  |
| enc | core:                          |        |          |  |
|     | Sirop antiscorbutique,         | . 100  | grammes. |  |
|     | Glycérine                      | . 100  | _        |  |
|     | Iodure de sodinm               | . 4    | _        |  |
|     | Chlorure de sodium             | . 40   | _        |  |
|     | Limeur de Pearson on de Fowler | 60     |          |  |

Prendre de 2 à 10 cuillerées à café par jour après les repas. Je prescris aussi volontiers la formule suivante :

Vin de Malaga à l'extrait de feuilles de nover.

i litre. Arséniate de soude. . . . . . . . . . . . 0 gr 40 A prendre de une 1/2 à 1 cuillerée à soupe 1/2 par jour dans le courant du repas.

Chez les adultes un peu neurasthéniques, je prescris souvent pendant quelques semaines:

Vin de Malaga à l'extrait de feuilles de nover et de coca péruvienne. . . . . . . . . . . . . . . 4 litra. 0 gr. 10 A prendre de une 1/2 à 1 cuillerée à soupe 1/2 par jour dans le courant du repas.

l'emploie aussi chez les sujets anémiques les préparations suivantes :

Liqueur de Fowler . . . . . . . . Teinture de malate de fer. . . . . Eau de menthe......

2 cuillerées à soupe par jour environ.

Ou la mixture ferro-arsenicale de Wilson que je modifie ainsi :

45 grammes. Liqueur de Pearson. . . . . . . . Glycérine neutre. . . . . . . . . . . . . 50 -

De 1 à 2 cuillerées à café dans le courant des repas.

Ou encore l'excellente formule suivante employée par Duncan Bulkley dans le traitement de l'acné :

| Perri et ammonii citratis              | 3  | grammes. |
|----------------------------------------|----|----------|
| Potassii citratis                      | 7  | -        |
| iquoris potassii arsenitis             | 5  | -        |
| l'incturm nucis vomicm                 | 7  |          |
| - einchouse compositse                 | 30 |          |
| Aquæ (que je remplace plus souvent par |    |          |
|                                        |    |          |

Dans d'autres cas, si le malade le désire, je prescris l'arsenic sons forme pilulaire, par exemple :

Soit encore :

Acide arsinieux. i milligramme.
Diascordium. 4 cealigrammes.
Excépient et glycérine. q. s.
Pour 1 pilule.
En prendre de 2 à 8 par jour.

Soit encore :

Acide arsénieux. 1 milligramme.

Extrait de gentiane. 5 centigrammes.

Diascordium. 5 centigrammes.

Pour 1 silule.

Pour 1 pilule. En prendre de 2 à 8 par jour.

J'emploie aussi parfois les pilules Asiatiques.

Dans certains cas, je conseille l'arséniate de strychnine sous l'une des formules suivantes :

Arséniate de strychnine. . . . . i milligramme.

Extrait de gentiane . . . . 5 centigrammes.

Excípient et glycérine . . . . q. s.

Pour 4 pilule.

De 4 à 4 par jour à prendre dans le courant des repas.

Soit encore :

Arséniate de strychnine. 4 milligramme.
Diascordium. 5 centigrammes.
Excipient et glycérine. q. s.

Pour i pilule. De i à 4 à prendre par jour dans le courant des repas.

c. - Iodiques.

Nous avons vu plus haut que parfois les iodiques semblent exercer une action favorable sur l'evolution de la néoplasie Inpeuse et en tous cas sur la santé générale de certains Inpeux. Il ne faut pas oublier cependant que, dans certains cas, de même qu'à Brocq, ils m'ont semblé aggraver les lésions Impeuse.

s cas, de meme qu'a brocq, ils m'ont semblé aggraver les lésions lupeuses. Si le sujet est anémique, je prescris le sirop d'iodure de fer pur ou mélangé avec de la glycérine ou de l'huile de foie de morue. Je prescris souvent le sirop de raifort iodé, quelquefois le sirop iodo-tannique de Guilliermond.

Quant aux iodures de polassium ou de sodium, je les doune loujoura à dose faible, ne depassant pas 30 entigirammes par jour, dans thu sizon pleas de deranges améres ou du strop de quinquine coupé ou non rece de propues de la les associes frequemment dasse um entre point avec le dorrere de sodium donné à la dose de 1 d 3 grammes par jour et aussi avec les araenicaux. Je exversir l'idoure de polassium et de sodium de la façon suivante.

Iodure de potazzium 15 à 50 centigrammes.
Citrate de fer. 25 à 75
Chlorure de sodium, 1 gramme.

A mettre dans une bouteille d'eau de Bassang, de Vals on de Pougues, que l'on boira dans le courant des repas.

#### d - Indotorros

J'ai parlé plus baut des remarquables recherches de Morel-Lavallée sur l'action de l'huile iodoformée injectée par voie sous-cutanée dans le traitement de la scrofulo-tuberculose tégumentaire, à la dose de 2 à 5 centigrammes d'iodoforme par jour pour un adulte.

Cher mes lupeux hospitalisés, je prescris fréquemment une série d'injections arec l'buile iodolormée pendant une d'aine de jours, laissant ensuite reposer le malade pendant une semaine ou deux. Dans d'autres cas, je donne l'iodoformé la dosse de l'à 10 centigrammes pendant une dizaine de jours par mois. J'emploie d'ordinaire une des formules suivantes :

Pour 1 pilule. De 2 à 40 pilules par jour dans le courant des repas.

Soit encore :

Si l'iodoforme ne guérit pas la scrofulo-tuberculose tégumentaire, il semble dans certains cas en entraver l'évolution. En outre, chez les serofulo-tuberculeux atteints de tuberculose viscérale, il exerce une influence des plus favorables sur la santé générale du sujet.

J'ai même, dans ma clinique de l'hôpital Saint-Sauveur, observé un fait de

guérison d'un cas de granulis (tuberculose militàre sigue) par l'administration de l'indolorme à l'intérieur donné à baute dose (jusqu'à à 1 gr. d'iodolorme par jour). L'observation a été publiée par mon collègue le P' Lemoine (de Lille) dans son intéressant travail sur l'emploi interne de l'iodolorme, paru le 12 août 1888 dans le Progrès Médical.

### e, - Créosote.

J'ordonne fréquemment la crécsote à mes lupeux, surtout à ceux qui sont menacés de complications pulmonaires. Je la donne d'ordinaire sous forme de capsules créosotées, de vin créosoté

Je la donne d'ordinaire sous forme de capsules créosotées, de vin créosoté (formule Bouchard, Gimbert, Dujardin-Beaumetz), d'huile de foie de morue ou de glycérine créosotée.

Je fais souvent alterner la créosote avec l'iodoforme,

Depuis l'accident dont j'ai été témoin dans le service de Besnier, je n'ai jamais osé employer les injections sous-cutanées d'huile créosotée d'après la méthode de Burlureaux.

#### f. - Chlorure de sodium.

Pour le professeur Hardy, le chlorure de sodium donné à la dose de 1 à 3 gr. par jour est un excellent traitement de la scrofulo-tuberculose tégumentaire. Je l'emploie fréquement simultanément ou alternant avec les médicaments

### c - Soutre

Les sulfureux m'ont paru dans certains cas exercer une influence heureuse sur la santé générale et peut-être sur l'état local des scrofulo-tuberculeux. Je les prescris quelquefois soit sous forme d'électuaire, par exemple:

A prendre dans le courant des repas, une cuillerée à café, 2 à 3 fois par jour.

Soit sous forme pilulaire, par exemple:

internes ci-indiqués.

Soufre sublimé et lavé . . . . . . . 20 centigrammes.

Excipient et glycérine . . . . . q. s.

Pour i pilule.

En prendre de 2 à 4 par jour.

J'ordonne fréquemment aussi le sirop sulfureux de Crosnier et parfois le sulfure de fer sous forme pilulaire ou sous forme de sirop de persulfure de fer de Bouchardat.

# A. — Toniques, amers, ferrugineux, phosphates, quinquina, etc.

On sătachera en outre à modifier l'état général du sujet en employant au ministations précises, les amers (hiére de home qualité, lequile de noive; quastia amira, houblen, gentiane, petite centaurée, columbo, douce-amire, sirop antie-orbuitque, etc., etc.); les toniques (quinquina, kola, strephains); les ferragineux (le manganèse); les phosphates et en particulier le chierhydro ou le lacto-phosphate de chaux; les hypophosphias, etc., etc.

Le traitement pharmaceutique devra être aidé par le traitement hygienique et balnéaire; oxygenation, exercice en plein air, séjour au bord de la mer ou dans les bois et les montagnes pour les sujets qui ne peuvent supporter les bords de la mer, surveillance de l'habitat, des vétements, etc.

L'on conseillera en outre suivant les cas la balnéation chaude et tonique sulfureuse ou saline, en première ligne le séjour au bord de la mer en choisissant avec soin l'exposition de la plage. (Parmi nos plages du Nord et du Pas-de-Calais Wissant et Berck-sur-Mer sont à recommander.

Les cures hydrothermales salines de tous les pays comme : Saline-di-Juri, Lavey, Beck (Suisse), Blaure, Saliné de Bern, Kreutzach, Numheim, Mont-falcone (Autriche), Wildege (Suisse), Elmen (Allemagne), Litabone (Portugal), Dofana (Baide), Dumbhane (Angleterre), Bourbonne-les-Bairs, Bourbon-Laney, Lamotte, Bratle (Boumanie), Arnedillo (Espaque), Battaglia (Bulle), Behrenger-baden (Sazzo), Galdas de Reya (Espagne), Carnslatti (Wurtemberg), Sheltelanian (Angleterre), Chenah (Angleterre), Chenah (Angleterre), Carnslatti (Wurtemberg), Sheltelanian (Angleterre), Deben (Autriche), Manmaeil (Fansie), Atc-ha-Chapelle, Archelan (Spagne), Allen (Angletere), Deben (Autriche), Manmaeil (Fansie), Atc-ha-Chapelle, Archelan (Spagne), Ordon, Angleter-be-Beilen, Alleverie, Saline-Honora, Carnellon, Angleter, Saline-Honora, Carnellon, Angleter, Saline-Honora, Carnellon, Angleter, Saline-Honora, Carnellon, Alleverie, Allevie (Allevie), Allevie (Angleter), Allevie (Allevie), Allevie (Angleter), Allevie (Allevie), Allevie (Angleter), Allevie (Allevie), Allevie (Al

Pour terminer, remarquons de nouveau que le traitement interne, le traitement général employé seul, est toujours insuffisant pour guérir le lupus, et doit avoir surtout pour hut d'augmenter la résistance de l'organisme vis-à-vis du virus tuherculeux.

### B. - TRAITEMENT LOCAL.

Le véritable traitement du lupus est le traitement local. Celui-ci tend à se periectionner de plus en plus et à prendre de jour en jour une place plus importante dans le traitement de la scrofulo-tuberculose tégumentaire. Il n'en était pas de même vers le milieu de ce siècle, époque à laquelle le traitement presque exclusivement employé alors, était le traitement interne.

Ot traitement local, que les dermatologistes des differentes écoles n'ont ossaé de perfectionner dans ces derniers, temps, varie naturellement suivant la forms, la varieté, la siège, la localisation, etc., etc., de la scordol-cuberculose tigmmentaire (Lupus); suivant l'âge du sujet, son état de santé genérale, les complications de cette scrofol-toberculose tégmmenters; suivant l'âcergé du maidad, le désir qu'il a de se guérir rapidement et de sacrifiere parfois une esthétique douteuse, à la rapidité et à la collidité de sa guérie.

Nous verrons qu'il existe des raisons de préférer telle méthode à telle autre, mais qu'il n'y en a aucune pour adopter exclusivement l'une à l'exception de toutes les autres, comme le fait excellemment observer Besnier.

Le traitement local se divise en :

- 1º Traitement chirurgical proprement dit :
- 2º Traitement local médicamenteux;

3º Traitement mixte,

c'est-à-dire à la fois chirurgical et médicamenteux, soit que le traitement médicamenteux précède le traitement chirurgical, soit qu'il lui succède, soit enfin que cess deux modes de traitement soient employés d'une façon plus ou moins simultanée. Disons de suite que c'est au traitement mixte que je donne de beaucoup la préférence dans la majorité des cas.

La plupart des méthodes que je consilhé d'employer dans le tratlement local dulpus sont les doulceruses et la durcé de l'opération est ouvent assen longue. Aussi dois-je dire qualques mots de l'anesthieie préslable. D'un façon gesérale, quand f'ampliels le curstle, le serificateur, le thermo ou le galvano-cautère, je préfère m'utiques è des tissus dont l'aspect et la consistance ne sont est des lations. On des l'anesthieie l'onde par congét-lation.

C'est pourquoi, susí dans certains cas particuliers (lupus des membres ou de trono,), fai sabandona complètement depuis plusieurs années l'usage de la glaox, des pulvirisations à l'éther, du chlorure de méthyle (stypage). C'est pourquoi je meborne (spira svoir, si e'est nécessire, fait tomber les aquames et les croites au moyen de cataphames, de pulvirisations, très souvent au moyen d'applications de vaeilles bichlorures de bordqueès à sessayer d'obtenir une certain degre d'amesthésic locale au moyen d'une solitoin du cocine appliquée au pinceu ou au moyen d'une solitoin de comme préputate par précute pour étier touts intericient, au present les plus grandes précuteurs pour étier touts intericient, au present les plus grandes précuteurs pour étier touts intericient, au present les plus grandes précuteurs pour étier touts interi-

J'emploie d'ordinaire l'une des solutions suivantes :

Soit:

D'allieurs le plus souveaut, mes malades, même les cafants, es counctant assex facilement à l'operation que je leur fais subir, pour qu'în es oit pas nécessire d'aider cette ébauche d'anesthésie locale par les bras de mes aides. Dans lecu de l'opas étendes, ou à plasación suthiples, que je doin opérer le même jour, ou d'un siège rendant l'operation délicate, ou enfin chez les sujeit par trop pusillames, je n'éstelle pas à pertique n'e chebrofornisation. En etde, siari qu'on va d'applications caustiques) et je trouve çu'il y a tout avantage pour le malade à détaprie d'une calour), plemes que que, pe laccard aquent on s'atlaque.

C'est ave plaisir que j'ai va cette pratique, que j'emplois depuis longémaps dans mon sercies et que j'ui poblice en 1801 dans la Bullatin sudésid. Il. Leloir. Traitement du Lupus), contirmés par Dubois-Havenith dans son remarquable monires sur le Lupus villagire, lorget par par savir priét la glace, le s'espage, et en partie l'amenthesia reve l'éther. L'acceptant de l'acceptant

### I. — Traitement chirurgical.

Celui-ci se décompose lui-même en cinq méthodes principales.

a. - Ablation du Lupus.

b. — Râclage.

c. — Scarifications.
 d. — Cautérisations ignées.

e. - Electrolyse.

### c. -- Ablation du lupus.

Un certain nombre de chierupiens ont en l'idée d'entirper au moyen du bieuri toute la région cavulie par le tupus. Ce procéde fect pas toujours aussi radical qu'il en a l'air. Il est arrivé parfois que des opérateurs, tout en dépassant en surface et ap nondonnée les limitée de l'infilitera, robus pas prémunir contre la repullation et la récidire, comme j'en ai vu des exemples, et comme Aubert de Lyou l'a montre et 1883, a la page 156 des Annates de Parantalogie.

Dans le cas où l'étendue et le siège du placard lupeux ne s'y opposent pas, on peut tenter la réunion des lèvres de la plaie par première intention. Ce procédé a l'avantage de donner lieu à une guérison rapide avec une belle cicatrice linéaire.

Jai obtenu trois belles guèrisons par ce procédé, dont une au niveau du lobule de l'oreille. Il est vrai que dans quatre autres cas, j'ai eu quatre insuccès, avec repullulation asser rapide au niveau de la cicatrice. Si l'on ne pout espérer la réunion par première intention, on peut faire suivre l'ablation du lupus d'une transplantation égiéremique d'après la méthode de l'hierseb.

Cette méthode a donné de bons résultats entre les mains de Thiersch, de Lenger (Berliner Klinische Wochenschrift 1889), d'Heiselberg (Berliner Klinische Wochenschrift 1889), de Schwartz (Societé de chirurgie, décembre 1890) de

Jahrisch, de O. Witzel. Voici comment l'on procède :

Après avoir chloroformé le malade, le chirurgien excise au histouri un lambeau de peau lupique, d'une étendue de 7 à 8 centimètres carrés, et qui comprend en profondeur le tissu cellulaire sous-cutané. Il pince les artères avec les pinces hémostatiques, et applique sur la surface cruentée une couche épaisse de gaze antiseptique, qu'il comprime fortement pendant un quart d'heure avec le plat de la main, ce qui dispense de faire des ligatures. Quand l'hémostase est complète, le chirurgien, au moyen d'un grand rasoir, plat sur une de ses faces, légèrement concave sur l'autre, enlève par des mouvements de zigzag, des lambeaux épideimiques de 2 centimètres de large sur 10 de long environ, sur le devant de la cuisse, préalablement savonnée, lavée au sublimé et à l'éther ; ces bandelettes sont plissées sur le rasoir; on les dépose ainsi, puis on les déploie à la place du lambeau excisé du lupus, leur face profonde étant mise en contact avec la plaie vive. On recouvre ainsi totalement la perte de substance; on applique au-dessus une couche de protective, puis un pansement bumide à la gaze aseptique imbibée d'eau stérilisée, que l'on renouvelle tous les jours et que l'on remplace au cinquième iour par une couche d'huile aseptique recouverte de gaze.

L'absence de suppuration est une condition pour le succès. La greffe se soude peu à peu, la peau prend d'abord un aspect peu satisfaisant, rugueux, grisatre et comme eczémateux, mais dans la suite, au bout d'un temps assez long, elle

reprend un aspect normal,

L'extirpation totale d'un lepus se fait en cinq ou six opérations semblables. Thiresch est très satisfait de ce procédé, qu'il applique d'ailleurs aux cas de d' tout genre dans lesquels l'autoplastic est indiquée.

L'autoplaté a été tentée avec succès par quelques chirupénes. Benaire croit que l'anaplastie est parfois indispensable dans le lupas de la loc, pour principa la fonte de l'œil complétement découvert par la destruction de la passiphe inférieure. L'anaplastic, prafuqué par Paul Burger, a donne in reisulte scoellaire un malade du service de E. Bensier. Toutfois un certain nombre d'auteurs ont signale des rédictives à la suite de l'autoplaté. En outre, comme le fait-trement derination-give da lupus, défigure souveut hencoup mois que l'autoplatie.

### b. - Biclace

C'est à cette méthode que je donne de beaucoup la préférence, à condition qu'elle soit bien pratiqués. Mais j'ajoute que je n'emplois jamais à lui seul le procédé de Volkmann et que je le fais toujours suivre de l'application de médica ments caustiques, comme nous le verrons tout à l'beure en décrivant ma méthode du traitement miste.

Je commence par attaquer rapidement, grossièrement, brutalement, le grus planent l'apsora vec une forte curette de Volkinnan et denibere ainsi le plus de tissu pathologique possibile!). Pais, après avoir pratiqué l'inéchmie avec des tam-poss d'outes, jui louvent pour habitude de cautériere a moyen du thermo-cautère le tissu pathologique restant. Pais je pratique un denxième réclaige et le le production de la prêtic cette de finâmens-Squire ou de la gouje de E. Visida.

Par ce seul traitement, recouvrant ensuite les parties malades d'iodoforme porphyrisé, l'on peut obtenir la guérison du placard lupeux avec formation de cicatrices très satisfaisantes, surtout si l'on a eu soin de hien surveiller le hourgeonnement ultérieur des parties ráclées.

Mais cette méthode employée à elle seule, râ-boutit pas en genéral à une guériene permaneit. L'ou voit hiendris se produire dans la écatrice, éca infiltrals lapuxs plus ou moins grands et plus ou moins abondants. C'est qu'en effet le radigue à la que guérier allevre les portions de luss pathologique plus on le radigue à la que guérier allevre les portions de luss pathologique plus on production de la companie de la c

Aussi faut-il avoir recours à des agents pouvant atteindre plus profondément les restes du lupôme dans la profondeur du tégument. Les scarifications consécutives au riclace ne m'ont pas donné de résultats satisfaisants.

C'est pourquoi je fais maintenant toujours suivre immédiatement mon opération du râclage, de l'application d'agents parasiticides et le plus souvent de médicaments caustimes.

Johtina sinsi des cleatrices tout aussi belles, mais on revauche mes récitives sont plus rarese et, quand elles se produisent, elles sont plus tautives ot moins prononcées, Il marrive, dans certains cas, de faire alterner plusieurs séances de riclaça erre plusieurs séances de riclaça erre plusieurs séances de pricacions médicamenteuses ou caustiques. Mais je ne suis forcé d'employer que rarement cette dernière méthode de traitement.

Pour ne pas tire trep gêné par l'écoulement sanguis, j'ai souvent pour habituée de cautériser super ficiellement le ingus au début, après avoir fait tomber les croûtes, au moyen du thermo-cautère.

#### c. - Scarifications.

Celles-ci, employées d'abord par Balmano-Squire consécutivement au râclage, furent surtout vulgarisées par E. Vidal, qui en modifia complètement la technique et peut être considéré comme le véritable créateur du traitement du lunus par la seule méthode des scarifications sanglantes, telle qu'il l'a formulée.

Je n'ai pas à insister longuement sur la technique de cette méthode qui a été admirablement exposée par E. Vidal, dans une série de travaux des plus importants. Elle donne de bons résultats, surtout lorsqu'on l'emploie dans le traitement des

lopus vorax, dont en quelques séances elle peut arrêter l'extension.

Mais nous ne devons pas oublier que, pour arriver à guérir par la méthode des scarifications de E. Vidal et Balmano-Squire un placard lupeux, il faut de très nombreuses séances de scarifications. Or, chacune de ces séances est en somme douloureuse, elle détermine un écoulement de sang assez abondant et, bien que la cicatrisation des entailles de scarification se fasse assez rapidement (en 5 ou 6 jours environ), j'ai constaté que l'effusion du saug, la douleur, faisaient abandonner cette méthode par beaucoup de malades, surtout par les malades de l'hôpital.

D'ailleurs, et c'est là le principal reproche que l'on doive lui faire, elle n'agit pas assez vite et l'on peut en un espace de temps beaucoup plus court, obtenir une guérison beaucoup plus complète du placard lupeux, par ma méthode mixte.

Enfin elle ne met pas plus à l'abri des récidives que les autres méthodes, et il me semble même qu'elle met moins à l'ahri des récidives que la méthode mixte bien employée.

Pour me résumer, la grande objection à ce traitement, je laisse de côté la possibilité des auto-inoculations (toujours à craindre, lorsqu'on ouvre les vaisseaux sanguins et lymphatiques au milieu desquels se trouve situé un foyer tuberculeux), est sa longue durée. C'est par de longs mois et même par des années qu'il faut chiffrer la durée du temps nécessaire à la guérison du lupus par les scarifications. Renouard cite le cas d'un jeune homme atteint de lupus non exedens des deux joues, qui pendant un séjour de 22 mois dans le service de E. Vidal, subit 188 séances de scarifications et chacun sait la perfection qu'apporte mon savant collaborateur et ami dans l'exécution de cette opération en somme très délicate. Je pourrais multiplier ces exemples.

Il est vrai que le grand avantage des scarifications, c'est que la cicatrice consécutive à ce traitement est en général remarquablement belle. Les lupus qui n'ont été traités que par ce procédé, laissent à leur suite des cicatrices merveilleuses, par leur absence de saillies, de dépressions, etc.

C'est pourquoi, au niveau des orifices naturels, cette méthode peut être d'un bon secours. Employée avec énergie et méthode, elle enraie souvent avec rapidité et une sûreté très grande le lupus galopant du visage.

Lorsque j'ai obtenu la cicatrisation du lupus sous l'influence d'un traitement

quelconque et en particulier à la suite de mon traitement mixte, j'ai souvent recours aux scarifications pratiquées d'après la méthode de E. Vidal, pour améliorer ma cicatrice, si c'est nécessaire. Dans ces cas, les scarifications avec applications ultérieures d'emplatre de Vigo sont, comme je l'ai dit en 1884 dans mes cliniques, un complément des plus utiles dans le traitement du lupus.

### d. - Cautérisations,

A. Cautérisation en masse. - La cautérisation en masse au moyen du fer rouge ou du thermo-cautère peut être employée dans certains cas pour enlever le plus gros de certaines formes de lupus saillants et hypertrophiques.

D'une facon générale je n'emploie guère ce procédé, bien que ce soit nne méthode préférée par de savants et habiles dermatologistes lyonnais : Aubert, Horand, Cordier, etc. En tous cas, je le repousse presque absolument pour le lupus de la face, où il produit des délabrements trop considérables, et ne l'emploje guère que dans certains cas de lupus siégeant en dehors de la face. Dans quelques cas, j'emploie la cautérisation conjointement avec la curette en commencant par la cautérisation, puis enlevant par le raclage les tissus carbonisés, puis cautérisant de nouveau lorsque l'écoulement sanguin recommeuce.

 B. — Cautérisations interstitielles fragmentées. — La cautérisation interstitielle fragmentée pratiquée au moyen des pointes fines et coniques du thermocautère, ou au moyen de l'excellent galvano-cautère de E. Besnier, constitue également une méthode très recommandable.

Avec les pointes fines du thermo-cautère, avec les ingénieuses pointes du galvano-cautère de Besnier, l'on peut arriver, comme l'a démontré surtout ce savant dermatologiste, à obtenir de bonnes guérisons avec cicatrices souples et lisses. Toutefois j'ai constaté dans un assez grand nombre de cas, soit dans mon service, soit dans d'autres services, que les cicatrices obtenues consécutivement à l'emploi des cautérisations fragmentées, ponctuées ou linéaires, pouvaient devenir saillantes et à tendance chéloïdienne.

Pour éviter cet inconvénient, il est bon, dans certains cas, comme l'a recommandé Brocq, de faire alterner les galvano-cautérisations interstitielles fragmentées avec les scarifications linéaires.

Le galvano-cautère de Besnier constitue évidemment l'instrument le plus perfectionné. En outre les cautérisations au galvano-cautère présentent le grand avantage de pouvoir agir sur plusieurs points au moven des griffes et de ne pas produire autant d'irradiation de calorique que les pointes fines du thermo-cautère.

Malgré cela, le thermo-cautère constitue peut-être encore l'instrument le plus pratique et en tous cas le plus portatif pour l'immense majorité des médecins, et je suis arrivé avec les pointes fines du thermo-cautère à des résultats aussi bons qu'avec le galvano-cautère.

Cependant l'expérience m'a anneé à limiter le traitement du lupus par le thermo-caultère ou les pointes fines de galvano-cautère à certains ex particuliers. D'une façon générale, je rejette leur emplei dans le traitement du lupus à inditation diffuse, fongouves, congestive, hypertrophique. Dans cess ess, je préfère de heaucoup détraire mon lupôme par la curette, et les applications ultierteurs d'agents caustiques (traitemen turble). Les pointes fines du gelvano-cautère ou du thermo-cautère sont également d'un emploi presque impesticable, par suite de la longueur du ritement, forqu'on a affire à de têre states placarde liques d'un des-

Par contre, la pointe fine du thermo-cautère et surtout les pointes fines, longues et isolées du galvano-cautère de Besnier, sont fréquemment employées dan a clinique, lorsque je veux défruire des tuberules lupeux d'un volume restean, isolès, entourés d'un tissu dense ou sclérosé sur lequel la curette mord avec diffi-

.culté.

J'ai recours d'une façon constante à ce procédé, pour attaquer ou détruire les récidires du lupus se faisant dans les cicatrices sous forme de tubercules militiers ioles. Buas ce dernier cas, il "n'est pas de mathode qui puisse rendre de melleurs services que la destruction au moyen de la pointe longue unique du agivano-cauttre de Beanier.

Quant au lupus scléreux, au lupus végétant, je les traite au moyen du thermo-cautère, ou du galvano-cautère. Mais j'adjoins toujours à cette méthode l'emploi de la curette.

Pai constate en effet que l'action de la cautérisation se trouve dans see sas en quelque sorte arrêtée, après une première application, par les tissus plus où moins carbonisés, qui viennent encrasser les pointes fines du thermo-cautère ou dis galvano-cautère. C'est pourqué, après une première cautérisation, j'enlève, su moyen de la curette de Volkmann ou de la gouje de E. Vidal, les tissus carbonisés, pour v puir clart, et pouvoir cautériser de nouveau efficacement.

Caci fait, je pratique une nouvelle cuntérisation suivie d'un nouveau raclage, et chai de suite si c'est nécessuire, jusqu'à ce que je croie avoir complétement détruit le tissu pathologique. Ji en effet pour habitude de détruire en une seule séance le placard lupeux auquel je m'attaque et non pas en une série de séances successives:

J'estime en effet, pour hien des raisons que j'énumérerai tout à l'heure, qu'il y a avantage dans l'immense majorité des cais à ne pas tentere le traitement du lupus. C'est pourquoi à ma clinique de l'hôpital Saint-Sauveur, J'hospitalise unitat que possible mes liqueux. C'est pourquoi, dans ma pratique privée, je les suis tès attentivement pendant les premiers jours de l'opération. Je puis ainsi surveillet saintent l'ovulton de la cictatissition et mêmes la diriger. Ce sont les raisons précédentes qui non fait préfèrer ma méthode du traitement miste dans le grande logous sur le lapue, Phobie-l'aveurité recommendre instituent du l'hopitalistion temporaire ou intermittente des lupeux, incapables dans les centres ouvriers de blem as soigner étec sur, désireux de curéir au But vité et ne poveraux de lons sor les dece sur, désireux de curéir au But vité et ne poveraux des lems soigner étec env. désireux de curéir au But vité et ne poveraux des mettre à un traitement prolongé pour ne pas dire indéfini, incompatible avec leur condition sociale. Ces malades trouveront dans les hôpitaux tontée qu'il faut pour un traitement rationnel, énergique et rapide de leur lupus.

l'ajoute que, lorsque je traite nn lupus par la cautérisation combinée avec le raclage comme je l'ai indiqué plus hant, j'ai toujours soin de faire suivre cette opération de l'application de médicaments caustiques ou parasiticides.

### e. - Electrolyse.

Malgré les résultats signalés par Gartner, Lutsgarten, Hardaway, etc., le trainment du lupus par l'électrolyse ne peut guère être applique qu'ules infiltrats lupeux excessivement limités. Pour ma part, cette méthode ne m'a jamais donné des résultats satisfaisants dans le traitement du lupus, et j'ai du l'abandonner

Elle m'a été cependant utile dans un cas de lupus très limité de la conjonctive palpébrale et bulbaire. Elle m'a été d'un réel secours dans l'amélioration des cicatrices consécutives à la guérison du lupus.

### 2º - Traitement local médicamenteux.

### a. — Traitement local médicamenteux agissant sans amener la nécrose ulcéreuse du lugôme,

D'une façon générale, ce traitement a pour base les préparations saturaines, mercurielles, iodées, les solutions de perchiorure de fer, de soude, de poitsse, etc., la résorcine, l'ichithyol, l'fodolorme, les solutions ou pommandes échendes à l'acide chrysophanique, pyrogallique, salicylique, l'emplatre de Vigo cum Hg, l'emplatre rouge au cinabre et au mínium de E. Vidal, etc.

Aucun de ces traitements ne domne des résultats satisfaisants. Ils déterminent une très légère irritation, en même temps qu'une sorte de macération locale. Mais, employés à des doses non caustiques, ils ne guérissent pas, et ne peuvent (quand ils les produisent), que déterminer des améliorations très éphémères.

Jo dois faire exception toutefois pour les solutions de hishberure da mecure qui, appliqueée en compresse réquement renouvelées, pouraisent, d'après Doutrelepont, amener la guérison du lupas. Ce fraitement employé seul ne m'a jamais donné de peirisons complètes. En revanche, le bichloure de mercure est un adjuvant utile dans le traitement du lupus attaqué par les cautérisations, la courtée et surotura la méthode misite.

Il faut toutefois faire un prudent usage des préparations mercurielles, surtout quand on les applique sur des surfaces lupiques étendues, car elles peuvent être l'origine de stomatites mercurielles graves, Dans quelques cas l'ichthyol, employé pur ou conjointement avec l'acide salicue en pommade à dose concentres, a amené entre mes mains la guérison complète du lugus, mais ces cas sont tellement exceptionnels que je n'oserais recommander l'ichthyol que comme un adjuvant utile de certaines variétés de lunus.

Enfin le D' Brooke de Manchester vient d'indiquer le traitement suivant :

| Hydrargyri  | olest   | is S | 1 | /2 | à | 5 | 0/ | 0. |  |  |  | ٠. | 30       |
|-------------|---------|------|---|----|---|---|----|----|--|--|--|----|----------|
| Acidi salic | rlici . |      |   |    |   |   | ÷  |    |  |  |  |    | 0,7 à 10 |
| Ichthyolis. |         |      |   |    |   |   |    |    |  |  |  |    | 0,5      |
| Ol Larand   |         |      |   |    |   |   |    |    |  |  |  |    | a. s.    |

Masser la partie atteinte dix minutes matin et soir. Enduire la partie malade d'une couche de cette pommade, puis poudrer avec une poudre inerte (tale).

De même que les traitements médicamentaux précédents, ce traitement semble dans certains cas entraver l'évolution du lupôme, mais, pas plus que les précédents. Il ne m'a donné de guérison absolue.

l'ai essayé d'appliquer au lupus la méthode conseillée par quelques chirurgiens viennois dans le traitement des arthrites tuberculeuses et d'autres tuberculoses locales. J'ai appliqué à la surface des ulcères lupeux et des gommes scrololo-tuberculeuses ulcérées des compresses imbibées de la solution suivante :

| Acide phosphorique. |  |  |  |  |  |  | 20 grammes. |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| Phosphate de chanx. |  |  |  |  |  |  | 40          |
| Eau distillée       |  |  |  |  |  |  | 300 -       |

Ces compresses étaient renouvelées de trois à six fois par jour et recouvertes de gutta-percha laminée.

Ce traitement ne m'a semblé agir que d'une façon très problématique sur le lupus.

#### Traitement local médicamenteux amenant la destruction du lupôme par ulcération de celui-ci.

A. — Injections interstitielles. — L'ide d'introduire dans le luyôme des agents capable de le détruire et j'aptouerai de le sériliser d'une façon quelonnque, est très séduisante su premier abord, et des essais de ce genre ont, depuis publis de Milan, de tentés par Ernest Veid, Lallier, Bensier, Auspirt, Campana, et surtout par Edonard Schiff, qui a propose d'introduire de la gérérine iodée à 1/20 dans les tissus lupeux au noyer d'une aiguille à injection hypodemique.

J'ai, pour ma part, essayé aussi de guérir le lupus en injectant dans les-

lapiones différentes substances et en particulier des solutions des hichlorure de mercure, des solutions iodes, des solutions d'acide propullique, d'ichityou, des préparations renfermant de l'iodoforme, etc. lasqu'ici, par plus que les superpretiels, je n'a dobtenu de résultats asses satisfiantais que promettre de conseiller la vulgarisation de cette méthode. Cet insucció depun permettre de conseiller la vulgarisation de cette méthode. Cet insucció depun perdefirmir les néoplasme lupeux, et que, souvent, au contraire, ils portent leur action destructive non para atta sur le lupone que sur les tissus aminants.

Cette méthode est donc d'un règlement difficile et nécessitera des perfectionnements considérables pour entrer dans la pratique courante. Elle est tout au plus

applicable actuellement à certains cas très exceptionnels.

B. — Applicata médicamenteux amenant la destrucción par ulcerátion da, uporame. Cate institudos qui si efect en honneur il y aun cretain nombre d'aunée, a été bandonnée en partie pour les méthodes chirurgicales nouvelles (realage, searifications, sentina adoit, extention aété certaines texagérés, mais elle me paratt surfout tenir à ce que les caustiques médicamentes cagérés, mais elle me paratt surfout tenir à ce que les caustiques médicamentes captives, mais elle me paratt surfout tenir à ce que les caustiques médicamentes captives d'une façon imparâtes, principlement à ce qu'en n'en parattes memonant vu les excellents résultats qu'ils pervent donner, forsqu'on combine reclaires.

Les médicaments auxquels on a eu recours en les employant soit à l'état pur, soit sous forme de pommades ou d'emplâtres, soit en solution, sont innombrables.

C'est aínsí que l'on a employé et que l'on emploie encore les caustiques aresnicaux (pales du Frier Come ou de Roussich, piat aerneincia de thère), le chortre de inc, la potasse caustique, l'acide phénique, actique, cholrybriquis, chordybrighte, chrosphanique, progellique, la crésosé, l'huile de nois (exchos), l'acide phénique, actique, chordybriquis, la résordine, le haume du Pérou, le permanganate de potasse, le perahorure de sourte, le nitrate d'azque, la set de mervure, les diorges mecuriaux, l'iodure de soutre, le nitrate d'azque, la teinture d'iode, etc., étc. J'ai dà abandonner accessirement une bonne partié de ces différents traitements, soit que leur action m'ait paru insuffisante ou pur trop précaire, soit, au contraire, que, comme la potasse caustique, elle mit donné des cicatrices de murvais aspect et souvent chéoidennes; soit cenfin que, comme les sels arsenicaux, elle alt donné lieu de sphénomente d'intoxication.

Par contre l'acide salicylique me paratt devoir être conservé; non pas que ji panais vu, contrairement à l'opinion de Unna, l'acide salicylique, même employé sous forme d'emplaire salicylé et créosoté de Unna et Beiersdorf, amener jamais à lui seul la guérison du lupus.

L'acide salicylique est un excellent agent, mais qui agit surtout en mettant à nu les lupômes. Ce décapage devra toujours être institué dès le déhut du traiment. Nous y reyiendrons à propos du traitement mixte.

Mais après ce décapage, si l'on veut ohtenir une guérison stable, il faut

employer d'autres agents plus paissants, parmi lesquels je range en première ligue. Il-cide lactique beuvenement introduit dans la théreputique, par Dopon de Beims; les pommades à l'old-ridrangyrate de polasse, dont la grande utilitée, s'és sibe endémotrée par mon mattre Lallet et que l'ou s'étonne de voir actuellement mises hors d'usage; l'acide propallique dont l'emploi conseillé par l'abrisch, pais my serviennement de l'usage procedit que de l'usage de l'emploi conseillé par l'abrisch, pais par Schrimmer dans le traitement du lupus donne de revientitas assex satisfaions tendent de l'usage de l'acide propallique dont l'emploi conseillé par dairiech, pais

par Somitmer dans le tratement du lipus donne des resultats assec astificiants.

Le chlorure de zinc, que Lailler employait depuis si longtemps avec le plus
grand succès dans le traitement des fistules consécutives aux gommes srollotuberculeuses sous forms de pête de Canquoin, appliqué à l'état déliquescent,
agit d'une façon très énergique, sur tous les infiltrats scrofulo-tuberculeux décapés.

Y ai souvent recours.

Le crayon de nitrate d'argent, justement préconisé par Kaposi, est réellement abandonné d'une façon inconsidérée depuis un certain temps,

Enfin, nous avons, mais en dernière ligne et surtout comme adjuvants, d'un emploi difficile à cause des stomatites qu'ils peuvent déterminer, les seis de mercure, et en particulier le bichlorure de mercure et le biodure de mercure.

La résorcine incorporée à parties égales de vaseline (Bertarelli Ambrogio) doit être considérée comme un adjuvant assez utile, mais seulement lorsque tout le néoplasme lupique parait presque détruit depuis quelques jours après l'application des premiers agents caustiques et destructifs.

Je lui préfère cependant beaucoup la résorcine campbrée, le naphtbol camphré, l'éther iodoformé.

Je ne puis entrer dans les désials d'application de ces différents médicaments dont les dosses le lumés d'emploir vaieront beaucop autural set os. Il n'y a pas dont les dosses le lumés d'emploir vaieront des lupers, ces traitements variant avec chaque maidade et ches chaque maidade. Mais je dois insistes rue ce fait que la plupart des médicaments destructifs précédents n'agissent d'une façon efficace, que lorsque l'épéderme a été déceè, que lorsque l'épéderme a été déceè, que lorsque le foyer lupers a été destructifs précédents n'agissent des mis à nu.

Je via plus lois, je dis que, pour qu'on puisse lies umployre d'une façoir raisonnés, utils, pour que l'on puisse en retirer les rémaints nactimas nujet de vue de la destruction des lupômes et les effets les meilleurs au paint de vue de lo festime d'autre la flat que les gree de stime pathologue lupeux ait été enlevé, il l'éaut que l'on puisse se rendre approximativement complé de ce qui reste de foyres lupeux dans les anfactacionés, dans les cavernes de la peux, pour pouvoir adapter et proportionner l'application des médicaments constiques à l'état de la peux, lorsqu'on aux enlevés le groe du neloplasme.

C'est pourquoi, je repousse d'une façon alevoles l'empioi unique : timadisis des caustiques, no précédé d'une opération enlevant le pais et usus pathodignare possible. C'est pourquoi suusi le décapage, qu'il soit fait avec l'aide salviylique no autrement, me parafit insuffisant pour pouvoir autoriser l'application immédiatement consecutive des caustiques. Ce sont les considérations précédentes qu'il mon fait adopter la méthode mitte que le vais maintenant étudier.

#### 3º Traitement mixte

Le traitement mixte constitue pour moi la base du traitement du lupus vulgaire. Voici la méthode que j'emploie et que je me permets d'exposer en détail, car depuis de longues sannées, elle má donné les meilleurs résultats, est je ne craignais pas d'être taxé de personnalité, je dirais que je la troure supérieure à toutes les autres méthodes.

C'est avec la plus grande satisfaction que j'si entende hautement vanter les resultats de mon traitement mixte (traitement que je n'avis osé appiiquer au début sans une cortaine appréhension), par les nombreux médocins français et étragges qui mont fait l'honemer de visiter me dininge de l'hépital Saint-Sauveur, par mes élères, enfin par mes malades, tant dans ma clinique hospitalière que dans ma pratique privère.

Aussi n'est-ce qu'après avoir suivi pendant dix ans les effets de ce traitement employ par moi an début, jel'avoce hentement, avec une certaine heistation) que je mesmis décidé à en publier les résultats et la méthode ginérale en 1894 dans le Buttain Métion et dans le Journaide Malaities contacte et apphilippen, résultats et méthode qui depuis 1884 avaient fait l'objet de plusieurs de mes cliniques à l'hofoit la Saint-Sauveur.

En 1891, j'ai présenté, au Congrès de la Tuberculose, un album renfermant un grand nombre de photographies représentant les résultats obtenus par ce traitement (photographies avant le traitement, photographies après le traitement) dans environ 130 cas de lupns vulgaire.

Les nombreux médecins qui ont feuilleté cet alhum ont reconnu l'excellence des résultats obtenus tant au point de vue de la guérison rapide et solide qu'au point de vue de la heauté de la cicatrice.

Actuellement j'ai, depuis environ dix ans, traité par ma méthode mixte plan de 250 cas de lugar. Jéquiste que ortaiment, pour domne tout ce qu'il peut et doit donner, c'est-3-dire pour procurer des résultais rapides et sins, doit être appliqué d'une foon néergique en findelique. Pour savoir Japplique, il faut avoir suivi phoiseurs malades pendant touts la durés du traitement. Un traitement pas peu pres, donner fatalement des resultais incompleis. Nous pouvons à cette méthode appliquer la phrase si juste de Bennier el Boyon: « Le médecin qui veut prependr a traiter le lapus, doit visiter assidement tous les services où on le traite, non pas comme cela se fait trop souvent, en passant, ou en venant voir seulement opérer, mais en interrogeant les malades, en reueillant leurs impressions et leurs souvenirs, et en ne juçeant jamais exclusivement par la parole du matter, in par la phrase du livre. »

Il est bien entendu qu'il est loin de mon esprit de considérer cette méthode comme parfaite. Je pense au contraire que son grand avantage est de ne pas être exclusive et de permettre des perfectionnements constants. Mais, ce à quoi attache la plus grande importance, c'est à l'idée générale qu'elle renferme, et qui m'a toujours guidé dans les nombreux et incessants essais que j'ai entrepris pour perfectionner la thérapeutique du luous.

I'ai signalé plus haut une partie des raisons qui m'ont fait adopter cotte méthode. Une de celles auxquelles j'attache le plus d'importance, c'est que se mode de traitement me semble être de beaucoup le plus rapide; j'ajoute qu'il ne présente aucun danger. Or, il neta pas indifférent d'aller vite, lorsqu'on traite un lupus. D'une part, plus l'on va vite et plus l'on diminue les chances d'infection partant du foyer tupeux.

D'autre part, dans la pratique bospitalière surtout, il est important d'éviter à notre brave population ouvrière un traitement long et fastidieux; il en est d'ail-

leurs de même dans la pratique privée.

Que l'on ne m'objecte pas qu'avec ce truitement énergique je suis pour la pratique bospitalière obligé d'hospitaliser les malades. Je pense que les lupeux doivent être hospitalisés autant que possible pendant les quiune premiers jours du traitement. Il faut les voir tous les jours, il faut que les pansements soient faits par des mains excretés.

C'est le seul moyen d'obtenir une guérison stable et une belle cientice. D'ailleurs, si les malades ne peuvent on ne veulent entre à l'hôpital, on peut leafaire venir tous les jours à la policifiaique hospitalière. Pour la pratique privoé, je suis d'airs qu'ave celte méthode mitre énergique, les malades doivent être également vus tous les jours, pendant les dix premiers jours, soit chez eux, soit dans le cabinet de consultation du médiera.

La seule objection que l'on puisse faire à cette méthode, c'est l'aspect de la cicatrice. Or, mes observations me démontrent que, lorsque ce traitement est bien employé, lorsque le processus de cicatrission a été attentivement surveillà, l'on obient des cicatrices des plus satisfaisantes au point de vue esthétique et au point de vue thérapeutique.

rice ul le traitement du lupus, par les scarifications, produit en général des cicatrices plus belles, mais j'ai signalé plus baut les inconvénients de ce procédé. D'ailleurs je combine souvent les scarifications avec ma méthode mixte pour anéliorer les cicatrices ; mais je les emploie d'ordinaire, je le répète, non pas au début

liorer les cleatrices; mais je les emploie d'ordinaire, je le répéte, non pas au début pour amener la guérison du lupus, mais plus tardivement, pour parfaire la cicatrice. En somme, ma première préoccupation est d'abréger le plus possible la durée du traitement et de mettre le malade le plus sairement possible à l'abri de ces

repullulations si fréquentes à la suite de traitements moins énergiques. La plupart des malades réclament avant tout une guérison prompte et radicale et en deuxième ligne une cicatrice plane, souple et d'aspect irréprocbable.

Cette méhode mixte, plus rapidement et plus strement que toute autre, leur donnera ce qu'ils réclament en première ligne, à savoir la rapidité et la soidités de la guérion; et, bien dirigée, de le leur donnera une cicatire tout aussi belle que celle que lon aurait pu obtenir à la suite de la cautérisation fragmentée du lupus, au moyen du thermo-cautere ou de galvano-cautère.

Comme le disait tout récemment Dubois-Havenith, « il vaut mieux une cicatrice qu'une guérison que l'on promet toujours et qui ne vient jamais.

Voici comment je procède babituellement :

Lorsque j'ai affaire à un lupus recouvert de croûtes, je fais tomber celles-ci au moven de cataplasmes, pulvérisations et lotions antiseptiques, ou tout simplement d'onctions avec la vaseline boriquée ou bichlorurée. Si j'ai affaire à un lupus non exedens à tubercules confluents, j'ai souvent pour babitude de décaper le placard lupeux en appliquant à sa surface une pâte ou un emplatre salicylé fort.

L'emplatre salicylé et créosoté de Unna et Beiersdorf que l'on peut trouver excellemment préparé dans les pharmacies Vigier et Cavailhes, à Paris, constitue une bonne préparation salicylée de décapage que j'emploie fréquemment. J'emploie souvent aussi les préparations suivantes :

| Cire blanche<br>Beurre de cacao .      |    |    |    |   |     |   |   |    |    |   |     | )  |      |                 |  |
|----------------------------------------|----|----|----|---|-----|---|---|----|----|---|-----|----|------|-----------------|--|
| Beurre de cacao .                      |    |    |    |   |     |   |   |    |    |   |     | Š  | 3.5  | parties égales. |  |
| Faites fondre et a                     | j0 | nt | Ć2 | à | . 1 | 3 | m | 88 | 86 | 9 | ras | nd | elle | est refroidie.  |  |
| Créosote de hêtre<br>Acide salicylique | •  | ٠  | ٠  | ٠ | •   | ٠ | • | ٠  | ٠  | • | •   | į  | 88   | 30 gr.          |  |
| М. р.                                  | •  | •  | •  | • | •   | • | • | •  | •  | • | •   | 1  |      |                 |  |

Acide salicylique porphyrisé . . . . . . 20 parties.

## Ou encore :

| Résine de Dammar blanche                   | åå 30 parties.                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Faites fondre la masse ensemble et ajoutez | quand elle est à moifié re froidie |
| Acide salicyllque                          | 20 parties.<br>40 —                |

## Ou encore :

|  | Oxyde de zinc                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Créosote de bêtre                                                          |
|  | Mélez séparément dans une capsule,                                         |
|  | D'autre part, mêlez séparément dans une autre capsule :                    |
|  | Eau 30 parties.                                                            |
|  | Gélatine pure                                                              |
|  | et quand l'eau et la gélatine sont bien mélangées, ajoutez :               |
|  | Glycérine 30 parties.                                                      |
|  | Puis chauffez au bain-marie à 45° l'ean, la gélatine et la glycérine.      |
|  | Videz ensuite dans un mortier et mélangez intimement le contenu des 2 cap- |
|  |                                                                            |

sules précédentes dans le mortier légèrement chauffé.

## Ou encore :

| Emplatre dischylon           |        |
|------------------------------|--------|
| Acide salicylique porphyriss | . 3    |
| Résorcine                    |        |
| Créosote de hêtre            | . 2    |
| Hnile blanche                | . 20 — |

Délayez l'acide salicylique et la résorcine dans l'huile, et ajoutez le mélance à l'emplatre fondu et presque froid.

Enfin, incorporez la créosote et coulez aussitôt au sparadrapier.

En 24 heures sous l'influence de ces agents le décapage est suffisant.

Dans les deux cas, après avoir eu soin d'anesthésier autant que possible les parties malades avec une solution de cocaïne, après avoir même dans des cas excentionnels chloroformisé mon malade, si c'est nécessaire, i'enlève avec une curette le plus de tissu lupeux que je puis, avant soin de faire pratiquer par mes aides une hémostase soignée au moven de tamponnets d'ouate hydrophile antisentique (1). J'aioute que je détruis toujours en une seule séance le placard lupeux auquel je m'attaque et que je m'efforce, autant que faire se peut, si le malade est porteur de plusieurs placards lupeux, de détruire ceux-ci dans la même séance. Il m'arrive très souvent de cautériser, au moyen du thermo-cautère, les points les plus fongueux et les plus saignants. Je pratique ensuite une dernière et minutieuse séance de raclage avec une curette plus petite, essayant d'enlever tout ce que je peux du tissu lupeux restant enchâssé dans les anfractuosités de la peau. Puis, pour arrêter l'écoulement de sang, je fais appliquer sur la plaie saignante des tamponnets d'ouate hydrophile imbibés d'éther jodoformé, si heureusement introduit en pratique chirurgicale par Verneuil.

Ouand on attaque par le raclage un lupus scléreux, on est frappé de la difficulté avec laquelle la curette entame et enlève le tissu pathologique. Mais si l'on a soin, comme je le conseille, de galvanocautériser préalablement une partie du lupus avec la pointe du galvano-cautère de Besnier ou la pointe fine du thermocautère (en général son contour pour limiter le mal), suivant une largeur de 4 à 5 millimètres, on enlèvera alors facilement avec la curette non seulement les parties cautérisées, mais aussi une bonne partie du placard central. Il n'est pas touiours nécessaire, pour que le reste du lupus scléreux puisse être raclé facilement, que tout le placard lupeux ait été cautérisé.

Je tiens à insister particulièrement sur les points suivants : lorsqu'il s'agit d'un lupus infiltrant profondément le nez ou le pourtour d'un des orifices naturels de la tête, ou la peau de la face dorsale des doigts, des orteils et même des mains et des pieds, je manie la curette et le thermo-cautère avec les plus grandes orécautions, de façon à ne pas enlever toute la région atteinte (le nez par exemple) en quelques coups de curette, à ne pas amener des destructions irréparables.

Je préfère alors, me guidant sur une pratique variable suivant chaque cas narticulier, et basée sur le tact chirurgical et dermatologique, ne pas enlever brutalement tout l'infiltrat lupeux du premier coup avec la curette, et en laisser

i. Souvent je me horne tout honnement à décaper la surface du placard lopeux, avant de pratiquer le 

une partie variable suivant les cas, que j'attaquerai lentement et progressivement dans deux ou trois autres séances, au moyen des caustiques ci-dessous, combinés arec un curettage modéré.

J'ajoute que dans ces cas, surtout au nez, l'on devra s'attacher autant que nossible à détruire d'une façon symétrique l'infiltrat luneux.

Il faudra en outre ne jamais oublier d'empécher l'atrésic des narines en introduisant dans celles-ci des tampons d'oute, pour les dilater pendant la période de cicatrisation. Dans de pareilles conditions, l'on arrive souvent à conserver avec une forme presque parlaite, des nec ou autres régions qu'un curettage trop brutal, une cautérisation trop énergique auraient détruits presque en tolaité.

Notons en terminant que, même avec cette application atténuée et retardée de mon traitement mixte, la guérison est encore souvent très rapide, très sûre et la cicatrice obtenue de hon aspect.

Le pansement conséculir varie bouvoup suivant les cas, suivant l'état d'infitration des parties, suivant la variété du lupus, suivant la profondeur de l'infiltration, suivant la quantité de tissu lupeux que l'ou croit emoore exister dans la peau. Lorsque jal eu siffaire à un lupus mou, fougueux, ou lorsque je crois avoir réussi à emierre per Joycardion précédente presque tout le tissu lupeux, je me borne à panser deux fois par jour les plaies avec des compresses trempées dans la solution suivante:

| Bichlorure d           | le | n | tei | rc | ar | œ |   | ů, |   | 'n. |    |    | . , | ٠. | ,  |    |  |     | gramme. |
|------------------------|----|---|-----|----|----|---|---|----|---|-----|----|----|-----|----|----|----|--|-----|---------|
| Alcool<br>Glycérine, . |    |   |     |    |    |   | ÷ |    |   |     | ٠, |    | 3   |    | 41 | ١. |  | 230 | -       |
| Eau distillée          | i. | Ċ |     | ٠. |    | Ì |   |    | ď | ٠.  | ٠. | ٠. | 3   |    |    |    |  | 500 | _       |

Dans d'autres cas, je préfère l'emploi des pommades au bichlorure de mereure dont je varie la dose suivant les cas. Mais ces préparations au bichlorure de mereure présentent un grand inconvénient, lorsqu'elles sont appliquées sur des surfaces étendues principalement; c'est la slomatife mercurièure.

D'autre part, l'ai presque renoncé aux préparations bichlorurées dans le traitement du lupus de la face, à cause de l'odème intense des pauplées qu'elles déterminent très souvent, surtout torsque leur application n'a pas été faite d'une fogon suffasament sógneuse, au moyen de lampona d'outs très minutiessement appliqués, et je réserve presque exclusivement leur emploi au lupus du trene et des membres.

aes membres.

J'ajoute que, quel que soit le traitement du lupus que j'emploie, je fais précéder chaque pansement quotidien ou biquotidien d'une pulvérisation d'un quart
d'beure de durée avec la solution de bichlorure de mercure dont j'ai donné plus
baut la formule.

D'ailleurs chez certains sujets, les préparations bichlorurées, même les putvérisations faites avec la solution de bichlorure que j'indique plus baut, sont mal supportées et donnent lieu à des poussées ecrématiformes pouvant, à leur tour, étant inoculèes par des agents de la suppuration, produire des exulecrations nuisibles au traitement. Je les remplace alors par des pulvérisations faites avec une solution boriquée forte.

Dans la plupart des cas, lorsqu'appès mon opération je reux encore obtamime cautérisation énergique, croyant ne pas avoir suitisamment détruit le lupione, et c'est là la rigle ordinaire, je préfere l'emploi des pommades à l'odhydrargyrate de potasse et survoit de l'acide decique. Mais l'application de ces deux agants, qui donnent les meilleurs résultats, lorsqu'ils sont bien employés, doit être l'objet d'une survaillance attentive.

Scul le médecin traitant, seul un dermatologiste expérimenté devront en faire usage, car le moindre défant de technique pourrait avoir pour conséquence la production d'eschares profondes, la destruction des tissus sains ambiants. Voici comment je procède en général :

Si j'emploie la pommade à l'iodbydrargyrate de potasse, je couvre les points que je veux cautériser de petites plaques fines d'ouate enduites d'une pommade à l'iodbydrargyrate dont la dose varie suivant les cas. Je fais renouveler le pansement deux fois par jour pendant 2, 3, 4 et même 5 jours.

Si, au contraire, et c'est le cas ordinaire, j'emploie l'acide lactique, j'applique également sur les parties que je veux cautériser des plaques très fines d'ouate bydrophile imbibées de :

Camphre . . . . . . . . . . . . 2

et je laisse ce pansement en place pendant 2 à 7 heures par jour suivant les cas. Le pansement est ainsi renouvelé pendant 1, 2, à 3 jours, suivant les cas. Je panse la plaie dans l'intervalle des pansements avec des tamponnets d'ouate hydrophile imbibés de:

|   |      | Naphthol<br>Gamphre | } | å | pε | parties égal |  |  |  | le | 5. |
|---|------|---------------------|---|---|----|--------------|--|--|--|----|----|
| m | de : |                     |   |   |    |              |  |  |  |    |    |
|   |      | Résorcine.          |   |   |    |              |  |  |  |    |    |

Chaque pansement est précédé d'une putrérisation à la solution de hieblourres de mercure, d'un netovages solgaté de la piale au moyen de tampons d'ouste de imbibés dans cette solution, et d'un attouchement du fond et des bords de la plaie avec un pinceau imbibé d'éther iodoforme. Le recommande d'enlever et de désinfecter avec le plus grand soin l'épiderme macéré qui entoure les bords de la blaie.

Dans certains cas, je remplace l'iodhydrargyrate de potasse et l'acide lactiquepar des cautérisations faites au moyen d'un pinceau trempé dans le chlorure de zinc déliques cent ou par l'application d'une pommade à l'acide pyrogallique ainsiformulée:

| Acide |    |    |   |  |   |  |  |  |        |
|-------|----|----|---|--|---|--|--|--|--------|
| Tale. | ٠  | ٠  |   |  |   |  |  |  | 1 ou 2 |
| Vasel | in | e. | ٠ |  | ٠ |  |  |  | 20     |

Agrès avoir applique les agents précédents pendent un ou plusieurs jours suivant les cas, je panea le plate seve des tampons d'ousse inshiée, de nagathol camphré ou de résorcine camphrée (je préfére d'ordinaire la résorcine camphrée) qui agissent d'une façon très heureuse sur les phénomènes suppuraffs qui se produisent toujours à cette époque. Ces pansements sont renouveisé deux fois par précédé d'une pulvérisation d'environ un quart d'heure avec la solution de hichorue de mercure ou d'acté horique d'un stanochemat avec la solution de tiber joddorme. Si je le crois nécessaire, je n'heitle pas à toucher partôis le hord des précédé d'une pulvérisation d'environ un quart d'heure avec la solution d'éther joddorme. Si je le crois nécessaire, je n'heitle pas à toucher partôis le hord des précédents de la competit pinceau de clarge ou d'outet trempe dans le chlorure de platificie d'une pulvérisation d'environ de la contraction de l'order de platific d'une pulvérisation d'environ de la contraction de la contrac

L'on enlève toujours avec le plus grand soin, ce que l'on doit faire pendant toute la durée du traitement (cezi pour ne plus y revenir), l'épiderme macéré qui entoure les bords de la plaie, et l'on passe à ce niveau un tampon d'ouate hydrophile trempé dans l'éther iodoformé.

A partir de ce moment, l'on devra manier avec habileté le crayon de nitrate d'argent, pour détruire énergiquement les parcelles de tissu lupeux qui pourraient encore rester et qui se présentent souvent sous l'aspect de hourgeons charnus mollasses, hlafards, parfois assez volumineux.

Dans certains cas, si le crayon de nitrate d'argent ne suffit pas, je n'hésite pas à employer le pinceau ou plutôt la pointe fine de hois, trempée dans le chlorure de zinc déliquescent, ou la pointe fine du thermo-cautier ou du galvan-cautier. C'est surtout avec le crayon de nitraté d'argent que l'on arrivera à mener à bien la cientission et à obtenir une helle cientrie.

A dater du jour où j'ai cessé les pansements au naphthol camphré ou à la résorcine camphrée, je panse la plaie poudrée ou non d'iodoforme porphyrisé avec l'emplátre de Vigo cum Hg, avec l'emplátre hydrargyrique mou de Unna, phéniqué ou non, dont voici les formules:

| Hydrargyri vivi    |    |    |    |   |    | ÷  |    |     |
|--------------------|----|----|----|---|----|----|----|-----|
| Terebenthinm       |    |    |    |   |    |    |    |     |
| Misce et adde      |    |    |    |   |    |    |    |     |
| Empl. lithargyri . |    |    |    |   |    |    |    | 2   |
| Terebenthini aut o | ı. | ri | ci | n | 'n | si | 3. | - 1 |

Soit encore :

| vdrargyri viv | i. |    |   | ÷  | ÷ | ÷ |   |  | 10 |
|---------------|----|----|---|----|---|---|---|--|----|
| erebenthinæ.  |    |    |   |    |   |   |   |  |    |
| mpl. plumb.   | 8  | in | p | ı. |   |   | ÷ |  | 25 |
| esinæ pini    |    |    | ï |    |   |   |   |  | 5  |
| cidi carbol   |    |    |   |    |   | ÷ |   |  | 24 |

ou dans d'autres cas avec des pommades faihles au hichlorure de mercure.

Il faut noter cependant que ces emplatres et les pommades au bichlorure de mercure déterminent parfois chez certains sujets des poussées eczémateuses. Dans ces cas, je panse le centre de la plaie avec de l'iodoforme mélangé ou non de salol, et je recouvre d'un morceau de tarlatane sans apprêt, plié en plusieurs doubles, enduit d'une épaisse couche de ma pâte salicylée dout voici la formule telle que je la prescris depuis 1884, dans le traitement de diverses affections entanées :

| Vaseline pure              | 80       |
|----------------------------|----------|
| Lanoline pure,             | 40       |
| Oxyde blanc de zinc        | 25       |
| Poudre de riz.             | 30       |
| Acide eslications nombress | 4 9 00 9 |

Dans certains cas, je remplace l'acide salicylique par le salol, suivant la formule suivante :

| Vaseline pure .  |    |     |    |  |  | 80 |
|------------------|----|-----|----|--|--|----|
| Lanoline pure .  |    |     |    |  |  | 40 |
| Oxyde blanc de : | zi | 111 | e. |  |  | 41 |
| Poudre de riz, . |    |     |    |  |  | 43 |
| Salol            |    |     |    |  |  |    |

Parfois enfin, je remplace l'acide salicylique par l'acide borique à dose variable ou par le dermatol.

Dans certains cas, surtout chez les sujets à peau irritable, l'emplâtre de Vigo cum Hg est avantageusement remplacé par l'emplâtre rouge au minium et au cinabre de E. Vidal dont voici la formule :

| Minium,         |    |     |         |          |    |         |   |   |    |   |   |   | 2     | gr. 3    |  |
|-----------------|----|-----|---------|----------|----|---------|---|---|----|---|---|---|-------|----------|--|
| Cinabre.        |    | ÷   | ÷       |          |    |         |   |   |    | : | i |   | - 1   | er. 5    |  |
| Emplåtr<br>F. s |    | di. | ac<br>1 | hy<br>sy | le | n<br>ra | d |   | p. | ٠ |   | ٠ | 26    | gr.      |  |
| éparatio        | n: | s:  | 50      | í        | a  | nt      | e | s | :  |   |   |   |       |          |  |
| Calomel         | à  | l   |         | a        | pe | 121     |   |   |    |   |   |   | <br>2 | grammes. |  |

ou par l'une des préparations suivantes :

|             | Axonge benzolnée fraiche          |  |
|-------------|-----------------------------------|--|
|             | Oxyde blanc de zinc 4 -           |  |
| Ou encore : |                                   |  |
|             | Calomel à la vapeur 4             |  |
|             | Oyxde blanc de zinc               |  |
|             | Tale 2 —                          |  |
|             | Glycérolé d'amidon ou vascline 30 |  |

Si la plaie me paraît trop suintante, j'ai parfois recours aux pommades à l'ichthyol mélangées ou non de bichlorure de mercure qui d'ordinaire la dessèchent ranidement.

J'emploie fréquemment l'une des préparations suivantes:

| Vaseline |  | ı. |  |  |  |  |    |   | 20        |
|----------|--|----|--|--|--|--|----|---|-----------|
| Tale     |  |    |  |  |  |  |    |   | 9         |
| Ichthyol |  |    |  |  |  |  | ٠. | : | 1, 2 on 3 |

Ou encore :

 Vaseline.
 50

 Talc.
 2

 Ichthyol.
 0,5 à 1

 Bichlorure Hg
 0,08 centigr.

D'autres fois, je panse la plaie avec une poudre ou une pommade à l'aristol, soit pure, soit mélangée de salol, ce qui m'a paru souvent bâter la cientrisation de la plaie d'une façon remarquable. Très souvent aussi j'emploie l'iodoferme porphyrisé, soit en poudre, soit sous forme de pommades comme dans les préparations suivantes:

Enin lorsque la plaie est hiafarde, atonique, je la panse avec de la poudre de sous-carbonate de fer soit pure, soit mélangée de charbon ou de salol. Ainsi traité, le processus de cicatrisation marche avec une grande rapidité, et l'on peut dire en général qu'il faut de 6 semaines 8 3 mois, suivant les cas, depuis le jour de l'opération, pour obtenir la clearistation compléte du placard lurgeux.

Tel est le procédé que j'emploie d'ordinaire pour détruire et mener la cisatrission complète des placeurs la puers à infiltration profonde. Mais dus d'étates cas, aussilót après l'opération du nelage, croyant pouvoir considérer la destruction du lupdame comme suffiante, le prins pas recours aux custiques puissaires j laisse de côté l'acide lactique et la pommade à l'ioditydrargyrate de potasse t institute de sinie le panaement au naphibol camphère et la résordine camphète, comme je l'ai indiqué plus hout, swe tous les passements et soins ultérieure conséculis, v compis les cautérisations sesondaires au creavon de littate d'arres de seculis, v compis les cautérisations sesondaires au creavon de littate d'arres.

Lorque tes inhereules sont dissémines, isolès, petits, plongée dans un tissu dense, selereux, je ne rade pas et je détruis les lupines au moyen de la pointe fine du thermo ou du galvano-cautére de Bensier. Mais il faut avoir soin dans cesa, de bien détruire tou le lupine de de s'assurer que occiud- l'est pas infittré d'une façon irrègulière, en loges et cryptes parfois étendes dans la prodondeux de la peau, goes et cryptes dont l'existence peut finélement posser mapereire à un examen susperiidel. Dans oet cas, l'exterdigé de l'existence de

Cette méthode est également applicable au traitement de très petits placards lupeux isolés. J'ai d'ailleurs toujours soin de faire suivre les cantérisations, d'appliexision de cataplasmes de fécule préparés avec la solution de hichlorure de mercue ou de pommade an hichlorure de mercure faible, ou jem bornes simplement, à appliques sur la partie cantérisée de l'emplitre de Vigo cum Hg, après vayir pondré présidablement avec de l'isolorure portphyrisé. Cun fois les ecclares détachées, je panse les plaies, comme je l'ai dit plue haut, à partir du momento de l'applique les naphées. Cest survoir dans le trainfect des récidires du lupus que les cautériations avec les pointes fines du galvano-cautére de Benier sont utiles.

Avant d'aborder l'étade de la cientico, je dois signaler rapidement certains cacidents qui, hieu que rétant plus d'essence lapseus, peuvant néammins tentainse la gotirion du lupus. J'ai parlé plus haut de l'exèmm, je n'y reviens pas. Mais je la dois insistées en le truitement des accidents suppuratifs para-lupeux quis je la dois insistées en le truitement des accidents suppuratifs para-lupeux quis je la distinction de la large de la cardination de la large de la cardination d

Ces accidents, sur lesquels je n'ai plus à revenir ici, seront beureussement combattus par-les pansements au moyen des pâtes salicyles, en sarpoutrant ou non préalablement le fond de la pluis avec de l'otolotrem, du salol, de l'aristol, de l'otolol, du dermatol, voire même du charbon dans certains cas. Si l'ulciersion parattu un peu doutque, le pansement avec la pourde de sous-carbonate de fer donners souvent de bons résultats. Ce traitement bien appliqué amènera d'ordinaire une cicatrission rapide.

Le lupus étant sur le point de se cicatriser, il faut une surveillance minutieuse pour obtenir une belle cicatrice. Celle-ci sera en effet bien souvent ce qu'on roudra la faire, car avec une surveillance attentive et des soins minutieux, il est loin d'être impossible d'obtenir une cicatrice plane et souple, même après une cicatrisation très profonde et très étendue.

Cest jei que les cautérisations fréquentes et asgement pratiquées avec le crayon de nitrate d'argant doment des resultats excellents pour empèher les récidives et parfaire la cleatrisation. Si la cicatrisation est languissante, le souscarbonate de fer, combiné on non avec 15ode, le salol, faristal, le demanda, activers le processus cicatricel. Remarquous en passant que la beanté de la cicatrice n'est pas en rapport avec la superficialité de la léison.

La cicatrice une fois obteme, il tautra, si elle ne paratt pas assez satisfairsante, l'assouplir, l'amineri, la resude plus pale, en un mot la perfectionner par l'emploi des scarifications combinices evue pepiloi d'emplatre de Vige cem life ainsi que l'ai conseillé depuis 1884 dans un emploi d'emplatre de Vige cem life ainsi que l'ai conseillé depuis 1884 dans un elemente. Dans certains cas, le Vige sera beureusement remplacé par l'emplatre rouge au minium et au cinabre de E. Vidal.

Enfin, j'ai parfois adjoint aux scarifications et aux applications de Vigo le massage et l'électrolyse pour obtenir de belles cicatrices. Une cicatrice satisfai-

sante une fois obtenue, je recommande d'ordinaire à mes malades de couvrircelle-di la nuit, pendant un certain temps, avec un morcean d'emplatre de Vigo ou d'emplatre rouge de E. Vidal, et le jour d'enduite très légèrement la région avec une pommade au bichlorure de mercure à 1 ou 2/1000, renfermant un peu de talc.

Ednii, il ne fast pas oublier qu'une surveillance attentive des malades est nécessaire encore pendant longtemps. Il flat revoir les malades tous les 15 jours, tous les mois ats maximum pendant la première année, tous les 2 à 4 mois les années consécutives. Cest ainsi que, si une récidive se produit, l'on pourra de suite l'attaquer écorgiquement, et emphére par la destruction immédian qui fatte que de montre de de sainte de un moyen du galvano-cautière de Beanier), de quelques nodules de récidive, la republiadion intensivé des lignômes.

Ces récidives sont pour ainsi dire la règle; car. dans l'immense majorité des cas, il faut savoir que, malgré fout, l'on n'a pas détruit tout le lupôme. L'on obtiendra ainsi une deuxième quéréson, qui souvent ne sera pas définitre. Celle-ci sera suivie d'une troisième récidive que l'on traitera et qui ne sera pas elle-même la dernière.

D'ordinaire, bien traitées et traitées en temps, ces rédidives seroni graduelle ment décroissantes comme intendit, et c'est ainai que, après une série de réci-dives plus ou moins nombreuses, on finira, par obtenir la gaérison définitive du maidade. Comme on le voit et comme je le dis familièrement dans mes cliniques, le médecin et le maida finiron t par triompher du lupus, s'ils sont plus entétés et plus tenaces que lui.

Nous avonsétudiéau chapitre «Complications» les complications eczémateuses, impétiginisées, les fissures et déchirures qui peuvent se produire au niveau de la cicatrice et être prises par un médecin non prévenu pour une récidire de lupus.

Ces complications seront en général rapidement guéries par l'application de mes pates salicytées, salolées, dont j'ai donné plus haut la formule, et chez les sujets à peau irritable, par l'application de la pâte au borax suivante que je prescris fréquemment depuis 1884 dans le traitement de différentes affections cutanées:

| Vaseline            |    |  |  |   |  | 80 .     |
|---------------------|----|--|--|---|--|----------|
| Lanoline            |    |  |  | ÷ |  | 40       |
| Oxyde blane de zine | ٠. |  |  |   |  | 16       |
| Poudre de riz       |    |  |  |   |  |          |
| Talc                |    |  |  |   |  |          |
| Biborate de soude . |    |  |  |   |  | 4. 9. 3. |

S'il y a tendance aux exulcérations avec crevasses persistantes, etc., je les pause avec de l'iodoforme en poudre, ou de l'iodol, du salol, du dermatol ou du sous-carbonate de fer, ou d'une poudre résultant du mélange d'une ou plusieurs de ces différentes substances et j'apolique ensulte un passement blauotidien occlusif avec la pâte salicylée, ou les pâtes salolées et boratées dont j'ai donné plus haut la formule.

Il faut avoir soin de ne pas prendre pour des nodules miliaires de récidive et de ne pas traiter comme tels, les petites lésions miliaires d'acné séhacée qui se développent au niveau de la cicatrice, dont j'ai parlé au chapitre « Complications », et qui simulent parfois au plus haut degré le nodule lupeux de récidive.

Le lupus des muque-uses sers suriout attaqué au moyen de la pointe fine du guarde cautière de Besnire, d'attouchements aver l'acide lattique pur ou disson sins la giyerine autre de autre proportion indiquée plus hand, d'attouchements avec de la comment d

Enfin dans certains cas, l'on emploiera un curettage superficiel ou les scarifications sanglantes d'après la méthode de E. Vidal, suivies aussitôt de cautérisations avec l'acide lactique ou le perchlorure de fer, ou le crayon de nitrate d'argent.

On ne devra jamais négliger de pratiquer l'antisepsie des muqueuses malades au moyen de gargarismes, d'irrigations, de pulvérisations avec la liqueur de Van Swieten pure ou coupée à moitié avec du lait, avec les solutions d'acide borique, alternant avec la solution suivante:

| Salicylate de soude | 4 gr | ammes |
|---------------------|------|-------|
| Biborate de soude   | 4    | ***   |
| Chlorate de potasse | 2    | -     |
| Glycérine neutre    | 50   | _     |
| Eau distillée       | 150  | _     |

Les gargarismes, pulvérisations, irrigations avec les Eaux-Bonnes pures ou coupées de lait seront quelque fois utiles.

Le lupus des vieillards sera dans corrains cas respecté ou tout au moins auguin uniquement par des applications d'emplaire de Vign, d'emplaire rouge, de pommades diverses dont la formule variera suivant les cas, par la méthode de Brooke, en un not par les traitements peu ou pludit pas destructifs, car souvant le lupus évolue chez les vieillards d'une façon tellement lente, tellement torpide que ectée évolution constitue prespeu une godrison.

Ce n'est pas seulement chez les vieillards qu'il faut dans certaines circonstances savoir s'abstenir de tout traitement actif. Il est des cas, très exceptionnels il est vrai, que Besnier a avec raison considérés comme de véritables « noil ime tangere » et qui ne sont justiciables en réalité que des métides sullitaites.

Les complications locales ou de voisinage que nous avons étudiées au chapitre Complications », dues à la résorption du virus tuberculeux puisé dans le foyer scrofulo-tuberculeux, devront être attaquées avec énergie et rapidité. Les gommes scrofulo-tuberculeuses cutantes, les lymphangites scrofulo-tuber-

ce gommes scrouie-tunercueuses cutanees, les lymphangitesscrofulo-tuherculeuses, seront attaquées et détruites par. la curette, par le thermo-cautère, en ayant bien soin de détruire larget manu les bords et le fond de la lésion.

Il faudra particulièrement se méfier des anfractuosités, des diverticulums, et des décollements qui devront être détruits au moyen de la curette et du thermo-cautère. Il sera le plus souvent uitle d'appliquer à la thérapie des gommes scrofulo-tuberculeuses de la peau le traitement mixte que j'ai indiqué plus haut

Que l'on ne se laisse pas influencer par la crainte de la cicatrice. Celle-ci sera en général d'autant plus helle, plus lisse et plus souple que la destruction aura été faite plus complètement, plus largement, à condition bien entendu de surveiller la période de cicatrisation.

Quant aux gommes acrolulo-tuberculeuses hypodermiques et gagilonanires, aux l'ymphangies escotiul-tuberculeuse profondes, elles seront traitées suivant les cas par les injections d'éther iodoformé, etc. (d'après la méthode de Venneuil et de ses dieves), par les injections and amphibol camphère, par les fiches de pitte et de ses dieves), par les injections de naphbol et amphire, par les fiches de pitte de ses dieves de la companie de la c

Les complications osseuses et articulaires étant le plus souvent du ressort de la chirurgie, nous n'avons pas à y insister ici. Notons que, dans certains cas, un lupus ancien, déformant et mutilant des extrémités, pourra nécessiter l'ablation du membre malade.

Quant aux complications viscérales, pulmonaires en particulier, elles seront traitées par les méthodes usitées en pareil cas.

Remarquons cependant qu'une tuberculose viscérale, en particulier une tuberculose pulmonaire surtout au début, ne doivent pas arrêter le dermatologiste au point de vue du traitement local destructif du fover scrofulo-tuberculeux.

Il y a tout intérêt pour le malade à détruire le plus complètement et le plus rapidement possible un foyer tuberculeux périphérique, cause trop fréquente d'une tuberculisation à marche centripété.

Quant à l'épithéliome, qui vient parfois compliquer le lupus, il faudra le détruire le plus tôt et le plus complètement possible. Il faudra le détruire largé manu, en n'oubliant pas en effet que cet épithéliome diffuse d'ordinaire assez loin dans les tissus indemnes en apparence de toute complication épithéliomateuse. Il faudra en outre, sans hésiter, enlever les ganglions suspects, quelque petits

qu'ils soient, et ne pas prendre pour des adénopathies inflammatoires ou scrofulotuberculeuses des adénopathies cancéreuses.

Dans les cas douteux, mieux vaut enlever immédiatement une adénopathie suspecte, que d'exposer son malade à la récidive épithéliomateuse ganglionnaire anrès guérison complète de l'épithéliome enlevé, comme j'en ai malheureusement vu des exemples. Ajoutons en outre que toute ulcération, toute saillie, tout papillôme suspect de dégénérescence épithéliomateuse devra, sans hésitationaucune, être détruit le plus tôt possible.

Telles sont les indications générales du traitement de la scrofulo-tuherculose tégumentaire. Comme i'v insiste depuis longtemps dans mes cliniques, seule une longue hahitude de cette affection pourra apprendre au médecin ce qu'il doit faire, et quelle méthode il doit préférer chez tel ou tel malade, car chaque cas particulier lui fournit des indications thérapeutiques spéciales.

## BIBLIOGRAPHIE DE LA SCROFULO-TUBERCULOSE

## DU TÉGUMENT

AGERMANN. Dissert, de serof. nafuré. Peres 1863. .
FARMOR n'Acquaremente. Sur le moyen d'oster les ciudities — (Guyres chirurgicales Trad. française 1643, Liv. II. Chap. IX p. 305.

AGEN. Librath. des Wiener Kembenhanse. 1875.

ALORE (D.) Tuberculose milisire alguë du pharynx. Soc. Méd. des Högitanz. 1870, ALORET. Wign. Kijn. 1883. Halft IV. p. 85. ALORET. La scrofule et son traitement envisagés

Assector, he seconds of non-trainment oursages conformation at a decouverte du batello de Koch. Revue Médicale de la Snisse Romande 4º anné e Nº 1. Anserer. On scrofnions neck, and on the swepery of acrofulous glands. London 1885, J. et A. Churchill 3º p. 80.

Atmanaton. Sur un cas de Lupus, Giorn. intern. dell. setence. med. Anno 11, fascicoto 11, 172, 1898, Atmanus. Zehenders Angenheübunds. XIII. Jahresburight.

- ALTERET. Description des maladies de la pezz. Fol.

  Peris 1814, p. 64, pl. 19.

  Monographie des dermateses. Paris, 1835.
- Monographie des dermateess. Paris, 1838.
   Monographie des dematoises. Tradnit en allemand par Bloest, d'après Braynne, Leipsig 1837. T. H. p. 24.

AMAT. Bains de mer et traitement muritime de la strofole. Montrellier Médical 1885. AMAT. De la scrofule. Histoires et doctrines. Montpellier médical, 1869.

American (Mac Gaza). Lingus vermotons. Lectures on clin. Médecin. Londres 1879.

— Scrolaloferma vermocomm. Glasgow Med. Journal. Avril 1889.

Annual. Clin. Med. Vi. p. 333.

AMPARENT. Uber die Bebendlung der Kalten Absocsse mit Indofermen injectionen. Tabingen 1885, 28, p. 81. . Amurann. Contribution à l'étude de la tuberoniose

verruquense de la para. Thèse de Paris, 1891.

Antorso. Académie des Sciences, 1885.

— Académie des Sciences, 27 septembre 1886.

T. CIII. p. 359.

 Sur la differenciation expérimentale de la scrotule et de la tuberculose humaine. Revue de Médecine. 1887 p. 97.
 Des divers modes d'évolution de la imber-

Des divers modes d'évolution de la Inberculose espérimentale. Comprès international pour l'étude de la Inberculose 1888. L'insculation aux animaux comme élément de disgnostic de la Inberculose et de la serofole de l'homme. Comprès international pour l'étude de la Inberculose 1888.

Etude sur les moyens locaux et généraux d'arrêter l'extension de la tabarculose expérimentale. Congrès international pour l'étinés de la tuberculose. 1883. ARLT. Zehender's Klimik Monatshiatt. 1887.

Annes. Bitthellongen usber Versuche mit der Koch' schen injections flussigkeit hei lepra und Lupus, Deuts. Med. Wochenschr. 1890.

Auxoran. Contribution à l'étude du traitement du lupus tubertuleux. Journal de Médetine de Bordeanx, 1881.

 Inoculation de lupus dans l'œil d'un isplu-Journ. de Médecine de Bordeaux, séptembre 1885.

Anxoun. Lègre Kabyle, Paris 1861.

Annuary, Voir Raymond et Arthand.

Austan. Du ràclege dans les maladés de la pest. Lyon médical 1875.

AUSTRY ET VALLA. Ohs. de malades traités par le reclage. Lyon médical 1876. T. XXII. p. 439.

Ausant. Le traitement du lupus à l'Antiqualite. Aunaies de Dérmatologie Mars 1888.

— Etiologie et prophylaxie de la scrofule dans '

la première es propriyates que la seculaire dans la première en fance. Revue des Malédiesde l'enfance. Août 1888. Auvencur, Pathol. Untersuch, 1881, Centralbiatt f. d.

Med. Wissensch. 1882. Nº 17. Aussyrz. Slizzoghe d. k. k. Aerize 1864.

Med. Jahresher, 1864. Bd. 2.

 Über die Zeileninflitration der Lederhant hei Lupus. Wien. Med. Jahrbuch, 16%.
 Üeber die mechanische. Behandlung der Hauthrankeiten. Vierteij. f. Derm. and syphilis 1876. P. 562, 565.

Ucher Lupus syphilitiess and scrophulesus. Wan. Med. Presse \$Pi8.

System der Hautkrankheiten. Wien \$881.

Lupus. Eulenburg's Realencyclopedie 1883. Aurikansez. Speciellen Nosologie und Therapie, nich dem System diese berühmten deutschen Aertzes und Professore, herausgegeben von D' Reinhardi. Witsteher 4824.

Avendado (L). Ser un ulcère tuberculeux de l'avantbras surveou par inoculation accidentelle. Etides expérimentales et cliniques sur la tuberculose (288.

experimentales et cliniques sur la tuberculose 1888. Aviocena. Tom. Ill. Leb. IV. Tract. I. Caput VI. Banza. Note sur les repports du bacille de la tuberculose et de la liore avoc les surfuces térm-

mantenses. Comptes rendus de la Soc. de Biologie p. 205. 1883.

— Comparaison entre le bacille de la tuberra-

lose et celui de la lépre. Comptes rendus de l'Institut 1883.

Note sur une espèce de cellules granuleuses et ses relations avec la syphilis, le lupus, le rhinosciérôme et la lèpre. Bulletins de la Soc. Anatomique. 1883.

Banes Der erste Nichtweis des Tuberkeihardlins nnd seinein Nichtweis im Gewebe hiem lebanden Messeben Seet. Fin Marten, mid Hellkunde. Ref. Fortcohr d. Madeein. P. 472 (Bazillen am Grunde eines Yontllargeschwinz, verwerlibb. für die Diagnose der Darmatubercollose 1884.

 Sur les associations hactériennes dans le tuberculose. Congrès internat. pour l'étuée de la tuberculose. 1895.

Voir Cornil et Bubès.
 Communication de la Soc. Anatomique 1883.

- Communication de la Soc. Anatomique 1883.

- Communication de la Soc. Anatomique 1883.

BARDESEZ, Uloire inberculeux de la lèvre, Soc. Anstom. 1882, ne BACKER, Mise an point des vaccinations antitubes-

euleuses en ginéral et des dangers du remble de Koch en particulier. Note lus à l'Académie des Sciences. 13 avril 1891. BAGERLET DE LINGEY. Dissertation sur la dartre rongaunts. 11-25 Paris 1800.

Banat. Lupus du nez consécutif à une fistule incrymaie. Journal de Médeune de Bordeaux. p. 250. Janvier 1687.

Basicery Die Behandlung des ulous tuberculosus am septum natium. Dentsch. Med. Wochenschr. 1891. Banicas. The Morbid human anatomy of some of the most important parts of the human body. London

Balbalero Scomz. De traitement de lupos de la pess par l'écoson et l'acupenciere Britis mod Jourge, 81 sedi 1875.

On lupos and its treatment by a new method. Ned. Times and Grattle. Acut 1876.

On lupus vulgaris, London Churchill 1887.

On lupus crythematórus, London Charchill 1887.

On lopes volgaris or the Wolf. London Churchill 1888.

Balacan, Berlin, Klin, Wochenschrift, 1882, 43.

Banaroux, Du cancer du laryan, Progrès M64, 1888.

Nº 28. Sam. Médicale 1884. Nº 22.

Banaran. Des portes d'entrés de le tuberculèse. Gaz.

Méd. de Paris, 1888.

Banaranere. Lehrbach der Chirurgie.

Banneroseuss. 20 Falle von lupus faciei, 6 Falle von tuberculose der Hant. Deutsche Med. Wochenschrift, 1891.
Ranners, L'Elfoberia del Lupus vulcaris, Giorn. ital.

dello maistito venerce e della palle. Novembre oi décembre \$885.

— La Linfa di Koch 'nelle tubercolose cotamas \$891.

Bauerre. Sue le traitement des manifestations esternes de le scrofule. Congrès internat, pour l'étude de la tuberculose 1888. BARRES. Bulletins et Mémoires de la Soc. Méd. des Högitaux 1835. Barreso. Du lupus vulgaire et de ses rapports avec

at mberculose. The Pracultionner, jnin 1899.

Bannens. Concepto cilinico de la tuberculosi quirurgica. Bol. de med. y cirrurg. Medvid 1895. IV.

Bannen. Malad. de l'enfance. T. I. p. I. Paris 1842.

BARTE De la tuberculose du pharynx. Thèse de Paris 1880. BARTELENY (T.). NY COLON. TRAduction de Dubring, 1933 p. 374.

Barraturer (T.). Du tubercute anatomique ou professionnel des doigts et de sa cure rapide et certaine par les pointes de feu fines et servées. Congrès internat, pour l'étuite de la tubercutose 1988.

Barrier. Voir Rilist et Berther.

Barr. Anatomie pathologique et traitement du lugur.
Thèse de Paris 1831.

Barkman, Voir William et Beteman.

BAUGILIOQUE. Mémoires sur le traitement de la maladie scrofuleuse. p. 6.

 Etude sur les/ousses, la nature, le traitement des maladies scrofuleuses. p. 201.

Bausis. Traité de la phthisie pulmonaire. Tom. II. p. 76. Parie 1798.

— Précis théorique et pratique sur les diathèses. Parie 1853.

BAUMBARTHY. Ueber die Wege der Taberkulosen infection, Zeitschrift f. Kun. Med. Bd. VI, Heft L.

> Ulcer an den Mittelhandrücken. Archiv. for Heilkonde Bd. XV. S. 484.

> - Archives de Virchow, T. 83, P. 297,
> - Eber latente tuberculose, Sammlung Kiin.

Vertr. No 18.

- Uher d. Verhaltnise der Persnicht zur Tuberculore. - Berl. Klin. Wochensehr. 1880, 54 49.

 Ueber Lupus und tuberculose der Conjunctiva. Archiv. de Virchow. 1881.
 Uber Lupus und Tuberculose. Archiv. de

Virchow, T. 82. Centralbi, f. Chirurg. 1884.

— impfluhersalose durch Einbringung von Bint eines tuberculosen Thieres in die vordere Kammer der Versuchsthieres. Centralbi, f. d., med. Wissensbrifft.

- Em Fall von tuberculose der Haut. Ar chiv. f. Hellkunde 1881.

chiv. f. Hellkunde 1881.

— In Baummarten's Jahrenh, 1882.

Centralbl. f. med. Wissenschr. 1882.

Barmanaren. Über die Unterscheidungs merkmale der Barillen der Toberculose und der. Lepra. Monataheite L. peakt. Dermatologie 1884.

Burn. Do traisment de lupes. Thèse de Nancy 1891.

BAYEA (H.). Ueber Lages Careinom. Beitrage zur
Künischen Chiropie. Bd. III. d. 1, 21, 1888.

Bayes. Recherches ser la philaise palmosaire. Parie

1810. p. 614.

BARN. Legons sur la scrofule. P. 228.1981. 2\* édition.

— Allections génériques de la pease. 1805.

Art. Luyus. Dictionnaire succytopédique de

 Art. Lupus. Dictionneire encyclopédique de Dechambre.

De Beauvais. Commu ileation écrits sur le Lupus.

Boxus. Zur Behandlung des Lupus mit Perubalsum Intern Klin. Rundschen, 1890.

— Lupus des extrémités inférieures datant de

longues années guéri per le thermo-tentère et le hamme du Pérou. Manthener meé, Wochenschr. 25 Mars 1850. Béstiano. Additions à l'anatomie générale de Bichat.

Paris 1831.

Bernmann. Uber primare tuberculore der Nasenschlemhauts. Inaug, Dessett. Wurzberg 1880.

Besonn (Curi). Ucher die Behandlung der tuberkubben Heisdrüsen. Werdenry 1885. Besaum, Mehrens seltenere felle von Luguis. Sitzongsbier. der Berlin dermatologisch. Vereini-

gung, 4 Marei (90).

Développement d'un lupus cher un phihinque par inoculation. Soc. de Mad. Berlindies. 24 janvier 1991. Semaine Medicale. 28 janv. 1891.

Branza (M). Uber die Berlehnugen des Lupus sulgaris zur tuberculese, Deutsch. Me.J. Wochenschr. N+23.

 Uher Lugus 'der Schleimbaute, Viertell, E Dermatologie und Syphuta 1888.

Breecc. Der Lugus vor der friandischen medic, Aca-

démie, Lancet 1955.

Benoen, Dissertatio de scrophule, 1709.

Benoen (E4). De lupo. Dissertatio immguralis

Gryphia, 1840.

Benomer. Du traitement et de la prophytaxie de la scrotule par tes ballas de mer. Annaies d'hygiène qublique et de médicchepratique, 1888.

vox Benomans, Die Behandlung des Lupus mit dem Eorh'schen Mittel, Volkmanu's Sammlung Klin. Wochenschrift, Neue Polge, No 22.

BERLINER. Voir Unes et Berline r. BERLINER. Manuel praisque des meladies de la peau. 1884.

BENNARD (I). Etude sur les résultats opératoires chez les scrofuleur. Thèse de Paris 1875 Bernume (S). L'Bérédité de la tebercolose. Clin. française, décembre 1891. BERNOTE, Art. Esthiomène du Dict. de Jascood.

BERTHEAU. Denisch. Archiv. F. Kim. Med. Bd 26, 1881 Busness (E.) Le Lupus et son traitement. Annales

- de Dermatologie p. 687. 1880. Des nonvesux procédés de traitement du lapus. Bull général de thérapentique p. 1. 1881.
  - Lupus toberculeux algu nodulaire disséminé. Réunions cliniques des médecins de l'hônital Saint-Louis, Annales de Dermatol, Décembre 1888.
  - Taberculose verruquense de la peau 31 janvier 1889.
  - Lupus peralo de la face. Synovites fongueuses (scrofulo-tuberculeuses) symétriques des extrémités supérieures. Réun, clin. hebd. des mésecins de l'hônstal Saint-Lonis, 16 février 1889. Annaies de Dermatologie 1889.
  - Lupus vaccinal. Réunion elin. hebdomad. ga vaccenti: reunion cim, neccoman, is mid, de l'hôpital Seint-Louis, 4 avril
  - 1889. Annales de Dermatologie 1839. Article Commes, Dict. encyclopédique des sciences médicales.
- Note spria méthode de Koch applicable an traitement des tuberculoses tégumentaires en général et des lupus en particulier. Balistins de la Soc. franç. de Dermat. 1891. Semaine Médicale. 1891. Besnum et Dovor. - Traduction de Kaposi, dernière

Season, Da lapus compliqué d'épithéliome. Thèse de Lille 1885.

Stary. Traité des maladies de la pean. - Abrécé reguiere des maladies de la pean. Rédige per Cazenave et Schedel. 3- edition 1838.

- Journal Hebdomadaire, T. IV, p. 76. Buznors, Aligemeine Chirurgis 1839. Buson-Husoneno, Lehrbuch der pathol. Anatomie. Berren (Heinr.). Uber Syphilis and Smermaberillen

nebst Bemerkungen über die farberische Eigen-tüm lichkeiten der Smegma und Tuberkeibseilten. Virchow's Archly, B4 106, erano, Contralb. f. med. Wissenschr. 1873, Uher

Tuberenlose der Haut. BLASCHED. Ein Fall von Einem anf Luposen Boden ent-soandenen Epitheliom. Berl. Elin. Wochénschr. 1850.

Das toberkulin in Dermatologie. Berl. Kün Woehensehrift 1891.

Brazzes, Klin.chirorg, Bemerkungen, Halle 1832, p. 95. Brock, Kfinische Beitrage zur Gesologie und Patho-geneils des Lapus vulgaris, Viertelj, f. Dermst und Sypoll. 1888.

Bress er Duvat, Archiv, cônér, de Médecine, 1884 p. 145. Bruss, Scrofnlide du pied. Archiv. génèr. de Mad. novembre 1887

Boxes. Diarnose und Behandlung des Lupus vulgaris. Tidskr. f. prect. Med. 1881. - Vierteli. f. Dermat und Syphii 1882, p. 572.

Bescum. Congrès français de Chirurgio. 1885, BOLLINGER. Uber Impf. und Fütterungs Tuberenicse. Archiv. f. exper. Pathol. und Pharmacia

Zur (Elialogie der tuberculose, Manchener med, Wissensch, 1883

Bosserus, Seppichr. Anat. conce. p. 152, 1679. Bonnesse (A), Historique du traitement du Lugus,

Thèse de Paris 1883.

Bonney, Dissertation sur les écronelles. Dissertation sur les fameurs scrofuleuses.
 Paris, 1757.

Beares. Neavean traitement de la scrofnie. Nimes 1889, Reservant, Tuberculese of phthisis pulmonaire 1858.

Majadies par relentissement de la natrition. Thérapoutique des maladies infectionses.

Boccura (Ab.) Des signes qui permettent de soupçoi ner la tuberculose chez les enfants. Thèse de Paris 1890 Bourr (Th.) Goer, Chirurg, T. H., Hb. VI. De affec-

tibus externs, sect. IV, p. 305 BOURLY. Revue de Chirurgis, 10 Novembre 1888.

Résultats primitifs et éloignés du traitement des abols froids. Revue de Chirergie, 18%, p. 405.

Même sujet. Congrès français de Chirurgie. Puris 1885, 1886. Bouncany. Des bains de mer en hiver dans le traite-

ment de la scrofule. Thèse de Paris 1890. Bouncenars. Sur quelques observations de scrofule cher le vietlard Thèse de Paris 1876. Bouseout, Voir Poulet et Bousepet,

Bourano (A). Tuberoniose nasale. Thèse de Paris 1889. Bouven. De l'infinence du tranmatisme et des irrita-

tions extérieures dans le développement desproductions tuberculegees. These de Paris 1877. Bowns. Two forms of skin tuherenloses. Boston Med. Journal. T. II, p. 154. 1888.

Cases of cutaneous tuberculosis with histological studies. Journ. of cutaneous and ennito-orinary diseases, 1890.

Boyer. Des disthèses en chirurgie. Thèse de con-Traité des maladies chirurgicales. 3ª édition. Basquerave Tubercules anatomiques chez qu m gon boucher. Annales de la policimique de Bor-deaux. P. 57. 589.

Barns, Lupus des Laryny, Viertelj, f. Dermat, and Syphil. 1882, p. 571. Anatomia del Lepus delle muosse. Padova

Barronx, Tuberculose oder Lupus der Nasensch-leimhanie. Dentsch. med. Wochenschr. 1837,

BRIDGER (O). Uber tuberculosis verrucosa cutis, Virchow's Archiv, Bd. 149. Uner die Elmwirkung des Koch'schen

Verlahrens auf Schleimhaut Lupus-Barsten two Namers. Idem. Dentsch. Med. wochenschr. 1891. Banaguer. Rec. périodique de la Société de Médecine

de Paris. BRISSAUD, Art. Luppa du Diet, de Jaccond.

Etudo sur les tuberenloses locales. Archiv. de médecine (850. Art. Scrofnle. Dict, pratique des Sciences médicales, Vol. 22, 1559

Tuberculose cutanés. Bull. de la Soc. Méd. des Hôp. Juin 1887

Etude sur les tuberculoses locales. Arch. gégér, de Médecina 1887.

Because Er Josies. Gommes scrofulcases. Revue Mensuelle de médecine et de chirurgie \$879. Barguant at Guntar. Tuberculose papillomate-crastarée. Soc. Méd. des Höpitaux. 24 juin 1887.

Soc. Méd. des Höpitaux. 25 jan vier (889)

Brock (A). Gazette Hebdomadaire, 1889. Becoowszi, Archiv. de Virchow, 1825. Brooks, Traitement du lupus, Middland med, Jones,

1886

 A preliminary treatment of topus vulgaris.
 British Journ, of Derm. 1890. Baocq. Les Rapports du lupus et de la tuberculos

Journal de médecine de Paris, Octobre 1883, p. 446, Traitement du lupus érythémateux. Ilid. \$886.

- Traitement des maladies de la peau, 1890. Bronson, Lupus vulgaire de la jone et du uez. Journ. of. cnt. diseases. Avril 1890

BROUARDEL. De la tuberculose des organes génitaux de la femme. Thèse inaugurale. Paris 1855. Baccanus, Boctrines médicales, T. IV, 1834. Baswot (Lennor). Remarques sur nu cas de luj

de la gorge, Med. Presso and Circular, 18 avril 1889.

Baroonn. (0). Tuberculosis verrucosa catis. Memorie Acad. Med. di Genova, p. 75, 1888. Baux. Des socidents imputables à l'emploi chirurgical

des antiseptiques. Thèse d'agrégation, Paris 1826, Bauxa. Gnérison d'un inpus vulguire par la galvano-caustile. Berlin. Kiin. Wochenschr. 26 juillet 1888,

Baumaau. Des uloérations tuberculeuses de la bouche. Thèse de Paris 1887 Bauxs, Berlin, Klin, Worhenschrift, 1870.

 Archiv. f. Klin. Chir. 1887. Bd. XXXVI. p. 189. Bank, Wien, Med. Wochenschr, 1854 Booquov. Angine scrofniouse. Soc. Méd. des Hôpé-

tanx 1872, BULL, Lupus pharyngis, Klinik, Aarbog, Christianis

BUNLUNEAUX. Cougrès internat. pour l'étude de la tuberculose, 1891. Busen, Klin, Archiv. f. chirurgie, Bd. 15,

Uber die Exitheliomartige form des lupus der Extremitaten. Langenbeck's Archiv. Tom. 15.

BUTLES. Diseases of the tongue. Londres, 1883. Burreer, Du chancre de la bouche, Son diagnostic différentiel. Thèse de Paris 1818.

Calmeau (I). De l'étiologie de la scrofnie. Thèse de Paris 1850. Campana. Tuberculose de la peau et des muqueuses — des organes génitaux externes. Congrés de Pavie 1887.

Tuberculosi cutanea verrucosa e sim-plice. Memoria Acad. med. di Genova, p 75, 1888.

Casersear. The relationship of lupus to tuberculose. Lancet 1887. P. 108. Ou scrophuloderma. Archiv. f. Dermat. 128, p. 54,

Capitan. Tuberculose cutanée primitive par inoculation directe. Mé seche moderne. 2 oct. 1890 CAPPELLE (J.-H.). Essai sur la nature et la curation des affections scrofelens

CARLSWELL, Hinstr. Pasc. I planche 3, F. j.

Canvar. De la tuberculose nasale. France médicale. 10 juillet 1887. Nº 84. p. 1007. Cantorwitars. Tuberonlose à début pulmouaire et à forms apopletique. Propagation au pharyur, any amygdales, au layur, aux ganglions carolidiens et sus-claviousires. Taberculose intestinals. Bull. de

la Soc. Aust. 1889. Casamanca. Des affections de la cloison. Thèse de Paris 1876.

CASATI. Scrofolosi e tubercolosi e l'estirpazione delle landote lintatiche tubercolari. Roma 1886, f. L. GANZALO: Utilité des frictions avec les solutions de sublimb dans le lupus de la peau. Riforma med.

Carran, Traité élémentaire des distibless. Monipoliter 1851. P. 89.

Garmane. Legons sur les maladies de la peau. 1841-1843.

 Les Gourmes, 1843.
 Carry. Obs. de lupus des maquentes guiris par un érysiphis. Annales des mal. de l'oreille et du

laryan. T. 6, 1880. P. 35.

- Thèse de Sabatier 1882.

 De l'induence des bains de mer sur la scrofule des enfants, 1885.

 Trailement des abole froids idiopathiques per

l'ablation agrès soldification. Revus de Chirurgie. Paris 1835, V. 494. Gales. Méde. libri octo. Londini 1837. Lib. V. Cap. XXV, III, 7 p. 494.

- De theriomate.

Cenasa Tayuya contro la serofula u la sifilide. Rema 1877. Cannoux. De certaines lèxions de la région naso-pha-

ryugienne que l'ou dait rattacher à la syphille. Thèse de Paris 1875. Camperux. Aust. pathelog. du Lupuz. Soc. 18èd. de Lyon. Juillet 1880.

Charmetaux et Renavel. Note sur un cas de injus de la face, Annales de Dermatologie 1831. Charmetron. 3º vol. des Prix de l'Académie de Médecine.

CRASSAMONTEN. Augine tuberculeuse. Thèse de Paris 1830. CRAUSET. Traité désmentaire des maisdles de la peau,

d'après l'enseignement liberique et les leçons ollulques de Casnave. Paris 1838. Caaurgan. Gaz. habé. p. 285, 1872.

la tubérculose. Parie 1872. Lyon médical 1870. Nº 5.

Lyon medicu 1870, N° 5.
 Revue Scientifique 1873.

Buil. de l'Acad. de Méd. 3 juin 1873.

Bevue Scientifique 1874.

Discussion sur le tubercule austamique.

Congrés mitereal: pour l'étude de la tuberculose. 1888.

— Journal de Méd. vétérinaire. Mara 1889.

Chanver. Gez. Hehd de Méd. et de Chir. 1886. Canvarer. Epithélioma de la face succèdant à un

CREVALET. ESABERIOGIA de la face succedent a un lugeus. Archèv. génér. de Médocine. Jany, 1883, P. 92, GEARL. Tuberculose der Hant. Wien, med. Jahrenbenient 5877, P. 229.

Crean: Utoérations imbercuisasses de la pesu dans un osa de inherculose chronique des promons et des intestinas, Wien. Med. Jahresb. Hec'. Ill. 18871. Causa: Uber den Befund ausgedelnster ünberculoser mid-ration in der vulva und vagina. Vietroij. f.

Derm. und Syphii. p. 345, 1886.

Canan ur Janson. Bin Fell von tuberculose dar
Hant. Viertelj. f. Derm. und Syphii. 1879. P. 185.

Cauan ar Rum. Lupus vulgaris taryagis. Viartelj, f. Derm. uhd Syphil. Carpus. De la cachexie des prisons. Thise de Paris.

Caustrace. Contribution à l'étude thérapeutique du Lupus de la face. Thèse de Paris 1887.

Construct. Sur les préparations d'or et les déférentesmanières de les administrer. Paris 1883. Consegue., Maiadies des femmes, P. 92, 4866.

Chanceur, Guèrison de lupus par le streptocorne de l'éryapplie, Boll. d.Soc. Leancisiana. Resse 1888. Glano. Voir Verneull et Ciado.

Painter Clarke, Trans. of the pathol. Society of London, T. 27.

Clarkers, Tuberculous des ganglions lymphatiques

CLAVEUM. Tubercuites des ganglions lympheliques chez l'adulte. Thèse de Paris. CLUPTON. Lingus ancien din nez avec ulcérations récantes, tuberculosses des lèrres, du paints, du pharyns et du larynz. Clin. Boot. Transaction. XX 1864.

Comuser (A). Contribution à l'étude du lupus éléphantisatque. Thèse de Paris 1885. Como F. Beltrage zur Biologie der Pflanzen. Ed II Heft 3.

Commune. Die tuberoniose v. Standpunkte d. Infections Lehre. Leipzig 1882.

— La tuberoniose au point de vue de la dec-

trime de l'infection. Trad. Musgrave Chy Progrès Médical 1882.

Vorl. uber sitg. Pathal. I Aufi. Bd. III. S.

704, 720.

Commun. unu Frances. Virch. Arch. Bd XXXV.

S. 200. Commune une Salemeerer. Stimmgah. d. Schles. Gesellsch. Breslen. 13 Juli 1877.

Constr. Des ulcérations inherenleures de la houche à propos d'un cas d'ulcération inherenleure des lèvres. France médicale 1977. Conss (E). Nature des adénités externes dites sorofu-

Cones (E). Nature des adécites externes dites sorofuleuses. Thèse de Lille, 1881. Cours. Bull. Acad. de Méd. 1879.

- C. R. Acad. des Sciences. 1885.

 Bell-Acad. de Médecine. 15 Août 1887.
 COLLERN. (Hérbert). Lupus vulgaris. Its tesaiment by the local applications of sulphurous sold. Med Times 1884. 26. 4. Conconarri. Sulla natura e struttura del Lupo vulgare
Annal. univera de med. Torino 1875.

— Il nodulo de vero lupo, Torino 1880.

Conser. Voir Barthélemy et Colson.

Cosser. Etiologie et prophytaxie de la acrofule dans
la première enfance. Archiv. générales de
Med. Cet. 1885.

- Tubercules entanés multiples avec gomme scrofalo-tuberculeuse chez na garpen de 6 ams 1/2 Annaies de Dermatologie,p. 456.

1899. Réum. ofini. Bebd. des médicins de l'hôpital Saint-Louis 21 mars 1899.

Ulcérations multiples végétantes de nature peo bablement tuberculeuse. Réun. ofin. bebd des

médecias de l'hópital Saint-Louis, 20 éécembre 4899. Annales de Dermatol. 4889. Comanne. Serofalides régétantes da bras et de la main. Lyon médical. 43 novembre 1897.

Coness (S.). Dictionnary of practical surgery. Art. Noli me tangere. In St. Lendon 1889.

CONLEYS. Copland's Dictionnary of practical Medecine. Vol. III. p. 730. London 1838. Contex. Der Lupus vor der Friendischen medic. Aca-

démie. Lancet 1875. Comm. Société Médicale des hôpitaux 1872-74.

Bultetin de la Société enatomique. 1874.
 Journal de l'anatomie. 1878.

 Le Microbe de la inberculose. Journ. des connaissances médicales. 1882.
 Sur le inberculose des maquences, considé-

rées comme porte d'entrée du virus inberculeux. Congrès intern, pour l'étude de la taberculose, 1888,

Voir Laleir.

Convex or Banks. Note sur le bacille de la inberculoss. 683.

 Topographie de bacilie de la taberculose, 1884.
 Les Bactéries 1890.

Connil Er Mésan. Tuberculose et Déphihérie des gallinacie. Journal de l'Anstemie de Bobin.

Countax. Conditions de l'intervention chirargicale dans les localisations externes de la tuberculose. Thèse de Paris, 1884.

Courses. Lamost. Novembre 4582. Conve. Tuber culose de la pozz. Archives de Physie-

logie 1874-72.

Note sur un fait d'érysipèle inherunt-easteur.

observé deus na cas de philisis pulmonaire Archiv. de Physiologie, 887-72p. 103.

Commann. Archives Inhumens de Larympiologie. 1886.

Canazza. Sitrungsh. 4. phys. med. Soc. Erlangen 1882.

Canazza. Eléments of general and path. anatomy. #Ginkury 1846. Gameuros. Des rapports entre la imberculisation locale et la imberculose générale. Lancet. 20 Mars 1880.

Carrowers, Markel's teryngis. Bericht in Schmidt's Jahrbnicher, p. 259, 1833. Rancusyst Cancern, Diseases of the skin, 1888.

The treatment of lapus by
D\* Kochs method. Lancet,
22 novembre 1880.

Caccera (L). Inscalation secondaire de la peau conséculire à des foyars unberculeur sécus-cutanés on probleda. Thèse de Peris (828). Cauventures. Traité d'anaiomie pathologique. T. IV

Gauvannes. Treité d'anatomie pathologique. T. IV Faris 1882. Guales. Eléments med. pratique. T. 2 p. 476, 602,

607.
Curr Lam Sur la présence de bacilles inherculeux dans l'appareil général sain des inherculeux pui-monaires, Arch de Virchow, Ed C III, p. 522, 1695.

Cunns (Th). Observation d'esthiomène de la région vulvo-ansie. Annales de Dermatologie. Tom. II. Cusmus. Voir Wigglesworth et Cushing. Cusmus. Académie des sciences de Venus 1984.

Curson. Uher die Entschung der Tuberculose nach Transplantationen. Centrellbätt f. Chirurg. 1886. Bassomen. Tuberculose et scrofnie. Sec. Med. des Höritsur. 1890-84.

DANEL (J. W), Ulcársina in beccaleuse consécutive à nas injection de morphius. Journ. of out. and. ve-

ner. diseases 1803.

Danuer. Philhisis et scrofule. Thèse de Paris 1802.

Danmerno. Scolété de Biologie. 45 cotobre 1887.

 Adénopathie cervicule symptomatique d'amygdalite tuberculeuse. Congrès internat, pour l'étude de la tuberculose 8888.

Danim. Lugas exedens du nex. Tuberculose viscérale, Bull. Sco. Anatom. Férrier 1880. Danimos. Contribution à l'étude de la imberculose de l'appareil génital chez la femme. Thése de Paris

DAUVERGUE. Considérations anatomo-pathologiques et nosologiques sur l'esthiomène pour en désigner la nature et en indiquer le traitement. Annaies de Dermatologie 1874. 75.

Dauzar. Le Lupus et son traitement par les eaux de la Bourhoule. 1889. Danova. Tuberculose cutanée. Gazette des Hôpitaux

1880. DEFAY, Tuberculosa vaginy, Revue de Médecine Tchéque Hisva, 1889.

Dramoë (Sylvius). Francisci Delabos Sylvii opera medica. Amstelodami apud D. Bisavirium et A. Wolfmans. 1679. Dezenoù Tractetus de phthisi 1679.

DELEGEN. De l'adénopathie carvicale des scrofulenz Thèse de Paris 1876.

Dm.rcs, Maladies répuiées chirurgicales, T. Ill.

— Chirurgie clinique, Montpellier 1828, T. 1.

P. 374.

 Gazette des Höpitaux. 1828, p. 488.
 Dzawas. De la généralisation tuberculeues après l'abla tion d'un inhercule initial. Etudes oliniques et espèrimentales sur la tuberculose posities sous la direction de la commence de la commence de la commence.

tion de Vernanii. T. 5, P. 238.

Deseur. Bacillare tuberculose infection eines chronischen Erems der Buuchderke. XXXIII- medicin-Bericht uber die Thätigkeit der ennerseben Kindermitish in Bern.

 Zur dieznostichen Bedentung der Tuberkelberlien für das Kindersalter. Berlin Kim. Worbemehr. 1883.

- Bericht des Berner Kindorspitals, 1884.

 Lupus und tuberonlose. Wurzburger Med. Elatter 1887.

 Lutus und tuberrulose. Viertell, f. Derm.

und Syphilis 1887. Heft. 2.

— Tuheroniose. (a). Infection einer alteration

(6) Multiple tuberenlose der Mur d Gaumen und Rachemobleinhaut. Klin. Mitthellungen aus dem Gehiete der Kinderheilkunde. Berne 1889.

DENCER. Ein fall von inberonloser inoculation. Deutsch. Med. Wochenschr. 1890. N° 13. Dervoer. Contribution & Tétude de la juberculose cu-

tanée. Thies d'agrégation de Bruxilles (200).

Danvulle (L.). De l'infection tuberculeuse par la voie gantale ches la femme. Thèse de Paris (200).

Des ulcérations tuberculenses de l'anna. Journal des Sciences Médicales de Lille. 1890.

Descrivers. Utelestions race et non vinarisones, de la vulve et du vagin. (Tuberculose, Cancrolde, Esthiomème). Archives de Nocologie 1888. De Suer. (Ed.). Classification den dermetoses. Thèse d'arriention. Procelle 1870.

Dunnes, Société Médicale des Hôpitaux, 1871.

Noie critique sur l'againe soménieuse. Sec.

Méd. des Hôpitaux 1672. Desreits. Pratique journalière de la chirurgie. Desenvales. Mém. de l'Académie de Médecine.

DERRUMIES Mém. de l'Académie de Méderine. Mars 1884; P. 31. DERTSCHEUNN. Centralbi. f. d. med. Wissenschrift.

 Evolution extraordinaire d'une tuberenles inoculée dans l'œil du lapin.
 Zeitschr. f. vergl. Augunheik, vol. 1, 1887. Dgursomann Uber Miliartinberoulose des Gehitzes und seine Haut med ihren Zozammenberg mit Ausen affectionen. Grafe's Archiv. f. Ophthelm. Bd. XXVII.

Directarov, Pathol. interne. Tom. 1, p. 456. Directarov et Kassassen. Bull. Acad. Med. 23 août

1881 et 3 juillet 1882. Draxes, Coars des opérations de chirurgie, p. 641.

Donaux (Jose). Encyclopedia chirurgia rationalis, in Opera omnia. Franc'ort 1933. Douranzerove. Tuberkelbacilisa in Lapus. Monstshelle f trakt. Dermatol. Juin 1833.

> Zar (Etiologie des Lupus vulgaris, Internat, Med. Congress in Copenhagen, Viertelj, f. Derm. und Spphil 1884.

 Therapie des Lapus, Monatch, f. Prattische Derm. 1884, N° 5. Analysé par Beanler in Annates de Dermatologie 1884.

 Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft. f. Chirurgie Berlin 1885.
 Fall von Meningitis tubercalesa nach Lupus. Tuberkelbasilien im

Blut. Deutsch. med. Wochenschr. 1855, N\* 7.

Meningitis tuberculosa nach Lupus.

Denis, Med. Wochensch. 1895.

Lupus and Hent taherculose. Denisch.

Med. Wochenschr. 1887.

 Lupus de la face, du membre supérieur droit et du larynx. Berlin. Klin. Wochenschr. 1888.

 Archiv. f. Derm. und Syphil. 1890.
 Verhandlungen des XIV Congress-Chirurguchen. 1890.

 Weitere Mitheilungen über die mit dem Kochschen Heillmittel Gewonnenen Erfahrungen. Deutsche Med. Wochensch. 1894.

DOYEN. Sur le traitement du lupus et des épithéliomas per l'acide lactique. Journ. des Connais. Médicales. 1835.

Deacks. Riofges uher Lupus der Schleimhaute. Inamg-Dissertatio. Merdurg 1870.

Des tuberculoses lotales. Gaz-Habd. de Ned. 2t octobre 1890.

DEON (Acmuza). Application du raclage à qualques maindies outanées. Lyon Médical 1878. T. XXII. p. 489.

Dunan. Des tuberculoses de la mamaille. Thése d'a-

grégation.Peris 1884.

Dunns (Americo). Rapporte annuale dei maiattle cutance cursin nello speciale comparte copedate Mag-

tance cursin nello speciale comparto copedate Maggiore di Milano, del dott. Angelo Dubini mell'anno 1885. In Fasc II del Giorn, delle malattic venerce è della pello in Milano 1867. Dunous (S. P.) Nonveau traité des serofules. 1720. Denous-Haveners. Relation de 4 cas d'épithétions nés-

sur nne cicatrice de inpus. Journ de Méd., de Bruxelies. T.LXXVII

 Du lupus vulgnire. Thèse d'agrégation passée à Bruxelles. 12 Décembre 1930.

1990.

Dersemman Ancul. De la taberculose entanée primuive par inoculation directe. Archiv. de Méde-

cine Expérimentale. Nº 5 1er Septembre 1890.

Douart, Tuberculose de la honche et en particulier de sa forme curatiès. Thèse de Paris 1880.

Durres, 1 obs. de traitement du lupus par l'acide sa-

Heytigne employé d'abord en loilons, pais en pondes Med. Times and Gazette, Vol. 1, p. 550, 1879. Dosuur, Leçons sur la tuberculose linguale. Ann. Med. Chirure, franc. et étrans. Perés 1878. L. 185

DURANES. Considérations pratiques sur les maledes scrofnienses et leur traitement par les préparations d'or. Paris 1809.

Von Durano. Em Fall von Impftaberoniese. Ein fall von Lapus miliaris oder segenannten akné lopus. Monatshelte fur Frakt. Dermatologie 1888.

 Ein Fall von Lupus militaris. Monatsh. f praktische Dermatologie 1888.
 Du vanno. Diseases of the skin. 8° Ed. p. 489, 1882.

Du petit scrofuloderme tuberculeux, Amer.
journal of med. sciences. Janvier 1832.

Tradit des majudicade la peau, Traduction

Troffé des maladies de le peau, Traduction
Barthélemy, Paris 1888.

Descontraline. Société Médic. des Hôpitaux, 1872.

DUMBULES. De quel mes lésions tardires de la scroînie chez les viciliards. Thèse de Paris 1854. DUMBAN BULKLEY. JOHN. of. cut. and vepereal disca-

Denough Marray Lugas hypertrophiquedes grandes livres ther in femme, Obst. soc. of London. British Jeans. of Denousle, Oxforbe 1858.

DUPLAY, Lupus des fosses nassies. Gaz, des Hôpitaux, Nº 122, 21 Octobre 1880.

 Ulcération toberculeuse du rectum et de l'anus. Archiv. génér de Médecine. Juillet 1882, p. 42. T. II.

Durces, Sur un cas de tumeur suppurée des lymphatiques des membres supérieurs, Annoles de

Dermatologie 1870.

Dunce, Note sur la casso-tuberculose des ganglions lymphatiques et de leur traitement. Congrès in-

ternational pour l'étude de la tuberculose, 1488.

Duvat (V). Traité pratique et théorique des maladies seroinleases. Paré-1857.

Esnams. Uloère inberenlenz des lèvres d'origine tranmatique, Berlin, Klin. Wochensohr. Emmor. Uber das Hydroxylamin, als nenes, wichtiges dermatetheraputischen Beilmitel, Monatish f. praktische Dermat 1899.

Uber meine Erishrungen mit der Tuberculin théragie bei lugus und einigen anderen Dermatosen. Thérapentische Monatah. September 1891.

natha, Septembre 1391.
Essuarenzo, Transplantation d'après la méthode de Thiersch dans le lapos veligaire. Wien. Klm. Wochens. 480.

Eim. Wochens. 1850.

Beitrage zur Impfinberculose des Mensoben. Wien Med. Wochenschr. 1887.

No St.

Barrow. Lapses vulgaris nasi. The New-York dermatological Society. \$888.

— Tubercolosis verrucosa culis. Journ. of. Amer. mád. Assec. 1889, Extuyan. Gaz. Hebd. 1881 p. 183.

Exor. Note sur le traitement germicide du Inpus per les mercurieux. Union Médicale 1823. Bianyanna, Inoculation der Toberculose bei einem

Kinde. Berlin Ellinisch. Wochensch. 1885. Analyse in Revue des Maladies de Tenfance 1885. P. 471.

 Syphilis and tuberonlose. Berlin. Klinisch. Wochens. \$880.
 Die Behandings des Lungs mittelst der

Estiny Mémoire sur Louis mittest der Ecchischen Mehnde. Wiener Medizin. Presse 1888. Estiny Mémoire sur le traitement du Inpas. Revue Mid. Chiurg. Faris 1894. Estintare. Kim Volicia bl. Diagnose og. Beh of Haden. Liliod. Coccabarre. 1870.

Ersexum, Patholog, Anatomie des Larynx und der Traches 1880.

— Prag. med. Worhenschr. 1831, 54-52.

Errennen er Kussa. Handtsich der pethologischen Anatorne. 2 Bd. 4 S. 162. Erspassen, Gaz. Med. de Londres, Novembre 1845.

Esmancu. In traité de Pitha-Billroth. 1871.

— Aphorismen uber Krebs, In Langenbeck's

Archiv, f. Kim. Chir. Bd. XXII.

Die behandlung des Lupus mit Koch'schen Lymphs. Deulsch. Med. Wochenschr.

n'Espece. Revue Méd. de la Suisse romande. 1882. Vol. 42. n'Espece ar Picor. Mannel pratique des maledies de l'enfance. Art. Scrothie et Tuberculore. 2º édition

Escangao, Ganeta Lekarska, 1886. Econo, Archiv, f. Heilkunde, T. 15.

 Esse, Archiv. f. Heikunde, T. 15.
 Pathelogische Untersuchungen nber Lapus. Archiv. f. Heikunde 1874. Evz. Semanne Médicale 9 Novembre 1887, P. 457,

— Communication of tuberculosis by ritual cir-

commission. Lamost 1898, P. 170, T. I.

Impressions of the results of D\* Koch's treatment of tuberculosis. Lamost, 29 Nov. 1896.

FARER. Uber Lapus vulgaris. Insug. Dissertatio. Worzburg 1889.

FAURE. Prix de l'Acad. de Chir. p. 31, 35, vol. 3.

FAUVEATEEL. Formes bénignes de l'angine scrofuleuse. Thèse de Paris 1878.

Francesco, Zeitsch. f. Chirurgie. Bd. XIV, Heift, 5, 6, S' 583.

Francesco, Scrolulous or tuberculous stands of the neck.

Figuration. Serofations or furberculous grands of the neck. Canada Lancet. Toronto, 1886-87, XIX, 193-196. Finatos. Sur quelques ulcères spéciaux dévalogpés an

nivem des orthoes naturells chez les tubercalque.

Son Médicale des Högitans. 1814.

Son Médicale des Högitans. 1814.

Fassers. Thatement des nidorations tuberculeuses par le naphtol camphré. Son de thérap. 87 (évrier 1889.

Fassers. Abois fruids trailés par la méthode camplante.

Gas. Hésél. des solets. méd. Esordens. 4889. VIII.

 Th.
 FRULARD, Toberculose infantile à manifestation; multiples. Réon. clinic, heòdomadare des médec. de l'Hôpit. Sé-Lonia. 7 mars 1839. Annales de Dermatelogie 1839.

 Lopus toberculeux de l'avant-bras dorant depuis 68 ans, sans trouble grave de la santé. Réunica clinique beboomed des médecus de St-Louis. 29 Mai 1899, An-

naics de Dermstologie 1889.

Lupus érythémateux on tubercelose de la lévre inférieure. Rénnion élinique hebdomadaire des médecins de St. Logis, 133 Jaim

1839, Annal, de Derm. 1839.

Nouveau traitement de le tuberculose par les injections de sérum de chien, Annales de Dermatologie 1839.

Fronce. Beitrag zur Keintniss Mißertnberkniose der Mundschleumhant und auferem Hant. Allgem. Wien. Med. Zeitung 1883.

 Zer Kentniss des Miliartuberkels, Wien, Mid. Jachtesh. 1883.
 Über tuberculo o Geschwiger an der Schleim

hant der Mondhohle. Ges. d. Artze in Wien, Wirn. Med. Woch. 2 S. 42, 1883.

 Lapus and taberculose. Centrahi, far. Bakter. P. 313, 380. 408, 1887.

 Ueber die sogemannte Leichenwartze (Tebercalosis verrucosa euns und ihre Sitzung zum Lupas und der tubercalose, Deutsch. Med Wesbensche, 1835.

Med. Wochenschr. 1888;
Fauer (Ch). Stode sor les conditions anatomiques de Phérédité de la toberculos. Revue de Médecine.

Jant. 1887.

Prover, Resai sur l'esthiomène de la région vulvo apale. Thèse de Doctorat: Paris 1876.

Firmense. The transmissibility of tobercolose, Bri-

tich and Foreign mello-chirurgical Review. Octob. 1874.

FLEG. Ethode cliulques et expérimentales sur la tuberculosa. 2º fasc. 1887.

ver Foora. Denta Med. Wochens. 1886. P. 647.

FORGERISSE. De la secolule. Med. Neys. 25 avril 1888.

Fonoron. Tuberculosis vermoosa cutis. Journ. of. Cut. and. Genito-urinary diseases. 1894. Fonoron. Traitement de l'adénite tuberculeuse. Gaz. des Hip. Paris 1889.

Fountan. Handbuch II, p. 300.

Founkan. Einde sur l'angine ulcéreure maligne de nature scrofuleuse. Thèse de Paris. 1871.

Fourniss (Alfred). Syphilis héréditaire tardine. Peris 1888. — Tuberculose cutamée plante à éve-

lution serregimense. Réun. clin.
hebd. des mid. de Thôp. SuintLouis 10 jauv. 1839. Annaies de
Dermatologie 1839.
Fownen (R). Uber einen fall von Lugus des Gesichts

mit ammittaliste anf folgender Haut transplantstionen. Brooklyn Med. Journ. Febr. 1991.

Fox (Colectt). Des différentes méthodes de traitement de layor. Journ. of. cul. and vener diseases. Mars 1832.

Fox (G. H). Traitement do Lupus. The Mod. News. Mars 1813.

Fox (H). Lupus of the foot se. Brit. Mid. Journ. 24 octobre 1894. Fox (Filhury), Lancet 1818.

- Practitionner 1870.

Fox (Wilson). Pathological Society. London 1878.

Fraccur. Etude des traitements divers du lugus exedens. Thiese de Paris 1878.

France, Traité de pathol. interne. Trad. de Bayle.

Farm's. The nature and surgical treatment of scrothlous cervical glands. Dublin J. M. 1886, T. S.

 1885, T. S.
 On the asture of scrotulous glands in the neck and the inrgical treatment. Trans. Acad. Mid. Ireland. Dublin 1885, T. 4.

Acad. Méd. Ireland. Dublin 1886, T. 4.

Francial. Ein Fall von tuberculose der weibl. Harnbisse und Harnrobe, Virch. Archiv. Bd. 91, 8, 39

- Voir Balmer et Frânkel.

Über die miliartubereniose der Pharyax.
 Berl. Kiin. Wothenschr. 1816. No 46,
 Fannen. Case of strumons hypertrophic of the épi-

maken. Case of strumons hypertrophic of the épiglottes and laryageal stricture, exusing stenosis of the laryax. In Ann. path and surg. soc. of Brooklyn 1989. Farmeannes, Untersuchangen aber Lupus. Archiv.de | Virchow. T. 0).

Uber Incale Infection. Volkmann's Samm-lung Klinischer Vortrage. No 64, Med. entrabl. 1872.

fiber locale tuberculose. Volkmann's Vortrage, No 13, 1881.

Properties. Über die Hanfigkeit der Tuberk, und die Localisationen im Kindecalter (Jahrbothf. Kinderbellkunde T. XXIV, p. 47.

Pressures (G.). Serminions or tuberculous glands of the neck, Canada Med. and Surg, Journ. Mon-

Process. Screduloder me phleymanenz. Janen. of. cut disesses. Juin 1890. From. Die Krankhaften veränderungen der Haut und

threr Anhangs . Göttingen 1890. Oaxezzanu. Del lupus Bolistina delle soc. Med. di Bo logus, Série VII. Vol. I.

Ist der Lupus eine Form der Tuherculose. Bologno 1885, Giorn. Hal. delle ma'attie venerac e della pelle. Mars-April 1885, La linfa di Koch. Bologne 1891.

GANGROPPER, Prag. Med. Wothenschr. \$550. No 37 et

Gauss. Lupus des Kehlkopfgangs. Beitrage zur Klinischen Chirurgie Bd VI. Referate Centralbiatt for Allg. Pathologie 1886, 1890. GARRIER OF LOYSGARREN. Uber Electrolytish Plagensi-

monen per Behandlong des Lupus vulgaris. Wien Med. Wochensch. 1886. Gaucana, Sur la durée d'incubation de la tuberculose.

Revne de Médecine 1887. Pronostic de qualques formes de inherenlose cutanée chez les enfants. Congrès internat. de Dermat, 1889, p. 544.

GAUTIER. Voir Lyot et Guntler. GAY (A). Traitement do lupus nasal par excision.

The Lancet, 29 mai 1875. Gusen (E.). Erfahrungen uber die Wirkung der Koch, schen Lymphe. Separatabdruck aus den Orivis

Termes zettudomainyl. Erlestro 1891. GERRARRY. Aggravation et généralisation de la tuberonlose après opération. Traitement préopératoire, opératoire, post-opératoire. Congrès int. pour l'étude

de la tuberculose, 1888, Genand. De la taberculose hucco-pharyunte. Thèse de Paris 1876.

Le Geston. La scrofule est autre chose que la tuberculose, Union Médicale, 11 Novembre 1884. Guyman, Hist, anat, der inflammations. Paris et Mont-

pellier 1886. P. 588. ne Garrano. Le solution éthérée d'todofurme dans le

ulcerations serofalenses. Rev. clinic e thecap. Acut

Genera. Beitrage zur Casnistik der Imfptubereulose beim Manachen, Deutsche Med Wochenschr, 4889.

GERMANUT, Wortzh, med. Zeitschr. 1, 3, und. 4, -Schmidt's Jahrtincher 102, p. 250,

Lapus Behandlung Durch Kalte, Dentsch Med. Wothenschr. 1885 Guent, Traité spécial des maladies de la peau. 1840.

Groom, Contribution à l'étude de l'Intestin tuberculeux. Thèse de Paris 1885. GLOVER. On the pathology and treatment of scrotte

the fothergillian prize Susay for 1846. London 1846. Goomany. Lupus de la jone, du voile et de la voûte du palais, des amygdales. Lancet. 20 avril 1889.

Generousse, Tuberculuse miliaire subaignă du pharynz. Union Médicale 1852. Gouggement or Trassen. Philipide laryugue. Parks 1889.

Gourse, Voir Hallopean et Gound. Gornsaux, 3º Vol. Prix Académie de Médecine. Goy (A. G). IV+ Congrès des Médecins Russes, 21 jan.

vier \$891. Gaargenoo. Lupus dell' orecchio ed. interno. Gaz. degli ospitali 1888. Nº 68.

Granger, La scrofule cher les Indices Sioux. Amerioan Pract. and News 1890. GRANGERS, Art. Serofole du Diet, empyelop, des Scien-

oes Médicales. De l'anité de la phthisie, 1872,

Tubereniose palmonaire. Archives de phy-sinlogie 1818, P. 33. Revoe Mensoelle 1881, P. 519.

Progrès Médical 1881, P. 387. Relations outre la scrofulose et la tuber

lose. Courrès de Copenhague. Août 1884. Gaaves. Clinical lectures. Dublin 1845. Trad. et Anal. de Jacoud 1882. Garrano (W). Lupus cosentialis tuberculosus. Eising-

fors 1833. Garrenn. Tuberculose der Haut und der Wunden Giorn, ital. Vol. IX, 1874. Viertelj, f. Derm 1875 · S. 114.

Gausonner. Thèse de Compours. Paris 1854. GROSES ET Scientel. Bandbuch der Gesammten Augenhellkunde, T. IV. GROSSMANN, Über Lupus des Hehikopfes des harten

and weights, Gaumets und des Pharynx, Med. Jahrbucher P. K. E. Gesells, d. Aertze in Wien 1887. Ournano. Quelques mots sur le Lupus. Ce qu'il faut

penser de cette dénomination. Ann. de Dermatel. 1875. Gugnax (A). Maladies des organes génitaux de la

femme. P. 510. Guensant père, Dict. en 30 volumes. Gussorr. De la syphilis chez les scrofuleux. Gaz. des Höndtaux, 4881.

 Einde comparative des manifestations cutanées de la scrofnie et de la dartre. Union Méd. Paris 1881.

Traité des maindles de la pean 1885.
Guer. Étude pratique sur l'affection scrofniense chez

Grear (Max). Lupus velgaris und dessen Beziehung zur Tuberkuloss. Jearn. of. out. and genito-uriuary disesses Juli 1894. Guzzous. Stratbours. 1388.

Guttateox. Uber Lupose Verkrummungen der Finger. Virchow Archiv. T. 53.

GUTTHANN. Jahrbucher f. praktisch. Aertze, 1879. GUYRNOOT (J). Scrotule et tuberculose. Wichy, 1889.

Hassaurzi. Palle von Lupus hypertrophicus und perforans. Arch. f. Gymétolog. Bd. 37. Heft. 1. Hagenespen. De cotts effectibus. Lib. I. p. 45. Ulmo

Hamx (E). Groffe cutanée dans 5 cas de lupus. Contralbi. f. Chirurgie 1883.

 Uber tremplant, von carcluomat, Haut, Berl. Kim Wochenschr. Nr. 21, P. 443, 1988.
 Hanx (F), Uber den Lupus der Extremiliaten. Arch. f. Decuat und Syphil. 1980, p. 495.

Uber taberknlos: der Nasenschleimbaute.
 Deutsch. Med. Worhenschr. 5890. No 23.
 HAJEK. Die tuberkulose der Naseuschleimbaut. In-

teru Klinisch, Rundschau, 1889.

RALL. Ou surgical tuberonlosis. New-York Mad.,
Journ. p. 611. 7 Février 1885.

Hall (R). Ober Teberculose der Hauf, Diss. Inaug. Bjun 1879, Refer. in d. Vierteij, f. Dermat. und Syphil, 1879, S. 395.

Hallorau. Lupus pent-ètre nou tuberculeux de la région temporale et den des des mains. Rémises clinque hebégonad, des médec de l'abgital Sant Luai, 24 Février 4888. Aunales de D.rmatologie 4889.

Tubercalese pathydermique. Résulen clinique hebd, des médezins de fhôgital Saint-Louis, 23 Përrier 1884. Anusies de Dermatelogie, 1889.

 Sur l'emploi thérapeutique de la lymphe de Koch. Société française de Dermei. 12 Fev. 480.
 HALLOPPAU ET GOUVE. Lymphangite gommouse sup-

puralive de uniure tuberculeuse. Société française de Dermat Juliet 1850.

Hazzonau ir Wiennam Sur nne forme supparative du lupus tubercoleux. Congrès international pour l'étude de la tuberculose 1888.

HAMASEE (K). Traitement du lopus par les applications de gisce, Centrabl. f. Chirargie. Basnenom (W). Bin Beitrag zur Lesenng der Prage nber das Verhaltniss der Strums zur Tuberknlose. Prag. Viertelj. X. 2, 1858.

HAMBAU, Traitement des abels par congestion par les injections d'éther iodoformé. Thèse de Paris

1832.

BEN HAMED (MORAMES). De la caséo-tuberculose ganguantire et de sou braitement par l'Egnipuncture.

ghousire et de son sessement par ragmipuscuire. Thèse de Paris, 1888. Hastirov. The la della Journal of Medical Sciences

Archives de Médeclas Généra'ss 1865.

HANOT. Article Phthisle dn Dict. de Jacound.

 Rapports de l'inflammation avec la inberculose. Thèse d'agrégation. Paris 1883.

 Ulobre tuberculeux de l'avant-bras. Buliețin de la Société Médicale des Höpitaux p. St. 1884.

 Contribution à l'étode de la tuberculose cutante. Archires de Physiologie. T. H. 4886.

Hanov. Des scrofulides. Moniteur les Hépitsur 1888.

Leçons sur les maladies de la pean. 1888. P.

Leçons sur les maladies de la pean. 1888. P.

123 et suivantes.

— Letons cliniques sur les maladies de la peau.

 Legons sur la scrofule et les scrofulides, rédigées par J. Lefeuvre. Paris 1884. p. 33.

Traité des maladies de la pesu, 1885.

Hanner (L.) Abois froids péri-osseux. Thère de Lille

VAN HARLINGEN, Uber ulcerhrendes Scrobulederma, Archiv. of Dermatol. April 1879, Hannis (Arth) at Campull. Lupus, palbolog, anaton,

and Klinische. Louise 1883.

Hastuno. Zur statistit des Lugus Laryagis, Viertelj.

f. Derm. and Syphilis. 1883 p. 47.

The Medical Bulletin. Philodriphia 1884.
Nº 11.
In H Leloir, Recherches nouvelles sur les

relations qui existent entre le inpus ruigaire et la tubercolose. Annales de Dermatologie 1885, p. 229.

Nogle Betragianzer oner Behandlingen of

Note intragranter over Behandlingen of Lupes med. Koch'sto Injectioner. Hosp. N° 51 1850. Beretning om Titknide of Lupus behandle de

med. Koch's tuberculin. Kjobenhavu 1891. Hatumatren. Voir Spillmann et Hanshalter.

RAVAE (A) Uber tuberculose der Haut, Orrosi Hetelop. 4885.

Hinn. On a case of tuberculosis of the skin. Lamost London 1956, p. 584. Also: British M. J. London 1886, Nob. Also: Pract. Roy. Mcd. and Chir. Soc. London 1835, 6, N. S. 41, 34, 63. tiren. Wiener Med. Wochensch, 1967, No 3,

Tmberkulose in ihrer Anst. Ansbreitung. Assoc. Mod. de Vienne 1887, Viertelj, f. Dermat. und Syphiligraphie 1887.

Atlas der Hantkrankheiten, i Liv. Terte p. 4.

Archiv. f. Derm. und Syphilis 1869.

Fin Fall eines Geheilten aus Luous Entwick fanst grossen, Epithéliome an der Wange. Wien. Med. Wothensch. 1869.

H. voc Hanna. Cas de lupus traités par la lymphe Hones or Kapess Traité des maladies de la pegu-

HERREARD. Essai sur les tumeurs scrofuleuses. Thèse de Paris 1808. Harmao, Tuberkulese in litrer Anatom, ausbreitung.

Leiszie 1838. Hazze, Beretning om den iste Congress of det tyske lar. Selak. Berl. Klin Wochenschr. No 57, P. 234 1878.

Hences, Uton tabareal, tible, Berl, Min. Wochenschr. S. 165- 1881.

Hezzan, Traitement du lupus. Wisn. Med. Pressa. N+ 46, 1888.

Hexerox. Contribution à l'étude des maladies somfolouses. Thèse de Litte 1881. Binano, Bulletins de la Soc. Med. des Hôpitaux 1885.

Himoso or Conxu. De la phthisie pulmonaire, 1831. Hinaxo. Combilité de la taberculose laryagée. Bulle-

tins de la Soc. Anatomique, 1887 HERMAN, A case of Lucus. Stricture and Atresia of the female prothrs. Lancat. 1886. Hénox. Le remède de Koch dans le lupus et la tuber-

colose, Lanest, 25 avril 1881. Hensymp. Dimonstration eines falle van Lupus bei den Nasanfagel. Berl. kim. Woghsmachr. 1891.

HERVOURT. Des adécopathies similaires cher l'enfant. Thèse de Paris 1877. HEIM. Fortschrifte der Medicin, 1887, 2 Heft p. 129. Trud. in Arch. se Med. Millt. 4887, T. IX p. 349.

Passage on Hungs, Cont. 2, abs. 78 HILLIBER. Du Lupus. Progrès Médical. 5 octobre

HIPPOGRATE. Productor. Lib. H. Ed. Joes. Franceb. 1681, p. 98,

OEconom. Article Super. Hissonran, Uber Lupus und Hauttuberkulose, frang-Dissert. Benn 1888.

HLAVA (YARGSLOW), Tyoroni se Kyst pri miliari Tuber-

Horcem. Transplantation d'après Thiersch. Wisn. Med. Wochenschr. 1890,

ornset. Taberculose inoculée à l'œil. Soc. opthi. de Heldelberg 1879. Hossmann. Med. prat. T. II, p. 603.

Souscar. Ein Fall von inberkulosen Geschwür nach der Greumeisien. Wiener Med. Presse. 1838.

Hours, Lupus affectionens Forbold tie Scrophulosen. Thèse faite dans le service d'Engelsted. Kiohenhave 4847 House (Axxx). Inoculation accidentelle de la tuberen-

loss à une femme. Semalos Médicale p. 365, 1835, Hossitz. Des screfulides graves de la muqueuse bucco-pharyngience. Trèse de Paris 1875. Horse. Zur Behandlung der Fressenien Flachte. Benn 1842.

Honard, Lyon Médical 6876.

Von Hoose und J. Semure Landschool. Tuberculin. Monatch, f. prakt, Dermatologie, Sentembre 1894. Bouce. The treatment of abcesses. New-York Med. Journ. 1887 XLVI, 131-33.

Houser. De l'induence du séjour à Berok sur les sarofolcox, Paris 1588 Howard, On scrafula, St.Georg, Hosp. Rep. T. V. 1870.

Hueren, Gundriss der Chiroreie 1880. HUFFLAND, Traité de la matadie scrofuleuse, Traduct. de Bousquet. In-80. Paris 1821.

Business (Etiologie der Meningitia, Corresp. Blatt Rusques, Mémaires de l'Académie de Médecine 1809.

Huxe, Lunus de la face guéri par la méthode de Roch. Lancet, 18 Avril 1891. Hunr (Minternan), 6 cas de inpus de la gerge et du nex. Journal of larvaselogie. Septembre 1899.

Hunran, Genvres complètes, Trad. Richelot. HINTER (G.) SP MACKENSIE. Un cas de lupus du larynx. Clinical cases of diseases of the thrust and nece. Reproduit in Edmburgh Med. Journ. Octobre 1885. Huss. Des rapports du inpus volçaire et de la tuher-colose. Inaug. Dissert. Berlie 1890.

Huremisson (J.). Forme rare de lapus. The Lancet. Avril 1877. Sur le mode de propagation du lupus. Med. Times and Gazette. 4 Acon 1817

Lecous sur le Lupus, envisagé comme un groupe morbide et non comme une affection uni-

120Y, 1888. On the nature of Lupus. The Lancet, Janvier 1891.

Hype (Jam, New.) Rapport du lupus vulgaire avec la tuberculose. Journ. of cut. and vener. diseases. Navembre et décembre 1885. Insuscer (Rosanni). Uber Lupus der Schleimhaute. Thèse de Berne 1879.

Isassi. Des scrofolides larvantes. Thèse de Paris | Karosi. Vorir. uber Pathol. u. Therapie der Bant-4880

BRAHRERT. De l'angine serofniense. Bulletins et Mémoires de la Société médicale des Houltaux 1874iscovasco. Contribution à l'étnie de la néphrite scre-

fulsuse. Thise de Paris 1885 Jacanes, Electrolysis in the treatment of Lupus vel-

garis American Dermat. Association Fourteenth Ann. Meeting at Rischiled Springs. Septembre Jacons, Histologische Untersnehnugen über die Ein-

wirkong des Koch' schen Mittels auf Lupus. Cen-tralbl. fur. Alla. Patholoxie und Patholoxische Anatomie Bd. H. 1891. Juoquor. Infection tuberculeuse par voie génitale.

Thèse de Paris 1888, JEANNIEL Gros shole froid de la fosse lliegge droite salliant sous l'arcade crurale, traité et gold par l'incision.

Racherches sur les résultats et les indications de l'extirpation des ganglions tuber-coleux, Rev. Med. de Toulouse 1885, XIX.

Recherches sur la généralisation de la tu-bercolose. Congrès Internat, pour l'étude de la tuberculose. Paris 1888, P. 354.

Jeanner, er Lauranni, Tentatives expérimentales sur la guérison de la tuberculose. Etudes cliniques et expérimentales sur la tuberculose, Paso, II.o. 606. JEANSHIME. De l'inoculation secondaire de la pean par des foyers toberculeux sous-cutants et fonds. Congrés international pour l'étude de la

tuberculose 1888. Jon. (F.). Open chirurg, de ulcertius P. 221.

Jozza, Art. Scrofolides. Dict. de Méd. et de Chir. Pra. Eignes 18:5. Jour. Influence de la scrofule-tuberculose sur le développement de la chlorose. Thèse de Paria 1891,

Jossen.com. Contribution à l'étude des contaminations vaccinates. These de Lyon 1884. Juittann Ulcération tuberculouse du gland. Revue

mólicale de la Suisse Romane p. 63. Des ulcérations de le bonche et du pha-rynx dans la phtiele pulmonsire. Thèse

de Paris 1865. Karosz Über die papiliaren Neubildungen der Haut, Viertelj. f. Dermat.und Syphil. 1889.

 Uber den segenannten Lupus syphilitiens.
 Wien, Med, Woebenschr. 1877, No 50 à 52. Uber combination von Lupus und earci-nom. Viertelj. f. Dermat, und Syphil.

nom. Vie 1879, p. 78. - Luyus crythématorus. Congrés de Londres krankhelten. Wies 1782.

Clinical lectures on the treatment of ignorvnlgaris.Wien. Med. Presse, 1897.

Uber die papillaren Neuhildungen der Haut. Archiv, f. Dermat, und Sychil, III Reft. Prag. 1889. - Uper die Behandlung von Lupus, lepes und

anderen Hautkrankhelten Mittel's acher lymphe « tuberculin ». Wien 1890, Soc. I et B. des médecins de Vienne 1890. Schlubsbetrachtungen uber den Heilwerth

des Tuberkulin bei Haut tuber tern, Klin, Rundschan, 1891, No 12. Kano, Gentralbi. f. Chirurgie. 1885.

Kay. Sauciestion of tuberculous glands. Mod. Reg. Philadelphia Society 4589, 124-423.

Ker. The Lancet. Vol. XV. Krexen. Société de Biologie, 1990.

- Tuberenlase et scrofule. Société médicale des Höpitaux, 1881.

Kississ or Pouler, Soc. Med. des Höpitaus, 41 Fév. 1881 Korner (Z). Mittheilungen aus den Bruschen Klinik.

Bd. III. 1857 Kr.cos. De mutationibus, que in intestico inveniuntur, tuberculosis. Dissertatio. Bertini 4857.

Il Prager Viertelj. Bd. 126. Handbuch der Pathol, Anatomie, Berlin

Zur Geschichte Tuberkulose, Archiv. f. Pathol. Anat. n. Phys. von Rud. Virchow

- Verlesungen, eitlet bei Raudnitz, 1879.

Die Kuntlische Erzeugung der Tuberkulose. Archiv. f. experiment. Path. und Phar-macis, 1818. Sd. I. S. 163 à 181.

Kamenacus. Die multiplen scarificationen und deh ren Einfluss bei gewissen fallen von Lupus, Berlin-Klin. Wochenschr. 1873. KLINK. Ein Fall von Tuberkulose der Uro-genital Organe versteckte Schunker der Harbrohe und der

Ramplace simulicend. Referirt in Viertalj. f. Dermat. und Syphil. 1876. S. 283. Ktorz. Disgnostic clinique du lupus érythémateux de la main et du pied. Journ. of. out. and gemito-

urinary diseases. Mars. 1886. Koneza, In Dontrelapont 1884, Congrès de Copenhame. Könnun m' Kaause, Eine form von Schleimhaut.

Lupus des Velum Palatinum. Berlin, Klin, Wochenschr, Juin

In Revue des Sciences Médicales de Hayem 1885. P. 785.

Kaczi (A). De l'angine sorofalense et de la grample sharyngo-laryngte. Thèse de Paris 1818. Koca (R), Die Œtlologie der Tuberkulose. Mitthei-

lungen der Kaiserl. Gesundheitsammte. Uher desinfektion, Mitthellangen ans den

Kaiserl. Gesundhelltsammte. Berlin. Fortsetzung der Mitthellungen über ein

Hellmittelgegen Tuberkulose. Berlin. Klin. Wochenschr. No 3. Koxes, Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft f. Chirorate, Barlin 1885.

55ª Congrés de la Société Allemande de Chirurde, Semaine Médicale, 1890.

Knocza (J. B). De l'emplot en dermatologie de l'acide lactique concentré de Merck. Journ. of. cut. and genit.-nrinary diseases. Avril 1887.

Kests (S). Contribution an traitement du Lupus. Vier-tell, f. Derm. und. Syphil. 1884. Nº 1 et 2. Analyse Doyon in Ann. de Dermat, et de Syphil. Janvier

KOLLANI. Ein Fall von Lupus faciel durch interkur-rentes Erysipel scheilt. Doutsch. Med. Wechenschr. Nº 16, 1890. Ketrzov. Tubertule da pénis à la suite de la circon-cision. Bull. Médic. 1890. Obs. dans Vracht.

Konrus. Commentarius de vitio acrofoloso. Lancovia 1289 (29) Kounassore. Passage des microbes pathogénes de la mère au fotos. Comptes rendes de l'Académie des Scianess. 9 Février 1885, Vol. 100, P. 372

KRASKE. Uber Tuberkulose Erkrenkung von Wunden. Centralbl. f. Chirurgie p. 565, 1845, Knazuz Tuberculose der Penis Dentsch. Med. Wochenschrift p. 1074, 1833.

KRAUSE, Lunus der Nase, Deutsch, Med. Wochenschr. KRAUSE EF SCHUGRARD, Fortschr. für Medicin. 1883.

Krimmann, Voir Dictiator of Krishaher. k'nemann av Perna. Article Laryngite, in Dict. ency-clopédique des Sciences Médicales.

Encours, Lupus Willauf. Chir. Wester. Saint-Pétersburg. 1887.

Knozevsa (Exast). Deutsch. Med. Wochenschr. No 49, 4, XII, 1895. Kusana. Uber primare inberknlose des Gaumens Doutsch. Med. Wochenschr. 20, 21, 1881. Envesti. De l'influence du remède de Koch sur les

bacilles tuberculeur dans le lupus. Dentsch. Med. Woohenschr. 23 mai 1894

Lamouneism. Soc. Méd. des hégitaux. 1872, 1874. De la tubercolose hucco-pharyngie.

France, Medicale 1879. Scrofulide plearence do volle do palais-Union Médicale. Novembre 1880.

LACKGRANN ET KORNER, Dentsch, Med. Wochenschr. 1881

Lococcus. De la scrofule séulle. Thèse de Bordezux. 45 Mars 1882.

ARNEXE. Traité de l'ausenliation médiate, 1857. Lamana. Leçons sur quelques affections cutanées Paris 1877.

Soc. Méd. des Höpétsux, 1872.

Lauren er Manner. Le lapres et les tabereuloses autanées. Archives de Méretine. 1883. LALGUETTE (P). Traité des scronbules, Paris 1780, Laxenv. Etiologie et prophylaxie de la serofule dans la première enfance. Pavis \$884.

Laxments. Behandlung der Tuberkolose mit Perubalsam, Intern. Kiin. Rundschan. 1889

Laxagery (L). La première enfance envisagée comme millon organique dans ses rapports avec la tubercolose. Congrés internstional pour l'étnée de la tabarculose 1888. De la fiévre bacillaire prétaberenleuse à

forme typhoide. Typho-bacillose. Se-maine Médicale. 3 Juin 1891. LANGUAY OF MARKEY. Faits cliniques et expérimen-

> l'hérédité de la tuberculose Ravne de Médacine 1883. Sur quelques falts expérimes

taux relatifs à l'histoire de l'hérédo-tuberculese. Etudes cliniques et expérimentales sur is tuberculose, 1887. 1er Faso.

LANDOUSY ST QUATRAC. Note sur la tuberculose infaintile. Soc. Med. des Högitaux, 9 Avril 1885, p. 169. Laxo, Lupus und Carcinom, Viertelj. f. Derm. nnd Syphilis 1874.

- Zur histologie des Lupus Willani. Gielehpeltie cin Beitrag zur Lehre von den regression metamorphosen. Viertelj. f. Derm. und Syphil. 1975, p. 19 et 21.

- Zur histologie des Lupus. Stricker's Med. Jahrhother. - Carolnom and Lupus. Wien. Med. Wochens-

chr. 1879. Lupus, Syphilis und Finchenskrahs. Wien. Med. Presse. 1876.

Languages. Verhandlungen der Deutsch. Geseilschaft f. Chirurgie. Berlin, 1885. Unber das Austroten von Carolnom auf lupise Hantnerhen, Berl. Klin. Wochenschr, Nº 24, p. 329.

14. Congrés des Chirurgieus Allemands. LANKELONGUE. Alices froids et inberculose osseuse. De la imberculose externe countnitate et précece.

Complications articulaires obez un lupique traité par la méthode de Koch Bull. Médical 1890.

Nouvesu mode de traitement de la tuberculose par le chlorure de zino. Bull. de l'Acadamie de Médecine 1891. LAPLACE. Ulcération tuberculouse de la pesu et des

ganglions, Med. Naws. 11 inillet 1891. Lannooun Do Lupus. Recherabes sur son anatomie et sa signification pathologique. Thèse de Lyon

LARTHAU. Scrotnic et rachitisme. Paris 1888. LASKIEWICK, Wien, alle, med. Zelt, 1877.

LASSERIER (H.) Du traitement des adéultes chroniques si des tres abeés froids par les injections de usph-thol. Thèse de Paris 1889.

Lausz (C.) Alig. pathol. Anatomie, 1883, P. 484, Lauranerus. De mirà strumsrum curatione, liv. II. Chap. L 1679

Lavenay, Soc. Med. des Hönitsur. 14 Juillet 1876 et 1877. Lanvanan. Abole froids des parois thoraciones. Thèse

de Paris 1887. Lenray. Traité pratique des maladies scrofulenses et tuhercolepses \$839. p. 684.

Inoculation des tubercules. Bull. Ac. de Parts 1856. Lenguages. Revue critique sur le traitement de Koch

coutre la tuberculose. Remarques particulières sur tuberemose cutande. Archiv. f. Dermat. 1891 . Lurkyns. De la tuberculose par luoculation ches l'hom-

me. Thèse de Paris 1888. LESPERTS. (G.) Etnde d'on cas de lupus du larynx. Tra-

duction in Ann. des Mal. de l'Oreille, 1838 par Doqglas Aigre. Lourano. De l'or, son emploi dans le traitement des maladies acrofeleuses. 1851.

LEMANN. Über ein Modes der Impfteberoplose beim Menschen, Druttch, Med, Wochenschr, 1886. Lessymow (Léo). Ubar Scrophnloderma. Monatsh. f. Prakt. Dermat. 15 Novembre 1889.

Lezans, Essai sur la lymphangite tuberculeuse, Etodes cliniques et expériment, sur la tuberculose. Tom III, Paso, I.

Luxon (H.). Ulofration tuberculeuse de la langue. Bull. de la Soc. Anat. Décembre 1878. Traltement du Lupus. Progrès Médical

Anatomie pathologique đα Comptes rendus de la Société de Bio-logie. Novembre 1882, (En cellaboration avec E. Vidal).

LANGUARGUE, Bull. et Mém. de la Soc. de Chir. 1880. | Lenous (H.). Recherches sur l'icoculation du Lupus Comptes rendus de la Soc. de Riol. Décembre 1882.

Recherches expirimentales et histologiones sor la unture du Lupus. Comptesrendus de la Société de Biologie, Julilet 1883. (En collaboration avec V. Cormil).

Technique des insculations expérimentales de lunus sux animanx. In Thèse de Recognard 1884.

Etude histologique d'un cas de Inpos des os et de la face. In Thèse de Renouard

Recherches expérimentales et histologiques sur la nature du lupus. Archives de Physiologie 1884, (Eu collaboration aves V. Cornill

Inberenlose du périoée et de l'anus. Ulcération tuberculeuse de la lèvre. Tuberculose do vagio. In Trav. de Babes intitulé : Bacilles de la tuberculose dans la tuberculose du vagin et dans une ul-cération de la lèvre inférieure. Bulletins de la Sec. Anatom, Juillet 1883

Sur une variété nouvelle de périfolliculites suppurées et conglomérées eu placards. Aunales de Dermatologie 1881

Inoculations de courmes et d'impetiro Ces insculations penvent-elles donner lieu à une tuberculore expérimentale? In thèse de Verchère : Des portes d'entrée de la Tuberculose. Paris, Juin

Recherches sur la nature du lupus velsaire. Communication faite au Cougrès international des Sciences Médicales. Copenhague 1884 et Progrès Médical 1884

Legons sur la syphilis, professées à l'hô-nital St-Sanvenr, Peris, A. Delaha ve 1885. Traité pratique et théorique de la lépre. Parie 1886. Locops sur les lésions élémentaires de la

pean considérées au point de vue Clinique, Journal des Connaissances Médicates, Mai 1887. Recherches nouvelles sur les relations

qui existent entre le lupus vulgaire et la inherculose. Annales de Dermatoloste 1836. Lecons sur le lymphatisme, la scrofule et

la tuberculose étudiés au point de vue dermatologique. Buli. Méd. 1633.

Sur la nature des variétés atypiques du lupus volgaire. Bulletins de l'Académie des Sciences, Juillet 1888, Congrès pour l'étude de la Tuberculose, 1838. Annales de Dermatologie, 1888

Luous de l'oreille déterminé peut-être par l'inoculatico de hacilies tuberculeux transportés par des vers de terre. Coogrés international pour l'étade de la tu-beroulose. Juillet 1888.

- Lexess (H.). Des inherculoses expérimentales déter- | Lexess (H.). Recherches nonvelles sur l'action comminées par l'inornistion de produits scrofalo-inherculeux (Lupus), Conrrie international pont l'étule de la Taberculose. Juillet 1888.
  - Des adénopathies secondaires an inpus vulgaire. Bulistins de l'Académie des Sciences, Mai 1889.
  - Lupus demi-solérenz de la langue. Atl. intern. des maladies rares de la pern.
  - Le lupus de la langue. Annales de Derm.
  - Examen histologique et inoculation expérimentale d'un cas de lupus de la manqueuse nasale. In travail de M. Wegnier sur un cas de lunus de la mu-
  - queuse pasale. Revue de Laryppolo-Sie 1889 Le lupus vulcaire et le système lymphatique. Studes expérimentales et cliniques sur la tuberculese publiées sous
  - la direction de Verneuil, 1890. Le lupus seléreax et le lupus selérosé. Etudes expérimentales et cliniques sur
  - la toberculore, \$390 Recharches our Phistologie nathologique et la nature du lepus écythémateu Archiv. de Physiologie. Octobre 1890.
  - Action combinée da bacille de Koch et des apants de la suppuration dans l'évolution du lupus vulgairs, Méde-sine Moderne, Novembre 1890,
  - Remarques sur la nature inherculeuse du luons vulgaire et son traitement par la lymphe de Koth. Archives de Phy-siologie. Jany, 1891.
  - Legons sur le lupus. Journal des Maladies cutantes et syphilitiques 1890. Tradnites en allemand dans les Monatsh. f. praktische Dermat.
  - Le traitement du Lupus. Bull. Médica I. 7 Jany, 1891.
  - Affections entanées pures ou hybrides dé-terminées par les agents de la anppera-tion. Médecine Moderne, 19 Février 1891,
  - Le Lupus vulgaire érythématoide. Archives de Physiologie. Avril 1891.
  - Recherches cliniques, anatomo-pathologiques et expérimentales sur combinaisons de la tuberculose et de la syphilis en particulier du obté de la pesu. Congrès internst. pour l'étude de la Tuberculoss. Jeillet 1891, Archives
  - de Physiologie, Octobre 1891. Recherches expérimentales sur l'inconlation des produits serofulo-tubereuleur'et en particeller de lunus vulcaire. Congrès internst, pour l'étude de la Inherculose, Juillet 1891, Amnstès de Dermatologie 1891.

- binée du bacille de Koch et des arents de la suppuration dans l'évolution du Inpus vulgaire. Congrès internat, pour l'étude de la Tuberenlose 1891. (En collaboration avec M. Tavernier.
- Du lupus complique d'épithélioms. In Thèse de M. Bidsuit, Lille, Novembre
  - Sur une complication encore mai comme d'origine infectionse du lupus vui-gaire, se travail de M. Lespinne. Congrès internat, pour l'étude de la Tuber-culose 1891 et Journal des mal. eut. et syphillingnes 1891.
  - Des adénopathies syphilitiques anor-males. In Thèse de M. Branelle. Lille Janvier 1889.
  - Legons sur le traitement du Lupus, en particulier du lopes vulgaire. Le Compts: Rendre des Titres et Travanz scientifiques de M. Leloir 5887, p. 142.
- Le Lupus des vieillards. In thèse de M. Deswarte, Lille, 1892. LELONGE, Anatomic pathologique et traitement du lopus par la scarification tinésire, Thèse de Paris
- LEMANTRE. Angine superficielle scrofnlense chronique. Thèse de Paris 1875. LEMASSON, Journal hebd. Tom. 4, 2º párie, p. 117.
- LENGER. Uber Lupus Szcisson nebst einige Bemer-kongen zur Thierschen Transplantationen, Berl. klin. Wothenschr, Acct 1889.
- Larranterran, Traité de la maindie sprofetence. Po via Lirers. Sur l'infection de volsinage dans la tuber-culose. Arch. de Physiologie 1876, P. 297.
- LEROUX. Des amputations et des résections chez les phthisiques. Paris 1880.
- Lunov uns Bannes, Bulletins de la Soc. Anat 1870. Lusen. Contribution clinique à la doctrine de l'infection taberculeuse. Fortschr. d. Medicin. 1887. P Analyse in Ann. de Derm. et de Syphil, par Thi-
- bierge 1888, P. 339, Learning (V.) Sur une complication générale encore mal connue de nature infectionse anrienant chez des malades atteints de lupus vulgaire. Congrès international pour l'étade de la Tabercalosa, 1891.
- Lesser. Uber Lupus behandlung. Deutsch. med. Zei-tung. 4884. Traitemeut dn Lupus par l'arsenic. Centralbl.
   f. die Med. Wissenschrift. Février 1884.
- Inoculation tuberculcuse de la pean. Deutsch. Med. Wochenschr. 1883. Nº 29.
- Lerunze. Gommes serof.-tuberenlenses sans bacilles visibles. Soc. Méd. des Hôpitaux. 23 Nov. 1884, p.

LEGGET, Bollet, de l'Académie de Médocine 1885. P. | Lucou, Mémoire sur l'emploi des bains judurés descrite de l'Académie de Médocine 1885. P. | LEVENTY. Four select cases, with the monner ofcure

and the proportion of remedy, Jones, of cut, and genito-urinary diseases. \$258. Lewess, Lupus de la vulve. Transact. obsieir. Sot. London XXXI p. 395, 1890.

Lawix, Berl Klin, Wochenschr, No 3, p. 44, 1884. Lavoux Zeitsch, f. Klinisch. Medicin #88i. T.VIII p.

Lugamore, Altération de larvex dans l'angine scrofulause. Soc. Méd. des Högitaux. 1872.

Limitette (L.). Zur diagnostichen Verwerthung der Tuberkeibstillen. Fortschr. d. Medicin S. 1 (Schr rasche Farbung in concentriter Ehrlisch'er Mis-

chung) Larranson Uber die therapeutischen Einfluss der Kantbaridinssore auf den Lupus, erklärt durch

cine ness Beleuchtungs methods. Therap. Monatsh-LITHENTENAL. De la tuberculose locale suite de traumetisme. Insug. Diss. Iena 1889.

LINGGANN, EIG Belfrag, zur Frage von der Conte-giosität der Taberk, Deutsch, Med. Wochenschr. 1883, No 30.

Landville. Bull. Soc. Anat. 1874, p. 585.

Lerress Berl. Klin. Wochensehr, 1890. Lossiranx. Traité d'anatomie patholoxique, Paris 1839. T. I. n. 370, 391

Luversum. Die Impfinberculose des preputium-Insug. Dissert. Kamisberg. 1889. LONGUNYMAN. Du polymorphisme des affections in ber-

coleuses de la peau. Thèse de Paris 1894. Loorex. Scrofuli ées des muqueuses. Thiso d'agréestion. Paris 1878.

Loany, Tract. de morb. cntag. Paris 1777. Louis, Art. Phthisie. Dict. en 30 vol.

Luc. Tuberculose et Lupus de la conjonctiva. Thèse de Paris 1833.

Sec. Méd. du 7\* arrond. Novembre 1888, In Thise de Boulard.

- Hypertrophie fibrouse diffuse de la muqueusa laryngée, Archives de Lazynglogie, 1888,

Note sur un cas de fuberculose naso-pharyn-gienne. Archives de Laryngologie 5888.

- Note sur un cas de fuherculose larvante à forme schreuse Archives de Laryngologie 1599

- Lupus des voies respiratoires supérisures avec intégrité de la posu. Lucas. Traitement on lupus per l'abrazion. The Lancet, 22 Février -- i "Mara 1879.

Lucos. Mémoire sur l'emploi de l'Ioda dans les maladies scrofuleuses. Paris 1829.

les maladies scrofolopses, 1830 - 3º Mémoire sur l'emploi de l'iode dans les

maladies scrofulenses suivi d'un pricis sur l'art de formuler les préparations iodo-rées. In 8º, Paris 1831,

- Recharches et observations sur les causes des maladies scrofulenses. Paris 1844. Luxanewer, Tuberculose do nez. Société vienpoise de Dermatologie. 19 Mars 1890,

Luarranus (Amarus). Aphorismes, 3, 20, Ed. Jansonii Glaupon 1748. LUBITANUS (ZAGUTUS), Pray, blat, Lib. I. Obs. 64

Luron. Traité des injections sous-cutamers à effet local. Paris 1875. Lyor er Gaurmen, Bullet, de la Soc. Anatomique de

Paris, \$585 Microxian (A). Edinburg. Med. Journal. Avril 6884.

De Lupus de la région velvo-angle. American Journ. of. Med. Science. MAGRESSEE (STEPRES). Maladie particulière de la peau,

peut-être forme de lupus. Clinical Society of London. 12 Oct. 1888.

Eine seltene Lupusform. Lancet

Mans. Soc. I. et R. des médecins de Vienne. 5 Dé-cembre 1850. Wien. Med. Wochenschr. 1850. MALASSEZ Société de Bestorie 1880. Société de Biologie 1882.

> Sur la nature du lopus tuberculeux. Société de Biologie 1883. Voir Péan et Malasses

MALASSEZ ET VIOXAL. Tuberculose zoegléique. Soc. de Biologie 1883. Marvox. Sur le mécanisme du passaga des hactéries de la mère au fostus. Mémoire de concours. Lobpe

Manantus (Jon.). Opes Joh. Manardi ferraciensis physici Mirandelsel, Lib. XIII. p. 81. Maxora. Transmission de la tuberculose par la conta-

gion de la viande. Gaz Méd. Strasbourg 1885. Maximo (Lon.), Lippus et tuberculose, Mitano, 1886. Sull' identità di natura del lupo e della

tuberculosi. Revista clinica. p. 100. Manchante. De la pathologie de la scrofule. Journal de

l'Académie de Turio. Julitet 1846 Manuay. Dell'immunité conférée par la guérison d'une tubercolose locale pour la phthisie pulmonaire. Archiv. génér. de Médocios. Avril, Mai 1885.

Manuarezza Ulcerazione cutanca tuberculare perianale, Giorn. Ital. delle malattie veneres, p. 66, 1889. Managery. Cours de patholay, chirurg. Paris 1836. Managana, Treatment of Lupus vulgaris with Sal. Acid, Med. Jonroal, Join 1884.

Manyez, Ether lodoformé, chiorure de zine, ignipuncture dans le traitement des tuberculoses chig rurgicales. Thèse de Paris 1887.

Marrix ou Marry, Inoculation inherenleuse char l'homme. Taèse de Paris 1836. Mantin. Voir Landouzy et Martin

Manrox (Hop.). Recherches anatomo-pathologiques et expérimentales sur la tuberculose. Thèse de Paris 1879.

Tuberculose infectante et non infectante. Arch. de Physiologie

1581, P. 271. Gazette de Paris 1832, Nº 52. Revue Médicale 1882, P. 289.

La tuberculose et la scrofule. Rev. Mans, de Méd, et de Chir. Avril

Etude critique sur les opinions qui ont cours sur l'étiologie et la pathogénie du Inpus. Ann. de Derm. et de Syph 9 Décembre 1883. Virulence des microbes tuberqu-

leux. Etudes cliniques et expérimentales sur la tubercolose. · P. 352, 1890.

Manual Bull. Soc. Méd. des Höpitaux, 1876-P 183, 159. Leçons sur l'esthiomène de la vaire Inédites. In Titres à l'Académie de Middenine 1883

MARY. Le Lupus du larynx: Thèse de Paris. 1888. Many, Abh. von der Schwind und Lungensucht, 1784. Mascure. Revue critique sur le traitement chirer-pical de quelques manifestations externes de la

inherculose (seam, tissu cellulaire, ganglions). Perie \$887, No. 14 Musers. Article larynx et fosses nassles de l'Encyclo-

pédie méd. italienne. Nª 8 et 9. 1885. Sopra un caso di lupus del laringe. La Riforma Medica, 4 et 5 fév. 1850. Marmey, Voir Lafter et Mathieu.

Psycdo-4/éphantiasis strumeux. Bull. de la Sot. Anat. 1883.

Mayre (R.). Pathol. Anatomie. Lepnig 1871. Main (R.). Recuell des œuvres physiques et médicales. Traduction en français par Cotto et Bouillop. 1774.

Macere. Handhuch der pathologischen Anatomie. Laipping 1813, 1818.

Massax. Vair Cornil et Mégnin.

Méxiraum. Ulcération tuberculeuse du vagin et de la vuiva. Bullet. de la Société anatomi que. Juin 1888. Minuta. Un cas de lupus de la face. Il Morgagol Jan-Vier 1880, p. 30

MESSELSY. Inoculation tuberculeuse localisés aux doigts. Léctons secondaires de l'ordre du tuberenie anatomique, Lymphangites tubercoleuses consécutives. Bull.

Soc. Med. des Hönitanz 1885. Tuberenie anatomicue et inoculation tuberculense, Annales de Dermatologie.

Van Munnis. La scrofnie et les bains de mer. Paris

Méraras se Venezine. - Méningite inherenteuse post-traumatique. Etudes cliniques et expérimentales sur la tuberculose, 1890, n. 534.

Mayra. Ein Fall von Impftuberculese in folce vituellar Circumcision. New-York, med. Presse. Jum

Mayon (Lorman), Eulenbert's Vierlell, f. ren. medicin. Berlin 1888. Morran (Vert.), Sulla combinazione del Lupus col-

carcinoma. Siene 1887. MICRIOTIA. La serofolosi. Neples 1873.

Michaux. Sur un cas d'ulcération tuberculeuse de l'erèthre, consécutive à une tuberculose réna'e primitive. Bull. Sec. Anat. p. 463, 4887.

Michelson, Uber Tuberculose der Nasin und Mundschlembaut. Zeitschr. f. Klin. Mid:cin. XVII. 1889. Uber einige settenere Zangenkrankei-

ten. Berlin. Klin. Wocheoschr. 1890. They dreinach Koch's method erfolgreich hehand falle von tuberculose der Schleimhante der Oberen Luftwere. Verein für wissenschatilishe Hellkunde, Konisberg, 20 April 1891.

Murrager or Macousson, Atlas der Krankheiten der Mund und Rachenshohle. Bardin 1884. Tafel XVIII. Figur 3 und Tafel XXIII, Fig. 3. Misonanour. En Fall von Infection einer penetrirenden

Koisrelant's wonds durch Tubercoloses virus. Fortschr. der Med. 1883. Mikazz. Uher die Behandlung von Laryzwinbereu-iese und Lupus mit Tuberculin. Journ. of. Laryng,

und Rhino), 1881. MILERYT. Scrofule. 1846. Millano. Acute Miliartuberculose des Pharynx. Ga-pette de Paris. vol. 47, p. 663, 4881.

Ministrov. La polyadénite périphérique chez les en

Monitaixxo. Recherches expérimentales sur les ray ports de la strofule et da la tuberculose. Progres Med. 15 Novembre 1888.

Morent, Essal sur le lupus scrofuleux des fosses na-sales. Thèse de Parts 1887. Monneymauen. Traité des maladies des fosses nauales des sinns, et du pharynx nasal. Trad. française du

Motter. Klinisch. Bemerkungen über einige weniger bekannste krantheiten der Zunge. Geschen's Deutsch. Klinik. Bd. 3. Zeft 273, 5654.

Monagher. Traité des maladies du rectum et de l'a-

Motoranson. Aperqu historique et critique sur les disthéses. Thèse de Paris 1890,

MONNERT DY PLEURY. Compendium de Médesine pra-Digne. Pariz 1865. p. 544.

Movon, Bull. de la Soc. Anat. 1874, P. 237.

Montr-Lavarate. 2 cas de tuberoniose verraquiense de

la peau. De fraitement iodoformé appliqué par la méthode hypodermoque à la scrofolo-tubercoiose culance non ulcérense. Annales de Dirmatologie, 1888, p. 21.

Ulcère fuberculent de la bouche. Réuni ya clinique des médecins de Phópital Saint-Louis 21 mars 1880. Anna es de Dermetolorie 1889.

Scrofulo-tuberculoss de la pean. Etudes expérimentales et cliniques sur la tuberculose, 1830, P. 115,

Quelques mots d'historique sur les injections someculantes et en particulier sur les injections lodoformées dans la tuberculosa. Actisepsis pulmonaire; gaiacol entalypis et dilatation bron-chique. Revue de thérapeutique. 5 Juillet 1891.

Montes. Macazereze. Traité pratique des muladies da larynx, Traduit par les D' Moure et Berthier, 1882.

Diseases of the throat and nose. 1884 Monascou. De sedibus et cansis morborum.

Mource. Considérations générales sur la résorcine. Son action topique sur les surfaces eleérées, le lupus en particulier. Journ. de Méd. de Bordesux.

Monraco at Rooser. Lupus and its relations to tuerculose. American Jones, of med. Science, Avril 1884, p. 411

Malescan Monnis. The comparative advantages of screpung and scarification in the treatment of lopus rul-

British, Med. Journ. A001 4583 Nouvel instrument pour la desfruction des nodnies isolés de lupus. Lancet 1884.

Tuberculose papillomateuse de la pesu. Remarques sur les rapports du papillôme avec la syphilis, le lupus. Journ. of cot. diseases. Oct. 1885.

MALCOLM MORNIS ET PRINCES. The first english case of lapus treated by Koch's method. British Journ. of Derm. Décembre 1890. P. 371.

Monton (Rich). Richard Morton Opers medica in folition 1689. Billio novitalma. Luganni 1737 T. L. Tractatus de phthiai.

Presser Monnow. Tuberculosis pepillomatosa entis. Considérations sur le rapport du papillôme avec la syphilis et le lupus. Jourost of cut, and venered diseases, 1838, Octobre of Novembre,

Moune, Notes à l'article Lupus du Traité des Maladies du Larynx de Moreil. Mack en de

Mannel pratique des maladies des fosses nasales et de la carité na-to-pharyngienne. Paris 1885.

Mountar (A). Tuberculous ano-reciale. Thèse de Pares, 1887. Moussous (A). Lupus primitif de la gorge. Journ, de Médecine de Bordeaux, 13 Juliei 1890.

Mourano-Manrix. Tuberculose cutanée. Munica, Centrabl. f. Chir. 4884, No S.

Muxuo (Rob.). Uo cas trave de lupus exedens. Glasg. Med. Jour. vol. 16 1880.

NASSE (Digramon.), Doutsch. Med. Wochensch. Voir Schaffer et Nasse.

Navara. Lupus généralisé de la face avec propagation sur fosses nassles, aux gancives, au pharynx et au larynx. Annales de la Polici-nique de Bordeaux. 1838.

Netcost, Klinisch, Chirurg, Berlin, 1877, P. 315, Névanne. Traitement de la scrofule par les préparations de femilies de noyez. Archiv. de Médacine.

Name (0). Treatment of Lupus. Northfolk Ireland Transactions.

Massern, Viertelj. f. Derm. und Syphil. 1882. Die chronischen Infections Erantheiten. Ziemssen's Handbuch der speciellen pathulogie and therapie, 1883.

Lupus vulgarie. Ziemesen's Handbuch der Hantkrankheiten, 1884. Volr Brieger et Neisser.

Négaror. Du tubercule dans les affections chirurgicales. These d'agrégation. Paris 1833 NEUMANN. Wothenbl. d. Ges. d. Aertze in Wien 1861.

Handbuch der Hautkrankheiten 1880, Traité des maladies de la peau. Traduction par Darin. 4886

De la galvano-caustie dans les affections de la pesu. Allgem. Wien. Med. Zeitung-

Jahresh des Aligem, Vrankenh, 1886, P. 174, Uher primare Lupus Erkraukung des Auges. Wien. Med. Presse. № 2 und 3.

Scc. Imp. et Roy. des Médecins de Vienne. 5 Décembre 1890, Wien, Klinisch, Wo-chenschr, 1890. NEUMANN Erfahrungen mit Tuberkulin bei Lupus erz resultate. Intern. Klin. Rundschan.

Ninarze. Des aboles froids du tissu cellulaire. Revue de Chirurgie. Paris 1885. P. 492, 495.

Communication à l'Académie de Médecine. 30 Join 1888. November (Lurer.), On Karcinson pick Lupes, Hospital

Tidende 1888. Namerum, Legeus climiques sur la phthisie pulmonaire. Traduction per Culmanu. Peris 1871.

Nueros. De la contagion, de la transmissibilité de la tuberculose. Grenoble \$886. Novien. La découverte de Koch. Augules de Médecine

Thermale. Janvier 1891. Nocuso, Archives de médecine vétérinaire, Mara (812,

Insculation do ous screfeleux à des lavins at à des cobayes. Congrès international pont l'étude de la Tuberculose. 1888.

Congrés international de la Tobercolose 1991. Nocuso er Roux. Culture du bacille de la inhereniose. Etudes expérimentales et cliniques sur la tubercu-

lose, 4887. ORENTOSCHEN, Ein Pall von Lupus Luryngis, Centralbi. f. Kliu, Médecia, 1883,

General-Dungson. Brythematous lupus of the hand Extracted from the American Journal of medical

scieppes for Décember 1889. OLANDE. Traitement comparatif du tupus. Congrès internat. de Dermatologie. Paris 1889.

OLLENDONS, Lupus and carcinom. These de Boun, 1887. OLLIVIER (A.). Hérédité de lupus. Etudes cliniques et expérimentales sur le tuberculose. T. III. 140 Fasc.

Ouverres. Des rapports de l'adénopathie tuberculeu de l'aisselle avec le tuberculose pleuro-pulmonaire. Thèse de Montaeller (1890.

Ouverres. Tuberculose de la muquense nasale. Thèse de Paris 1850.

OATH. Vicrielj. f. Dermat, und Syphil, 1875. Corrun, IX+ Congrès des Méderius russes, 21 Janv. 1891. Orro. Lebricach der Pathologischen Austomie. Berlie

1890. Ourense. Lupus de l'oreille moyeune.

Passino. La estramina nella cura di alonne forme di tuberculesi locale.

PASTINGTICHES ST PULLFUR. Lupus oder Tuberculose. Berl. kiju. Woch. Mai 1888. PASST. Logous de clinique chirurgicale. Traduites de

l'angials per L. H. Petit. p. 365. Peris 1857. PARLAND, Nouvelle bibliothèrne médicale, 1826. PALTAUP. Voir Right at Paltanf.

Panas Des tuberculoses locales de l'zil. Tribuné Médicale.

PANAS ET VASSAUX. Études expérimentales sur la tubercalose de la compte. Belletins de la Société française d'Ophthalmologie. 22 Janvier 1885. PANTLES. Über Toberenlese der Hant, Tubingen, Diss. imang. 1873.

 Viertelj. f. Derm. und Syphilis 1875. PARINAUD, Tuberculoso de la conjenctiva et inornia-

tion, Gaz, Hebd. Nº 24, 1884, PARKER (RUSSPICE). Traitement do inpus par les sca-rifications, British med. Journal, 1887.

PARROT, Bullet, Son. Med. des Bönitzun 1869. Società Biologie, 1873.

Bull, Sec. Austom. 20 et 23 Mai 4873.

Comerantin Paul. Sur un pouvean signe de son fale fourni per les bootles d'oreille. Union Médicale. 20 fé-

Vrier 18th. Annine scrofulence maligne ulcăreuse on Jupus de la garge. Soc. Méd. des Hönitagx, 1872.

H. Paux., Archiv, f. Klinik Chiroreie t. 7º p. 199. Tradoit in Archiv. piner. de Med. 1865.

Phan, Ulcération tuberculense de l'anus. Leçous de Clinique, 1887. Prian er Malatore. Etnites cliniques sur les ulcére-

tions anales. Peris 1871. PELLURANI. De la présence des hacilles de la tuber-culose dans les gemmes scrofuleuses. Soc. des Sciences Médicales de Sienne. 26 Avril 1884. In Aunales de Dermatologie 1884.

PRUT (A), Gaz. Hebd. 1883, p. 275. Perry. Tuberculose du vagin. In Art. Vagin du Dict. encyclopédique des Sciences Méditales.

Parrior. Thèse de Paris 1884. Przureza. Tuberkelbacillen in der Lupus sehrankten Conjunctiva. Berlin. Klimise. Wochens-chr. 1883. No 28.

Voir Pegenstecher et Pfeiffer.

Princers, Luyus der Conjunctiva, Klin. Mapatablatter für Augenhellkunde, 1878. Pace, Traitement du Lupus, Wien, Mod. Presse 1884.

Nº 49. Verhandlungen der Deutschen Dermatologis-chen Gesellschaft. Prag. 1889, Seltener fall

mo Lores. - Zur electiven Wirkung des Koch seben Mittels mit Krankendemonstration, Prager Med. Wachenschr. 1830, N. 51.

Vorlaufige Mitthellungen über die Vernuche mit den Kocht sehem Mittel an der k. K. der mittelsgischen in Prag. Prager. Med. Wo-chenicht. 1999. N. 62.

Proux. Etudes générales et pretiques sur la phihisie. 2ª Edit. 1874. 47

Perrano. Assoc. Med. américaine. 1880.

- Traitement du Lapus, New-York, 1877. Pass. Le lagas hypertrophique et les scarifications

lingaires. Superi. 1832 PLEIGE Doctrin, de morbis cutan. Vienna 1783, Art. Herpes exodens, sen ferus, seu esthlomenos. PLICHON (M.). Toberculose des lètres. Thèse de Paris

Patoses. A practical treatise, 1837, P. 101.

Post., Uher Lapus. Virchow's Archiv. T. VI, p. 174. POLLOSSON, Du tubercule anatomi-que. Province Mé-

dicale 1887. Pollosson or Ravennes, Du tubercule anatomique. Province Médicale 1889.

Ponost (de Lyon) Lyon Médical 1885. Société des Sciences Médicales. Lyon décembre 1890.

Poxyorroan, Zur (Etiologie des Lapus, Vierteij, f. Dermat. 1832 Poural. Observations sur la nature et le traitement de la phthisie pulmonaire. Paris 1792.

Posrettow. IV: Congrés des Médecins Russes. 26 janv. Ports (Cs.), L'habitas dans les maladies scrofalenses.

Paris 1879. Poussor (R.).Du naphthal camphré et de son emploi en chirurgie. Those de Paris 1889.

Porter, Beyos Midicale 1885 Power, Art. Scrotch tes laryagées in Manuel chaique de laryngoscopie. Pozzi. 2 observations d'abobs froids exceptionnelle-

ment multiples et étendus, guécis par le grat-tace, la cantérisation et le pansement à l'iodeforme. Gaz. Med. de Paris 1885. 2 observations d'abeès froids non ossifiuents, exceptionnellement multiples et étendus

guiris par le même traitement. Congrès rancuis de Chirurgie. Procès-verb. 1886. Pausery. Tuberculose natale. Thèse de Paris 1880.

Panione. Voir Malcolm Morris et Pringle. Pronueau. De la tuberculose cutanée et de la lymphannite tuberculouse consécutives à la tuberculose osconse. Etutos expérimentaios et cliniques sur la uberoulose. T. III. Fasc. is Congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences. Léssoges

13 april 1890. Provera. Art. Lupus de l'Encyclop. Médic italienne redige par Profeta 1818.

Quest, Ulceration inherculative de la minqueuse pa-latine. Perforation du septem. France Médicale. 23 Oct. 1876.

PRESAMENTA LE tinture di capsico nell'abcono fredo-Acad, med. chir. di Napoli 1884. XXXVIII. 1883. par les solutions d'acide finoritydrique. berculose, 1888.

Ounyear. Contribution à l'étude de 3k tuberculose de premier âne. Thèse de Paris 1895. - Voir Landouzy et Queyrat,

Omnouaup. De la scrofnie dans ses rapports avec la phthisis pulmonaire. These d'agrèmtion. Paris 1873.

Voir Trasbot et Quinquaud Quos (M.) Traitement dn Lupus de Willan. Diss.

Iname, 1884, Bonn.

Receiver, Voie Chandelux et Rehatel. RAGRET. Contribution à l'étude de la tuberculose pri mitive de la cornée. Thèse de Paris \$87.

Rayan. De l'emplei de l'acide l'actique dans le traitement de certaines tuberculoses ulcérenses de la peau et des muqueuses. Lyon Médical faillet 1888. 2 cas de Lupus guéris par l'acide lactique.

Lyon Medical Juillet 1878. Rayra (Antuno.) Del lupus della congiuntiva e sua

cura. Annale d'ottalmologia, fascicolo 4, 1878. RAGGOT DE LA TOUCHE. Einde sur quelques cas de serofalose tardive. Thèse de Paris 1880.

RAMONAT. Le syphilis chez les serofuleux. Paris 1883. Rauceress. Handbuch der Kinderkrankhelten von Gerhardt Jahrhucher. 13 fr. p. 229. Rauscorz. Zur Œilologie des lapus vulgaris. Vierieljf. Derm. 1888. p. 34.

RAULES. Lupus primitif de la muqueuse naszle. Thise de Paris 1888. RAYER. Traité théorique et pratique des maisdies de la pesu avec Atlas. Paris 1835, T. 2 P. 199 et 200. BAYMOND (Paul). De l'épithétions développé sur le

lupus valgaire en évolution. Annales de Dermatologie 1887 Contribution à l'étade de la tuberculose cutanée par inoculation directs. France Médicale, T. III. p. 1191, 1193, 1205.

F. RAYMOND. Voir Arthaud et Raymond. Recurs. (P), Man. de path. ext. 1885. P. 410.

Gaz. Hehd. 1885. P. 275 Traitement des abois tuberculeux par les injections d'éther lodoformé. Gaz. Hebd.

7 Janvier 1887. · Pongus tuberculeux da testicule. Cilmique .chirurg. de l'Hôtel-Dieu p. 472. Rusyrs. Le bacille de Koch et le Lupus. Med. Nows

4887. Resca. Berlin, Klin. Workenschr. 1818. Nr37. Reser (Paul). De la tubereniose contaire. Thèse de Paris 1883.

Remant. Essai sur les écrouelles. Paris 1769 Revaux (I). Art. Dermatoses du Diet. Encyclop, des Sciences Médicales, et in thèse de Lar-

- De l'érysipèle et des médimes de la pean. Russy. Tobercolose et scrofple, Soc. Méd. Högitang

1880-81 Resourant. Dulupus. Thèse de Paris 1884.

or Recor. Relations de la scrofnie et de la tuberon-culose, Rev. clin. e theren. 1837, Pann. IV.

RECTER. (C). Uber Lupus der Extremitaten. Dissert. Inagg Born, 1890. REVERSEX. Volr Pollosson et Reverdin.

RETENDEN ET MANON. Tobercule acatemique renfer-mant des bacilles. Rev. Méd. de la Suisse romande.

Rutin'. Teherculose primitive de la conjonctive. Mun-

chener Med. Wochenschr. 1886, No 14 et Can-tralbi. f. med. Wissenschr. 1887, No 34. Reterior, Tranmatisme et tuberculose, Union Médicale. Novembre 1865.

RECHERAND. Nosographic chirurgicale. Tom. 1. RICHET. Vaste tumeur végétante lupolide de la face. Gaz. des Höpitaux, 25 Pévrier 1878.

Richten, Uber Lupus Carcinom, Viertelj. f. Dermat ond Syphii. 1888 Recotmox. Les familles des tuberculeux. De leurs états pathologiques habituels. Do terrain tuberonlisable. Congrès international de la tuberculose. 1888.

RIEDEL, Deutsch. Zeitsche, f. Chir. Bd X., 1878

Russt. Uber Anwendnog des Iodoform. bei lupus valgaris. Centralbl. f. Chir. 12 1881,

- Zwei falle von Tuberkulose der Hant. Wien. Med. Wochenschr, 1881, 44, 45, Tuberkelbucillen in Leichentuberkel-Centralb!

 Uher histologische Veranderungen an inber-kulosse Haufmach zuwendung der Koch-then injectionen. Soc. I et R. des mede-eins de Vienne. 5 decembre 1850. Berl. Klin. Wochenschr, 1899.

- Volr Chiari et Riebl.

RIGHL ET PAUTAUF. Tuberculosis verrucosa cutis. Vicetelj. f. Derm. und Syphil. 1888.

Tuberculosis verrocosa entis. Viertell. f. Derm. und Syphil. 1888.

Renounses. Pathol. Geweholshre. 1871 In Ziemssen's Handbuch der Speciellen Pathol, und Therapie, chronische und

acute tuberculose. Allgemeine uber scrofulose. p. 154, 1874.

Pathol. Histologie, 1875.

Vox Rixeauxa. Uter Scrofnlose und Syphilis. Sitzongv. Pharmacle Mad. Gerell, so Worlshore, 4884 Rrrso. Contribution à l'étade de la tuberculose entanée. Thèse de Paris 1889.

ROSENT. Voir Morison at Robert. ROSENTE. Effets de la tuberculice sur le inpus. British Journ. of. Dermstology, Julliet 1891

Rosesson, Lupus verrgroses am Handrucken, Transections of the pathol. Society. London 1890. Rocar (L. Co.). Diet. de Med. et de Chir. pratiques:

p. 44.1835 Rooms (H. Cr). Traitement local des adénopathies : scrotulenses. New-York, Med. Journal, 25 juin 1887.

ROBSTANCEY. Lebrhach der Path. Anatomie 3º vol. D. 25. ROSENSTEIN, Vorkömmen der Tuberkelbarillen in

Harn. Centrelbi, f. d. Med. Wissenschr. 18834885 ROSENTEAL, Veiterer Bericht aber die Behandlongen mit dem Koch'schen Mittel, Dermat, Vereinigung zo Berlin. 6 januar 1861.

Rossa. Eléments de path. chirurgic et de méd. opérat-Traduction francaise 1870.

ROSTAN. Etude sur le traitement comparé du Lupus Thèsa de Paris 1879. Roux. Voir Necard et Roux.

Rowms. Forische. der Midseine. 1887. 2 Heft. p. 119. - Bullet, de la phthisie pulmonaire; novembre

4.887 Roy 27 ALVANES, Toberculose de la cornée, Rev. clin. d'orulistique 1885. Nº 185.

Royan, La médication de Challes, Perés 1891, SAALFELD, Gut gebeitter fall von Lopus. Berlin. Elin. Wothensch. 1891.

 Über die Wirkung der Kantharidinsauren Sahre bei Lupus. Berlin. Klin, Wocheuschr. 4894.

SARATURA, Traitement des scrofolides cutanées et des gommes scrofoleuses cher les enfants par le reclace et les cantérisations au thermocautère.

Sycas, Beltrace zur Statistik des Lanus, Viertellif. Derm. and Syphil. 1886. SALOMONSEN, Nord. med. Arkiv. XI, 1879. SALESS, Semaine Médicale, 23 Pév. 1887, P. 25,

pelle, \$887. Nº 3.

Saxneyes, Do lunns hypertrophique, Pathol, Sec. Med. Times and Garette 1878.

- Do traitement do logos par le grattage et les scarifications ponetutes. The Practition-ner, Vol XXVII, 1888 Sancungers. Giorn. ital. delle maiatt. venerce e della mal. de l'oreille. Août 1887,

SATTLER, Irish Hosp, Gaz, 1874. Bossess on Sauvages. Nosologie méthodique on dis tribution des maiadles en classes. Traduit par Gon-

vion. Lyon 1772, in édition 1765. Save. Eruptions de la confonctive. Thèse de Paris. 1876.

SCHACHMANN. Portes d'entrée et voies de propagation des bacilles de la tuberculose. Archiv. de mid. piner. 1885.

Schappen er Nasse. Toberkelgeschwolte der nase Deutsch-Med. Wochens, 1887.

SCHAPPRANCE, Ein fall von Lupushellung durch Tuberkulininjectionen und gielikhzeitige innerliche Verstravehung von Hydrestyrum bichlestum corrosivum Deutsch. Med. Wochenschr. 1891.

SEATTUCE. Tuberkulose der Haut. Transactions Path. Sec. London 1887. Scance. Krankhelten der Mundhohle, 3, Aufl. 549.

Leipzig und Wisa \$890. Scenry, Vicetelj. f. Dormat, and Syphil. 1876, 247.

— Zur Behandlung des Lupus, Vicetelj. f. Derm.

und Syphil, 1880, P. 247 Schumentausch, Mikroscopische Befunde hei Tuberkulose der Haut und der siehtharen Schleim

nach Amvendung der Kochsehen Mittels. Deutsch. Med. Wörbenachr. 1894. Scenerer. Ein Fall von localer Impfuberculose der Haut. Arheiten aus der Chir. Univ. Etinik zu Leip-zie N\* 33, 4888.

Scarven (W). Analysé in Rev. Meusuelle des mal. de Fenfance, 1885 p. 182. Scheiskiow. Tumeurs malignes primitives do nez.

Revue de Laryppolorie 1884. Scaurr (X. J.) De la inherculose expérimentale. Thèse d'agrégation 1883.

Scroxers. Allgemeine und specielle Pethologie und Therapie.

Schorrelius, Centralbl. f. mad. Wissens, 1878. - Virohow's Archiv. T. LXXIII, 1878. Scantren. Larynmiorische Mittheilungen, 1875.

SGRUURAROT. Die Impftuberculose des Auges, u.s., w Virchow's Archiv. Ed. LXXXVIII. S. 22

Voir Kranse et Schuchardt SCHOLLER (Max). Experimentally and histologiesha-

\_

Untersuch oppen pher Eostehang und Ursschen der Scrophulosen and Tuberkulosen Gelenkleiden. nebst Studien uber die Innercu lose injection mit there Warsuchen, Stutteard 4880

Uber die Stellung des Lupus zu Tuberkulese. Gentralbi. f. Chi rurme, 1881.

Van Sanywoon, Lupus of the brynx, In New York path, Son november 1855, Analyse in Rev. das So. Med. de Haym N. 27 (1885). P. 166, et in Ann. del 1855. cocceu des Lupus Contralhi f. Chirurgie

Schutz. Behandlung des Lupus in der Anstalt f. Hantkrankeiten. Allg. Med. Centralbi. Zeitung. 1884. Kreuznach.

Lupus hypertrophique du trone et des membres inférieurs. Berl. kliu. Wochenschr. Octobre 1885.

Uber Lupus-Carcinom. Monatsh. f. peakt. Dermat. . 1885. Schultze (F.), Aus der medicinischen Klink. Klin.

Jahrhmetter 1891. Schwarz (E.). Des tumeurs du Isrynx. Thèse d'agrénation, Paris (606)

Du pansement des plaies et des uloirations tuberculeuses avec le naphthal camphré . Ravue cénérale de

clinique et de thérapentique. Paris: 1889. 111, 703 Schwanzen, Zur Therspie der Schweren Lupestormen, Wieg, Med. Work, 1884.

Tabercajose de la pesa. Viertelj. f. Derm. und Syphil. 1887.

Lupus exulcerans. Pester med. Chir. Presse 1895.

Die behandigen mit Koch'scher Lymphe von Dermatologischen Stand-punkte ans beleuchtt. Deutsch. Mod. Wochenschr. 1891. Surrey They Nesentubertulose Internst, Klin.

Rundschau, 1889. Severy spec, Vair Wahls Smoon, Arch. f. Klin. Chirurg, 1887. Analyse in Ar-

chlv. de Méd. Fev. 1888. Severes Danz cas de tuberculose quianée chez des en-

fants. Société française de Dermat. 51 avril 1890. SHERWELL Lupus vulgaris. The New-York dermatological Society, 1888.

Seneraken, Emploi da léquirity en dermatologie 1883. The Lancet. Treatment of scrofulous diseases of the

skin, Philadelphia 1890. Taberculows of the skin. Journ. of. cat. and. wener. diseases, 1890. P. 91.

Sonorro, Contribution à l'étude de la tuberenloss primitive de la région sourcilière et des paupères. Giorn, delle Associazione Napoletans di medici et naturaliste 1890.

Scars. Tuberculose conjenctivale et lapus de la face Injections de Koth. Aggravation de l'état des yeux. Récidivedn lupus sprès guérison passagère. Berliu. Klin. Wochenschr. 1880.

Sonor. Hantkrankheiten, 1854. P. 295.

Jahresher, des K. K. alle, Krankenhausen. 1865. n 474

ne Smitre. Traité de gynécologie, p. 99.

Sexper, Semaine Médicale, 1876. Servery Die Wermendung von Tuberkutin bei der

Behandlung you Lupus und tuberculose, Brit. Med. Journ. 12 novembre 1891.

Same (Watres). Lupus before the Irland medic Academie. Lancet 1865. Social Sar les abrès froids. Congrès français de Chi-

rurcia, Paris 1896

Seneverages. De morbis vasorum absorbentium corpor s bumani. 1795. Souvis. Sur l'étiologie de la phthisie. Thèse de Paris

Sormowery, Gazeta Lekaraka, Nº 55, 1885.

Source (E.). Influence de l'érysipèle de l'homme sur l'évolution de la fuberculose expérimentale du cobaye. Etndes expérimentales

et cliniques sur la tuberculose, 1888-1890. Contrès de la tuberculoss, 1891,

Sonowerracent (f.) Tuberculose der Harn und Geschlestorusne, Urethrale Schanker simulirend. Archiv. f. Dermat, und. Svuhil, 4880, Ed. I. BE LA SOTTA Y LASTEA. Différenciation clinique de la

lèpre, du lupus, et du cancer dans la gorge. Revista spéciale de sifilografia y dermatologia. Juillet 1881, SPILLMANN. De la tuberculisation du tube digestif. These d'agrégation. Paris 1878.

SPELIMANN ET HAUSEALTER. COMPLES rendus de l'Académis des Sciences, 1887. Sexu (A.). Studien uber Tuberkulose. Wien 1883,

Stave. Beitrag zer Auwendung des Tuberkulins bei Lupus erythematodes und Lupus vulgaris. Archiv. f. Dermat. and Syphilis 1891. Syzuuwso. Die ophthalmologie von naturhistorichen

Standpunkte arbeits. Fribourg 1853 STEWFRAL. Uber Hantfuberculose durch Inorniation und Auteinfection. Deulsch. med. Wochensohr

Smarse, Deutsch. Archiv. f. Chir. T. S. Bd. XII. Stockoose Lupus der tarynx. Chicago und Journal

examiner, LII. p. 674. Speng. Lupus der Nase und des Racheus, Klinik der Krankbeiten der Kehlkopfes. Stuttgard. 1885.

Stormusco. Diagnostic différentiel des gommes serofulo-taberculeuses et des gommes syphittiques sous-cutanées. Thèse de Paris, 1887, Stowers (Henneur). Cougrès de Cork. Treniment

of Luyus, 1890. STRAUSS. Soc. Méd. des Högitany Paris 1885.

- La tuberoulose est-elle transmissible per la vaccine. Gaz. Heb. de Méd. et de Chir-

Swiatsusware, Behandlung des Luous mit der Kothschen Lymphe. Intern. Klin. Rundschan. 1891. STROGANOW, Centrally, f. Medecon, 4877, No 48,

STEEDINAM, OKOVIES complètes, p. 359, 1680, Taxon (France). Uber das Verhalten des Tuberkelbacillen and der Eingangsplorte.

Tassent. Injections parenchymatenses de sublimé corresif dans le lupus, Guérison, Gas, de Ospit-1887, No 47,

Tappennen. Vireh. Archiv. Bd. LXXIV. S. 393, Virch, Archiv. Bd. LXXXII. 8, 1902

Tantesu. De la morve et du farcin chroniques. Thèse de Paris, 1845. Observ. de lapos larvacé, in Shidem.

Tansivat. Contribution à l'étude de la tuberonlose d'origine cutanse. Thèse de Paris 1890,

Tannowsky (V. M.), IV Congrès des Médecins russes. 21 janv. 1891. TAYLOR (A.). L'éthyiste de soude dans le treitement

do lugus. British Méd. Journ. Oct. 1888. TAVERCUSA. Voir Leloir.

TAYLOR (ISAAC E.). American evocoological Tennuations. Vol. VI Taylon (R. W.). Chronic inflammation, inditration

and ulceration of the external genitals of women. with a consideration of the question of est or lupus in these parts. New-York Med. Journal. Januar 1890.

TERRESCO. Tuberculose nesale, Réun, clin, Habénmad. des mid. de l'hôpit. St-Louis, 24 janv. 1889. Ann. de Dermat, 1889. Transace. Legons sur les abels freids. Progrès Mé-

dical. 8 janv. 1887. Traox. Recherches sur l'anatomie pathologique de la tuberoulose. Tuesen. Tlidskrift f. praktisch. Medecin. D'après

Virchow-Hirschfeld. Tenvereur. Sur la nature du lupus ulcéreux. Thèse de Lyon, 1891. Tenerace, Utoération tuberouleuse de l'anus, Tuber-

culose pulmonaire et intestinale, Bulletin Soc. Apat. p. 100 1883 Le traitement du lupus vulgaire par les in-

jections de lymphe de Koch. Bulletin de le Soc. Méd. des Höpitaux. 1890, p. 940, La Méthodo de Koch au point de voe der-

matologique. Anusies de Dermatolog 34 série, T. I. p. 944, 1890, T. H. p. 53, 1894. Le traitement du lupus à Berliu. Bulistius de la Société franç. de Dermatologie, 1891,

La inherculose cutanée 1891 Turinay. Traitement chirurgical des tuberculoses pé-riphériques. Suites immédiates, Etnées

experimentales et cliniques sur la tuberoptose, p. 668. Thèse de Doctoret 1888

Turco. De la fréupence des manifestations son ans les families de tuberouleux, Inaug, Dissert, Kiel 1875.

Turn. Méd. Chir. Transactions. Vol. LXVIII. 1870. UNA. Die ziele und resultate der neneren Lunnshe-Anatomie pathologique da Lupus, Lancet 7 Inin 1889

Tauxy. Leçon elinique sur un cas de Legons, recuelifie par le D. E. Dubois. Presse médicale Belge, 1888.

Teams, Archives de Virghow, T.65. Tauau. Essai sur le traitement des abrès froids tubarculeux. Thèse de Paris, 1887,

Tiguer. Archives générales de médecine. Mai 1876. Tosono 'Laryngoskople and Kehlkopfkrankheiten. Berlin 1874, P. 307,

Tourno y Hannannez. Rapports de l'adénouathie innerculeure de l'aisselle avec la imberculose pleuro-nulmonaire. Thèse de Paris 1887. Tonzonan. La conséquence d'une inornistion per

roudre anatomique do virus inberculeny. Congrès internat, pour l'étude de la tuberculose, 1888. Tourness. Province médicale, 6 avril 1889.

Tuberculose de la pean inoculée par le tatouage, Lyon médical 1839.

Toussann. Académie des sciences. 7 nov. -1881. Gez. de Paris. Vol. 48. 1881. TRASSOT ET QUINQUAUS. Annales de Dermatologie.

Tuniar. Grz. Heb. de Méd. et de Chir. - 'Nois sur l'alcère tuberculeux de la houche et en particulier de la langue. Archiv.

TRESPORTAGE TO THE TRESPORT OF THE TRESPORT OF

Takyra. The treatment of scrolulous glands. Lancet. London 1886.

TROUSSEAU (A). Inoculation de lupus conjonetival dans Poil de lapin. Réon. clin. hebdomad. des Med. de Saint-Louis. 11 avril 1889. Annules de Dermatologie 1889.

Tucmunome. Portschitte der Medecin 1885, P. 65. Sur deux cas d'inoculation tubercu-

lense chez l'homme. Traitement pré-ventif de la tuberculese. Congrès in-tern. pour l'étude de la tuberculese. 1688 Turren. Un fait d'insculation tuberculeuse cher l'homme. Etnées expérimentales et cliniques sur

TULFIUS. Obs. 55. Cap. 8.

Tunca (Lunw.). Atlas zur Klinik des Kelthopkran kheiten. Wien 1886. Pl. XX. Fig. 6. Klinik der Krankheiten des Kehl-

thopies. Wien 1886. P. 495 Uccammars, Norsk, Mag. f. Lugensdenk, S. R. XIX. S. 654, 1884. Referate: Schmidt's Jahrbucher, Bd. 205, S. 948. handling. Monstshefte for praktische Der-matologie. Avril 1884, nov 2 et 3. Analyse par Besnier in Annales de Dermatologie,

Medicamentose Behandlung des Lupus. --Aertzüsches Versinblatt. 1886. Tuberkulöse eczem, Monstah. f. Praktisch.

Dermat, 1886. Zur Lopusbehandlung, Monatsh, f. Prakticeh

Dermat. 1888. Uber Plasmazellen ins besondere beim Lupus. Monatah. fur praktisch. Dermatel.

ATE! 1894 Uber die Verwandung des Tuberknilgs bei

der Lupus behandlung and einige nene Mittel gegen Lupus Monatsh. f. praktische Dermatologie. 15 avril 1891.

Uber -antemberkulinisation hei Lupus. Berlin Klin. Wechensch, 1891. No 25. Die Einwirkung von Carbolyaure und Net-

kenol auf Lupus gewebe. Monatsh. f. praktische Dermat. 25 octobre et ier novembre 1891. Useass. Die Tuberkniin Koch, Verhandlungen der russischen syphilide-dermatologischen Gesells-

chaft in Saint-Pétersburg, 6 avril 1891. VALDEYER. Virghow's Archiv. Bd. 50 Valenius, Bullet de la Soc. de Méd. de Gand, Arion

VALLAS. Sur les ulcérations tuberculenses de la peau. Thèse de Lyon 1887

Vallar (M.) Fibrinose oder hyaline dégénération in Tuberkel und gummi. Archiv. de Virchow. 1882. VALLEY, Bull. et Mem. de la Soc. Méd. des Höpitans.

Valuue. De la finhercolese occileire. Etudes expéri-mentales de l'inoculation faherculeuse des parties baignées par les larmes. Etnées eliniques et expérimanuales sur la inherentose, 4887.

Varior. Tuberculose des lèvres. Paris Médical 1889. Vance-Treatment of cald aboses, with three illus-trative cases Lonisville, Med. News, 1885, XIX, 100. Vancet. Mémoires et nonvelles observations sur les

ediets du muriate de baryte dans les affections scrofnieuses. Soc. de Méd. de Paris 1797. Varst. Mittbelinngen über die Behandlung der ehronischen Hantkrankheiten, in der Bellanstatt Canstatt Stuttgart 1868. p. 404.

Uber Lupus crythemates. Archiv. de Vir-chov. Bd. 55. P. 100 1872.

Zortherspie und lapus erythematosus. Viertell f. Derm. 1873.

Vetruan Diet. Eucyclopédique Art. Adénite T. J. Vancuine. Des partes d'entrée de la tubérculose. Théon de Paris 1884. Vascakes. D'en nouvem traitement des adénopathies faberculeuses de la région orricale. Etnées einéques et expérimentales sur la teherculese. 1887.

 Revue de Chirurgie 1887.

Tubercule anatomique produit par la morure d'un auist tuberculeux. Etudes cli-

niques et expérimentales sur la tuberculose 1887.

Transer et Vescultez. De le synovité tendineuse inherculture. Revue de Chirurgie 1882.

tmberculeuse. Revue de Chirurgue 1882. Vznazu. Des lésions des organes génitsux chex les tuberculeux. Thèse de Paris. 1880.

Venno, Musière de guérir la maladie scrofuleuse. \_ la P Vicane 4832. Vennueux. Tumours nommeuses de la région ingui-

nale. Archiv. génér. de Médecine 1871.

— L'infinence de la districe tubercuiense, contionse ou autre sur la apphilis. —

routions on autre aur la ayphils. — Transactions of the internat Mid. Congress London 1881. 2 Bf. p. 383 and following.

De l'extravation des propathies. — Bulle-

tim de la Société de chirorgie, 1883 p. 150 et srivantes.

Cas d'inoculation probable pendant nue autopase, Bull. Acad. Méd. 1884.

 Traitement des abcès froiès par les injections d'éther inéoformé. Revue de Chiturgie. 1893, p. 478.

 Utoérations tuberculeuses sur les mole guons d'amputation. Etudes cliniques et espérimentales sur la tuberculose. 1887.

 Remarques sur la généralisation tuberouleuse après l'ablation d'un tuberoule initial local. 1897, p. 238.

Du traitement préopératoire, 1887.
 Sur le traitement post-opératoire, 1887.

Sur le traitement post-opératuire. 1881,
 p. 663.
 Un mot sur le tubercule anetomique. 1887,

 De la lymphe du P\* R. Koch dans le disgnostio des inberculoses chirurgicales. Paris 1994,

p. 645.

Venezus er Claso. Diagnostic des Misions tubercoleuses doutenses par l'inoculation feur-péritonésM ut cobays. Congrès internat, pour l'étude de la tuberculose, 1888.

V.mat (E.). Traitement de lupus par les sontifications liméaires. Progrès Médical. N° 47, p. 382, 1879.

- . . Traitement du Lupus. Paris 1880.

 Du traitement chirurgical des maindies de la pesu. France médicale 1881.
 Sorothie et tuberculose, Soc. Méd. des höpitaux. Mars 1881. Virsat (E.). Contribution à l'étude de la tuberoule se cutanée. Anuales de Dermatologie. 1882.

— La pas seléreux. Anuales de Dermatologie.

1884.

Ulcératious phanédéniques de unture douteuse Atlas internat, des malades rares de la pean, 1850.

Traitement du inpus par la mâthode de Ecoh. Bulletins de la Soc. française de Dormatologie, 1891. Vair Laicir.

Valuesia. Capse et nature de la tuberculose. Bulletins de l'Académie de Médecine. 5 déc. 1885. — Etudes sur la tuberculose. Paris 6888.

 De le virulence et de la spécificité de le tubercelose. Belietigs de l'Académie de Médecine. Août 1983.

 Sur l'inoculabilité de la tuberculose. Gau. Hebd. 22 détembre 1875.

VELENER. Thèse de Paris. 1888. Villion., Prog. Vierte j. Bé XXXVIII. S. 4, 1833.

Viscoow, Die igberculese in three Beziehung, zur Entzündung mit Serofulese und Typhus-Verhandhungsu der phys. med. Gezellschaft. Vürzburg istel, 51.

Archiv. de Virchew. T. 32. Fasc. I. 1975.

Die krankbefen Geschwulste. Strol. p. 483.

Berlin 1884-1885.

— Grammistions geach-wulste. Voriesung 20.
Ambologie II. S. 385

Uher Pathydermia Isryngis. Berl. Kiin.
Woth, 1881. P. 589.
Vacour. Contribution à l'étude de la dactylite stru-

mease infantile. These de dectorat. Paris 8877.

Volumany. Uber den Lepus und seine Behandlung.

Kiln. Vortrage 1870. Nr. 13. P. 44. Visetell, f. Derm. und Syphil.,

Beitrage zur Chirurgie, Nr 46. P. 287, 1873, eitirt after Bayhn.

Die perforiennde tubercujose der Knochen des Schadeldarhes Centr. f. Chir. 1880. Nr. i.

Verhandingen des KIV Deutsch. Chir.

Vocacies. Die Krankheiten der Nese. Breshu 1838.

Vocacies. Die Krankheiten der Nese. Breshu 1838.

Vocacies. Die Krankheiten der Nese. Breshu 1838.

Vocacies. P. 255.

Wam. Uber den gegenwertigen Stand oer Erbischkeisfrage in die Lahre von teberkulose Deut, med. Werheusehr, 1883, P. 3.

Mitthelinegen eines Falle von Inocutations.
 Teherkolose mach Amputation des Uniteratmes. Centralit. f. Chirurgie, 4805. N° 24.

Watermenne. Die locale Lupuebehandlung, Berlin 1372.

Wreen. Augine niedro-inberenieuse avec hyperirophie considérable des ganglions lymphatiques. Tuberenions militaire. Bulletins. Soc. Anatomique. Janvier 1884.

Wreen. (O). Chirurgische Erfahrungen. Berün 1889.

 Uber die Behandlung des Morb. Addisonii mit Tuberculin. Berl. Klin. Wochen.

Abdr. Labth. I L, f g. 1885.
 Winn. Grandrägn der Pathol, Histologie. Wien 1854.

Wine. Grandräge der Pathol, Hastologie. Wies 1854.
Weiner, Histologie des tissus tuberonibur après le traitement de la inherculose. Roy. Acad. of Med. Ireland. 3 avril 1801.

Whene, (J. V.) Diss. Insug. Bonn \$575. Which will also Mod. Wochenschr. \$884, No 6 and 7.

Windzer. Die Wege des Taberkelgiftes zu den Serosen Hunten. Deutsch. Med. Wochenschr. 1883.

 Die verbreitung des Tuberkeigiftes nach dessen Eintritt in den Organismes Jahrbuch fur Kinderheiltunde 1824.
 Uber Entrandung, Eulenburg's Realency-

ctopedie, Virch. Archiv. B. P. LXXVII.

- Uber Venentuberkel und ihre Besichnagen
per tubercubeen Blutinfaction, Virchow.

per tuberculosen Bintinfaction, Virchow. Arch. Bd. LXXXVIII, S. 307. Waters. Bang. dissert. Bevin 1884. Wane. De exemplis unmulis cardinomatis épithe-

WESS: De CERMINIS COMMUNICATION POR SUSSESSION SUSSESSI

When Maladies des femmes. Traduction Menries.

When (J.C.) The treatment of inpus with the Parastitistics. Boston Med. und. Sure. Journ.

— On strams, P. 107.

Clinical aspects and etiological relations of cutansous tuberculosis. Reprinted from the Boat Med. and Surg. Journ. Nov. 1991.
Wiczeszw. De Pempiol de Facilie tectique dans le tana. Hischeff Lorent. Med.

Linux. Theoretical Comp. Med. and the Comp.

Theoretical Comp. Med. and the Comp. Med. and the Comp. Theoretical Comp. Med. and the Comp. Med. an

Wiczeszer, De Pemploi de Facide tectique dans le Lupus, Tifochrift f. prak. Med. Janvier 1887. Wicson (Exasurus). On skin diseases. London 1883, p. 342.

p. 312.

On skin diseases. London 1887, p.447.

Wiscana. Fait de Inpus sambérant des nymphes.

Windtel's Bericht und Stud. Leipzig 1876.

Waxransurz, Uber den Einfluss des Erysipels anf Lepus, Prager Mad. Wochenschr. 5887.

WINTERNITZ. Ein Fall von Lupus Carcinom. Viertelj.
f. Derm. und. Syphil. 1887.
Wisconowron. Zeitschr. für Hygiene 1888, T. l. p. 3.

Waters. A treatise on strums or scrotols, commonly called the king's o'il. London \$786. Waterstrewer. Essal ser les rapports de la tubercacalose orniaire avec la tuberculose materale. Thisse

callors ocalaire avec la imberculose générale. Takan de Paris 1886. Woor (Max). Virchow's Archiv. 1886. T. CV. p. 192. Woornes, Excerimental, resourches, upon imberen-

loss and secolais, Dublin, J. M. Sc. 1835.

Yacasseers. Uber Inordistions Inpus. Archives de Virchow. 1836.

Yannware. Uber die Behandings der Hantkran-

Yanowan: Uber die Behandinng der Hantkrankheiten mit Unnaschen Salben und Pflastermullen, Monatth. f. Prakl. Dermat. 1888. Yanosen, Mod. Wien, Jahrbucher 1879. J. 544.

- Em Fall von tuberculose Wien.Med.Presse

- Uber die structur des luposen Gewebe. Viertell, f. Derm, und Sychil, 4880.

 Tuberkulose der Hant und Lupus. Wien. Med. Bl. 1881.

 Uber die Behandlung des upen volgaris. Centrabl. für die Ges. Thérapie. Août 1890.
 Years (W). Sur un eas d'impétigo figurata simulant le lupus. The Lancet. 3 août 1873.

Yeasov. Einde sur le développement du tubereule expérimental. Thèse de Paris 1884. Yurrixona. Wieu. Elin. Wochenschr. 1889.

Zesuss (J). North american Practitionner-Mars 1889.
Zunes. Wien. Med. Zeitschr. 1818.

— Annales T. X. 1878-1879

 Cas de végétations papiliaires développées sur un lupus. Viertelj.f. Derm. p. 254, 4890.
 Zeseres. Lehrbach d. pathol. Angt. u. s. w. 4882.

Zunt. Zur Farbung des Tuberkelbseilins. Deutsch, Med. Wochenhart. \$882. Zugens. Sur un ügnvesu mode de traitement du jupus

ulcereur. Bulletin Médical. 13 janvier 1892. Zuzwosza. Ulchre inherenteux de la peau du meminfectour. Foumes sain. Correspond. Blatt. f. Schweltzer Astrin. 14 mai 1893.

Zweiste Alerine, 1<sup>st</sup> mai 1880. Zweiste. (M). Lupus de l'intérne. Congrès de Brême. seplembre 1880. Section de Gynécologie.

Zweronaum. Ein Fall von fuberkuloser ulceration der vulva, vagina nud der gorte vaginalis ntéri. Berlin. Klin. Wochensch. 1881, p. 445.

## TABLE DES MATIÈRES

| PRÉFACE                                                                                  |                        |                 |          |         |         | Pages. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|---------|---------|--------|
| PREFACE                                                                                  |                        |                 |          |         |         | . 1    |
| INTRODUCTION                                                                             |                        |                 |          |         |         | . 4    |
|                                                                                          |                        |                 |          |         |         |        |
| Le lymphatisme.                                                                          |                        |                 | - 11     |         |         | . 1    |
| Que faut-il entendre par scrofule?                                                       | - 3                    |                 |          |         |         |        |
| Que faut-il entendre par scrofulides destruc                                             | tives?                 |                 |          |         |         | 2 6    |
| Définition de la scrofulo-tuberculose tégum-                                             | entaire .              |                 |          |         |         | di 45  |
| Classification des tuberculoses tégumentaire                                             | 5                      | . 1 .00         |          |         |         | e 16   |
| Que fant-il entendre par le terme lupus? .                                               | 255                    |                 | 460      |         |         | . 45   |
|                                                                                          |                        |                 |          |         |         |        |
| HISTORIQUE                                                                               |                        |                 |          | · · · · |         | . 25   |
|                                                                                          |                        |                 |          |         |         |        |
| Définition du lupus                                                                      |                        | 2               |          | 9       |         | . 31   |
| SYMPTOMATOLOGIE DU LUPUS                                                                 |                        |                 |          |         |         | . 35   |
| I. Symptomatologie du lupus du tégument es<br>A. Symptomatotogie générale du lupus du té | cterne (pe<br>gument e | au)<br>xterne d | sa pério | de d'a  | ugment. | 31     |
|                                                                                          |                        |                 |          |         |         |        |
| LUPUS PLAN                                                                               |                        |                 |          |         | 7       | . 3    |
| Description clinique du lupôme                                                           | >                      |                 |          | ,       |         | . 21   |
| Lupus plan pityriasique ou exfoliant                                                     |                        |                 |          |         |         | . 4    |
|                                                                                          |                        |                 |          |         |         |        |
| Lupus étevé                                                                              |                        |                 |          |         |         | 40     |
|                                                                                          |                        |                 |          |         |         |        |
| Description clinique du tubercule Inpeux de                                              |                        |                 |          |         |         |        |
| Lupus cedémateux, hypertrophique, élépha                                                 |                        |                 |          |         |         |        |
| Lupus scrpigineux non exedens                                                            |                        |                 |          |         |         | 5      |
| B. Symptomatologie du lupus du tégument                                                  |                        |                 |          |         |         |        |
| dégénérescence                                                                           |                        |                 |          |         |         | 5      |
|                                                                                          |                        | e.              |          |         |         |        |

### - 378 -

| Sclénose du lupts (lupus sclénosé)                              |                     |              |                  |               | . 58  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------|-------|
| ULCÉRATION DU LUPUS (LUPUS EXEDENS)                             |                     |              |                  |               | . 62  |
| Comment et pourquoi le lupus                                    | Colobra t-312       |              |                  |               | 63    |
| Action des agents de la suppur                                  | tion.               |              |                  |               | . 64  |
| Accidents para-lupeux                                           |                     |              |                  |               | 66    |
| Lupus ulcéreux superficiel                                      |                     |              | ;                |               | . 65  |
| Lupus ulcéreux superficiei<br>Lupus ulcéreux serpigineux        |                     |              |                  |               | . 72  |
| Lupus ulcéreux serpigineux                                      |                     | ******       | from the         |               | . 76  |
| Lupus exedens détruisant en pr                                  | otoudeur (tupus 1   | ncereax pr   | 51 <b>0</b> 00aj |               | . 78  |
| Lupus vorax                                                     |                     |              |                  |               | . 79  |
| Lupus phagédénique                                              |                     |              |                  |               |       |
| De la cicatrisation du lupus ex                                 | deus. , . ,         |              |                  |               | . 89  |
| C. Des variétés atypiques du luy                                | an andonine         |              |                  |               | . 8   |
| T North                                                         | as onegano          |              |                  |               |       |
| Lupus colloïde                                                  |                     | 4            |                  |               | . 81  |
| Lupus myxomateux                                                |                     |              |                  |               | . 88  |
|                                                                 |                     |              |                  |               |       |
| Appendice au lupus scléreux,                                    | 1277722173          |              | 112111           |               |       |
| Tuberculosis verrucosa cutis d                                  | e Riehl et Paltaul  | (lupus den   | ni-scléreux      | substrater    | a     |
| teudauce suppurative)                                           |                     |              |                  |               | . 93  |
| Tubercule anatomique                                            |                     |              |                  |               |       |
| Lupus vulgaire érythématoté                                     | e                   |              |                  |               | . 99  |
| D. Marche et Evolution de l'érus                                |                     | Inches       |                  |               | 10    |
| Leuteur et ténagité de l'évoluti                                |                     |              |                  |               |       |
|                                                                 |                     |              |                  |               |       |
| Auto-inoculatious de voisinage                                  |                     | 4,111.11     |                  |               |       |
| Période de diminution et d'arr                                  |                     |              |                  |               |       |
| Action des maladies intercurre                                  |                     |              |                  |               |       |
| Le lupus des visillards                                         |                     |              |                  |               |       |
| Récidives du lupus. ;                                           |                     |              |                  |               | . 10  |
| E. Nombre et étendue des foyiers                                | lupeux              |              |                  |               | . 101 |
|                                                                 |                     |              |                  |               |       |
| F. Le Lupus du tégument exter-                                  |                     |              |                  |               |       |
| Lupus de la face                                                |                     |              |                  |               |       |
| Lupus des oreilles                                              |                     |              |                  |               | . 111 |
| Lupus du cuir chevelu                                           |                     |              |                  |               | . 111 |
| Description de la face défiguré                                 | par un ancieu       | lupu»        |                  |               | . 12  |
| Lupus du cou                                                    |                     |              |                  |               | . 129 |
| Lupus du tronc                                                  |                     |              |                  |               | . 125 |
| Lupus des membres                                               |                     |              |                  | , .           | 19:   |
| Le lupus des membres est eu g                                   | indeal coldressy or | a domi cold  |                  |               | 499   |
| Difficulté du diagnostic dans c                                 | retains one de te-  | a demi-scree | . b              |               | 19    |
| Déformation que le lupus peut à                                 | ledens cas us hip   | us des men   | aures            | 22 * * * * *  | 12    |
| Déformation que le lupus peuts<br>Déformations et mutilations d | istongue produi     | reaumveau    | des extrem       | ntes          | . 12  |
| Deformations et mutilations d                                   | nes aux destruct    | ions et réta | actions elec     | atricielles d | ies   |
| tissus (peau, tendons etc.) a                                   | ux nécroses et es   | ries ossens  | es et articu     | ılaires       | . 12  |
| Déformations dues à l'état hyp                                  | ertrophique desti   | ssus (pseud) | >-éléphanti:     | asis scrofulo |       |
| tuberculeux)                                                    |                     |              |                  |               | . 13  |
| Lupus des organes génitaux es                                   | ternes              |              |                  |               | . 13  |
|                                                                 |                     | -            |                  |               |       |
| II. Symptomatologie du lupus de                                 | tégument intern     | t (Muqueuse  | s)               |               | . 14  |
|                                                                 |                     |              |                  |               |       |

| Lupus primitit des muquenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pages. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A. Symptomatologie générale du lupus des muquemes à sa période d'augment,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141    |
| Lupus plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Description cliuique du Inpôme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 143    |
| Lupus élevé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144    |
| Description clinique du tabercule Inpeux dans le lupus élevé des maqueuses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 145    |
| Altérations des ganglious lymphatiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 145    |
| B. Symptomatologie du lupus des muqueuses à sa période de régression ou de dégéné-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 146    |
| reacence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Résorption interstitielle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 146    |
| Distriction and the second desired and the second s | 146    |
| Décénérescence surreuse (Lupus sciénceé)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 147    |
| Ulcération up lupus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 147    |
| Lupus ulcéreux superficiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 147    |
| Lupus ulcéreux serpigiueux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 148    |
| Lupus exedeus détruisant en profoudeur ou lupus ulcéreux profoud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 148    |
| Lupus vorax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 148    |
| Lupus phagédénique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 149    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| MARCHE ET ÉVOLUTION DU LUPCE DES MUQUEUSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 149    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| C. Des variétés atypiques du lupus oulgaire des muqueuzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150    |
| Lupus collorde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 131    |
| Lupus myxomateux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 454    |
| Lupus seléreux et demi-seléreux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 151    |
| Lupus vulgaire érythématoïde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 152    |
| D. Le lupus des muqueuses étudié suivant son siège.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 153    |
| Muqueuse nasale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 153    |
| Muqueuse conjonctivale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 159    |
| Muqueuse du conduit lacrymal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 164    |
| Muqueuse bucco-pharyngée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 162    |
| Lupus de la langue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 165    |
| Muqueuse laryngée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 167    |
| Muqueuse des organes génitaux de l'homme et de la femme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 474    |
| Muqueuse anale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 173    |
| E. Le lupus des muqueuses comparé à la tuberculose' praie des 'muqueuses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 173    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| and the second s |        |
| COMPLICATIONS DU LUPUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| I. Complications locales ou de voisinage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| a. Complications dues à l'infection scrofulo-tuberculeuse, provenant du foyer lupeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| (foyer infectieux).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 175    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| ALTÉRATIONS DU SYSTÈME LYMPHA TIQUE (BAMICULES, VAINEAUX, GANGLIONS, ET UN TISSU CON-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| JONGTIF ME VOISINAGE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 175    |
| mhtttt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 176    |
| Œdèmes lymphangitiques, érysipèle blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Lymphangites scrofulo-tuberculeuses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 176    |
| Lymphangiectasies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

| Lymphangites gommeuses                                                                                                                                                   | 178 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| tuberculeuses                                                                                                                                                            | 179 |
| Altérations des ganglions lymphatiques (adénopathies acrofulo-tuberculeuses)                                                                                             | 182 |
| Œdėmes dars et lymphangites chroniques, pachydermie, état éléphautiasiforme                                                                                              | 189 |
| Gommes scroptio-tuserculeuses dermiques, expodermiques et ganglionnaires                                                                                                 | 192 |
| ALTÉRATIONS DES GAINES TENDINEUSES ET DES ARTICULATIONS                                                                                                                  | 193 |
| Léssons ossegues                                                                                                                                                         | 193 |
| B. Complications locales ou de voisinage ne ressortissant pas directement et spécifiquement auvirus ecrofulo-tuberculeux (accidents locaux ou de voisinage para-lupeux.) |     |
| Brysipèle vrai                                                                                                                                                           | 194 |
| Action de l'érysipèle vrai sur l'évolution du lupus.                                                                                                                     | 195 |
| Action des agents de la suppuration dans l'évolution du lupns                                                                                                            | 193 |
| Hyperkératoses, état ichthyosiforme, cornes cutanées                                                                                                                     | 196 |
| Complications qui peuvent se produire au niveau des cicatrices de lupus,                                                                                                 | 196 |
| L'épithéliome débute an niveau d'une cleatrice                                                                                                                           | 200 |
| L'épithéliome déhute au milieu du tissu lupeux.                                                                                                                          | 201 |
| Deprincipane deliase as inities da tasa rapeux.                                                                                                                          | 201 |
| Il. Complications générales.                                                                                                                                             |     |
| A. Complications générales dues à l'envahéssement de l'économie par le virus tuber-                                                                                      |     |
| culeux                                                                                                                                                                   | 205 |
| De la phtisie ches les lupeux                                                                                                                                            | 205 |
| Tuberculose miliaire sigüe, tuberculose méningée etc                                                                                                                     | 207 |
| Phénomènes d'infection générale paraissant déterminés par la résorption de produits                                                                                      |     |
| toxiques d'origine microbienue développés au niveau ou dans le voisinage du lu-                                                                                          |     |
| pus                                                                                                                                                                      | 207 |
| B. Complications générales ne dépendant ni directement ni spécifiquement de l'action du                                                                                  |     |
| virus scrofulo-tuberculeux. (Accidents généraux para-lupeux)                                                                                                             | 209 |
|                                                                                                                                                                          |     |
| DES RYBRINGS STPHILITICO-LUPOMATRUX                                                                                                                                      | 213 |
| Hybridgs Lupomateux et tuberculeux francs                                                                                                                                | 222 |
| ANATOMIE PATHOLOGIQUE                                                                                                                                                    | 223 |
| A. Anatomie pathologique du lupus vulgaire classique                                                                                                                     | 224 |
| AMATOMIE PATROLOGIQUE CELLULAIRE DU LUPUS VULQAIRE DE LA PEAU                                                                                                            | 224 |
| Lésions du derme                                                                                                                                                         | 993 |
| Histologie du lupôme                                                                                                                                                     | 225 |
| Des cellules géantes dans le lupus                                                                                                                                       | 122 |
| Lésions des vaisseaux lymphatiques et sanguins.                                                                                                                          | 229 |
| Altérations des clandes, du derme ambient                                                                                                                                | 230 |
| Altérations de l'épiderme.                                                                                                                                               | 230 |
| Anatomie patrologique cellulaire du lupus vulgaire des muqueuses                                                                                                         | 232 |

| ETHOR BACTÉRIOLOGIQUE BU LUPUS VULGAIRE DE LA PEAU ET DES MUQUEUSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 236                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recherche des bacilles tuberculeux<br>Siège, nombre des bacilles tuberculeux<br>Microhas de la mppuration.<br>Cniture des bacilles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 237<br>237<br>238<br>239                                                                                                                                             |
| B. Ammonto perthologique celluloire et hesteriologique des aveietts atgajeure da luque religior de la gene et des maqueures. Lapas vilujaire ad celevat et demanderen. Lapas vilujaire soferance et demanderen. Lapas demi-sideren perificantes en perificantes et specification de la general de la companya del la companya de la companya del la companya de la companya del la compa | 240<br>240<br>243<br>244<br>244<br>244<br>247<br>247                                                                                                                 |
| C. Anatomie pathologique de a formações de hopes Leiono histologique de a fairariand au systéme lymphelique secondaires an inpes Pento-deliphentients exception-tuberculeux Lupus et égifichiones  RECHERGHES EXPÉRIMENTALES SUR L'INOCULATION DES PRODUITS SCROPULO-TUBERCULEUX SCROPULO-TUBERCULEUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 248<br>249<br>250<br>251                                                                                                                                             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
| Historique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 255                                                                                                                                                                  |
| Technique des inoculations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 257                                                                                                                                                                  |
| Galo de l'arminal Agrico ao l'ora del mende Agrico ao l'ora del inscaler Agrico ao l'armino del inscale a l'armino del inscale al inscale | 957<br>258<br>258<br>260<br>261<br>261<br>261<br>261<br>261<br>262<br>263<br>263<br>264<br>265<br>263<br>264<br>265<br>265<br>265<br>265<br>265<br>265<br>265<br>265 |
| ÉTIOLOGIE ET PATHOGÉNIE DU LUPUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |
| Le tégument est inoculé directement par voie externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 272                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                  | Pagn |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Le tégument est inocalé indirectement mais par continuité par des foyers tuberen-<br>lenx profonds (inocalation de dedans en dehors par des foyers tubercalenx pro-                                                                              |      |
| fonds). Une tuberculose profonde pent-elle être suivie d'une tuberculisation du tégument, les tissus intermédiaires demeurant sains du moins en apparence (inoculation indirecte et à distance du tégument par des fovers tuberculeux profonds)? | 28   |
| La scrofulo-tuberculose cutanée est déterminée par une infection tuberculeuse d'ori-                                                                                                                                                             | 28   |
| gine bématique.                                                                                                                                                                                                                                  | 28   |
| Le foyer de scrofulo-tuberculose cutanée peut avoir une origine héréditaire                                                                                                                                                                      | 29   |
| Conditions climatériques et géographiques.                                                                                                                                                                                                       | 29   |
| Fréquence du lupus par rapport aux autres affections cutanées.                                                                                                                                                                                   | 29   |
| Causes occasionnelles                                                                                                                                                                                                                            | 29   |
| AGNOSTIC DU LUPUS                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 29   |
| ONOSTIC DU LUPUS                                                                                                                                                                                                                                 | 30   |
| Pronostic basé sur la durée du mal                                                                                                                                                                                                               | 20   |
| Pronostic basé sur les récidires.                                                                                                                                                                                                                | 30   |
| Pronostic basé sur les délabrements.                                                                                                                                                                                                             | 30   |
| Pronostic basé sur les complications                                                                                                                                                                                                             | 30   |
| AITEMENT DU LUPUS.                                                                                                                                                                                                                               | 30   |
| I. Traitement prophylactique                                                                                                                                                                                                                     | 34   |
| IL Traitement curatif.                                                                                                                                                                                                                           | 31   |
| A. TRAITEMENT INTERNE ET GÉNÉRAL.                                                                                                                                                                                                                | 31   |
| Traitement paraissant agir d'une facon spécifique sur l'élément luneux                                                                                                                                                                           | 34   |
| Traitement de Koch.                                                                                                                                                                                                                              | 31   |
| Traitement reconstituant.                                                                                                                                                                                                                        | 31   |
| B. TRAITEMENT LOCAL                                                                                                                                                                                                                              | 32   |
| Traitement chirurgical.                                                                                                                                                                                                                          | 32   |
| Ablation du lupus.                                                                                                                                                                                                                               | 32   |
| Raclage.                                                                                                                                                                                                                                         | 32   |
| Scarifications. Cautérisations.                                                                                                                                                                                                                  | 32   |
| Electrolyse                                                                                                                                                                                                                                      | 32   |
| Traitement local médicamenteux.                                                                                                                                                                                                                  | 33   |
| Traitement mixte                                                                                                                                                                                                                                 | 33   |
| Traitement des cicatrices.                                                                                                                                                                                                                       | 34   |
| Traitement des complications qui se font au niveau des cicatrices                                                                                                                                                                                | 34   |
| Traitement du lupus des muguenses                                                                                                                                                                                                                | 34   |
| Traiment du lapas des vieillards.                                                                                                                                                                                                                | 35   |
| Traitement des complications du lupus                                                                                                                                                                                                            | 34   |
| DEV BIRLIOGRAPHIQUE                                                                                                                                                                                                                              |      |

TE

## TABLEAUX STATISTIQUES

### RELATIFS A LA SCROFULO-TUBERCULOSE

RENFERMÉS DANS CE LIVRE AVEC LE NUMÉRO DE PAGE CORRESPONDANT

|                                                                                 | ges. |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| I. Taoleau statistique du lupus plan de la peau                                 | 44   |
| II du lupus saillant de la peau                                                 | 54   |
| III du lupus exedens de la peau.                                                | 81   |
| IV du lupus colloïde de la peau                                                 | 85   |
| v _ du lupus seléreux de la peau                                                | 97   |
| vi _ du lunus vulgaire érythématoïde                                            | 103  |
| VII Tablean des dates du début du lupus an moment où l'on a recueilli           |      |
| l'observation du malade.                                                        | 104  |
| VIII. Tableau du nombre des placards lupeux                                     | 113  |
| IX. Tableau du lupus des membres.                                               | 123  |
| X. — des membres                                                                | 124  |
| XI. Tableau de la distribution des placards lupeux.                             | 137  |
| XII. Tableau du siège primordial des placards lupeux                            | 139  |
| XIII. Tableau du lupus des muquenses                                            | 140  |
| XIV. Tableau du début du lupus des muqueuses                                    | 142  |
| XV. Tableau statistique des lupus compliqués d'épithéliome                      | 204  |
| XVI — des complications du lapus                                                | 210  |
| XVII des cas de phtisie observé dans l'entourage du                             |      |
| lupeux                                                                          | 281  |
| XVIII. Tableau statistique des lésions acrofulo-tuberculeuses observées chez    |      |
|                                                                                 | 284  |
| XIX. Tableau statistique des lopus consécutifs à une tuberculisation des        |      |
| ganglions                                                                       | 236  |
| XX. Tableau statistique des lupus consécutifs à des lésions ostéo-articulaires. | 286  |
| XXI. Tableau statistique des cas de lupus observés chez les parents, les        |      |
|                                                                                 | 294  |
| XXII. Tableau statistique de l'âge auquel a débuté le lupus                     | 293  |
|                                                                                 |      |

# ÉNUMÉRATION DES FIGURES INTERCALÉES DANS LE TEXTE

AVEC LE NUMÉRO DE PAGE CORRESPONDANT

|                                                                             | Ages. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| I Leave completinent de la tâte et du tronc                                 | 53    |
|                                                                             | 53    |
| III L'agne avadent sernigineux de la face                                   | -74   |
| IV. Lupus tuberculo-gommeux de la face                                      | 77    |
| V de la face                                                                | 77    |
| Till Y morey de le fere                                                     | 79    |
| VII. Face labourée par un lupus exedens serpigineux                         | 83    |
| env Ciassiano d'una face labourée par un lunus exedens serpigiaeux          | 83    |
| IX. Lupus scléreux disséminé sur toute la surface cutanée (région           |       |
| entirioura)                                                                 | 93    |
| X. Lupus scléreux disséminé sur toute la surface cutanée (région posté-     |       |
| rieure)                                                                     | 93    |
| XI. Lupus disséminé sur toute la surface de la peau (140 placards),         |       |
| varion antérieure du corps                                                  | 111   |
| XII. Lupus disséminé sur toute la surface de la peau (110 placards), région |       |
| postérieure du corps.                                                       | 411   |
| VIII Langue seléreur de la région malléolaire externe                       | . 124 |
| VIU Lamps de la face avant débuté par le capal nasal                        | . 125 |
| VV Lorons de la naume de la main chez la malade précédente                  | . 125 |
| VVI Lunus demi-solérenx serpigineux du bras                                 | . 137 |
| vutt I mane demi-seléreny serniginenx du bras                               | . 437 |
| CVIII (none ancien de la main et de l'avant-bras (déformations)             | . 130 |
| VIV I must de la conjonctive                                                | . 160 |
| XX. Lamus du canal nasal, de l'angle interne de l'œil et de la joue corres- | -     |
| nondante                                                                    | . 169 |
| XXI. Lapus du dos de la main. Lymphangites gommeuses secondaires            | . 178 |
| XXII Lunus inherculo-gommeux du membre supérieur. Synovites scrofulo        |       |
| tuberculenses des dolets et de la main                                      | . 194 |
| XXIII. Gicatrices chéloidiennes consécutives au traitement d'un lupus a     | n.    |
| moyen du galvano-cautère                                                    | . 199 |
| XXIV. Tête d'nne femme atteinte d'hybride syphilitico-lupomateux            | . 21  |
| XXV. Figure histologique d'une conpe d'hybride syphilitice-lupomatenx       | . 210 |
| XXVI. Figure histologique d'une conpa d'hybride syphilitico-lupomateux      | . 21  |
| XVII. Figure histologique d'une coupe d'bybride syphilitico-lupomateux      | . 94  |
| XVIII. Hybride lupomatenx et tuberculeux franc de la face                   | . 22  |
| XXIX. Figure histologique d'un lupôme nodulaire siègeant dans l'hypoderm    | e. 29 |
| XXX. Figure histologique d'un lupôme nodulaire avec sa cellule géante       | . 22  |
|                                                                             |       |

## EXPLICATION DES PLANCHES

#### PLANCHE I

- Figure 4. Cette figure représente un lupus taherculeux saillant nodulaire, non exedens datant de 10 ans, chez une jeune femme de 22 ans,
- Figure 2. Cette figure représente un lupos tuberculeux en partie exedens, en partie cicatrisé
  à marche serpigineuse datant de 15 ans, cher une jeune femme de 35 ans.
  Les paupières inférieures sont en ectropion. Les cornées sont devenues
  commes.
- Figure 3. Cette figure représente un lupus ulcéreux végétant (lupus exubérent de Fuchs) du ner. Au miveau de la moltifé droite du ner, la croote épaisse qui recouvre les végétations lupusses a été conservée. Sur les joues, il existé à droite et à gauche des foyers de lupus tuberculo-croûteux en voie d'évolution ou cleatrisée. Ce lupus développé detse une jeune fille de l'an, diatité de Aire par fire de la conservation de l'acceptant de la conservation de l'acceptant de la conservation de l'acceptant de l'acceptant de la conservation de l'acceptant de l'acceptant
- Figure 4. Cette figure représente un lupas vorax du centre de la face avec ses croûtes épaisses chez une jeune fille de 30 ans. Il date de 4 ans.





#### PLANCHE II

- Figure 1. Cette figure représente un lupus soléreux, pepillomateux, à croûtes plâtrenzes développé sur la face dorsale de la main et des doigts chez un homme de 30 ans. Il date de 10 ans.
- Figure 2. Cette figure experients un lique inhormol-createux mediena hamcha nerplagification de la companie de la Sind-Louisi, et dont le mariage se touve un muse de cet hépitul de marche escontripe de la lapura les combares des violents de différents des contripes de la lapura les conductes de la develupement qui se touvement dans cette despriés à definerate depriés de devalupement qui se touvement dans cette despriés de devalupement qui se touvement dans cette despriés de la la latter cette despriés de Cerushimement de les toupes sorpéquents indique à la latter cette despriés de la latter de latter de la latter de la
- Figure 3. Cette figure représente l'oreille et les régions avoisinantes d'un sujet atteint de lupus hypertrophique. Eun polat en la pass s'est tudies ét a l'Indectain superféciale, en véticables, présente un aspect pullacé particulier. On remarquers l'Apprecophiés (norme de l'aveille, de memarquers (agilement en C, une cientrice d'éverceilles entouvels de nodelse lapeux. Ce lupes date de 6 aux Son portoire et un issuen homme de 18 sus.
  - Figure 4. Cette figure représente 3 placards de lupus scléreux très légèrement papillomateux rappelant le lichen plan, datant de 5 ans développé chez un homme de 30 ans.

#### PLANCHE III

- Figure 1. Cette figure représente un lupus vulgaire érythématoide datant de 8 ans, dévelooné chez une femme de 53 ans.
- Figure 2. Cette figure représente des placards multiples de lupus vulgaire psoriasiforme disséminés, ayant débnié à l'âge de 7 ans, chez un jeune homme âgé de 22 ans. Toute la surface cutantée était mouchetée de placards annilogues s'élevant au nombre incrovable de 140.
- Figure 3. Cette figure représente un placard de lupus soléreux (variété place profonde développé sur la région antérienre de l'avant-bras d'un homme de 30 ans. Le centre du placard qui mit une marche excentrique est cleatrisé. Ce placard lupeux déterait de 40 ans.
- Figure 4. Cette figure représente la jambe et le pied d'un sujet atteint de lupus très ancien des membres inférieurs. On renar; puera l'aspect éléphantisisforme de ce membre, les ulcérations à fondiardacé dont il est parsené, les déformations prononcées des orteils dont tous tes onglès méanmoins sont conservés.
- Figure 5. Cette figure représente les lésions de la lévre supérisure jet des geneives ches une malade de 19 ans, atteinte depuis 4 ans, de lapus du nez, de la lèvre supérisure, des geneives, de la roûte palatine et du voile du palais.







#### PLANCIE IV

- Figure 1.— Gette figure reprisonate le mumbre supériors à a région attérieure, d'un mauden que consecutivement au lus pure scierure du dos de la mais et set dojgie représenté dans la figure 3, fat atténit de lymphanglies servélulo-tableralesses ayant déterminés sur leur tripés, le profestation de gommes servéniotabercollesses dermiques et hypodératiques, de tubercelle lupeux disposés en de commes servénio-berreinseus dermiques, d'édoscabilles servénio-tuberde evenumes servénio-berreinseus dermiques, d'édoscabilles servénio-tuber-
  - On remarquera en l, les tuhercules lupeux, en a les gommes scrofulo-tuherculenses dermo-hypodermiques, en g les gommes scrofulo-tuherculenses profondes.
  - Ces fésions développées chez un sujet agé de 20 ans avaient déhnté vers l'âge de 6 ans.
- Figure 2. Cette figure représente la face dorsale de la main et du poignet envahle par un lupus seléreux papillometeux du sujet précédent. Ces lésions avaient débuté par l'index vors l'êge de 6 aus.
- Figure 3. Cette figura 'pupcissole un largue, carvahi par le lupus, vu an larguposcope.
  L'appidote, la corde vocale faritée et le reglia syráce-népidotistiques, cost converts de nochate lupuers. La mahade, ápide de fő ans, éstal atteinte en outre de lupus de la labrer supérientes, de lupus de correcte, de rupud de la largue. Le lupus du nes avait chez elle débuté à l'âge
- Figure 4. Cette figure représente 2 tubercules lupeux développés sur le pilier antérieur gauche du volle du palsis de la malade précédente.
- Figure 5. Cette figure représente la langue atteinte de Inpus scléreux de la malade précédente.

#### PLANCHE V

- Figure 1. Cette figure représente un lupos demi-elérenx datant de 6 ans, chez une jeune fille de 20 ans. Ce lupus demi-eléreux a cavabi les jones, le nez, la lèrre supérieurs, les régions sourcilières. On renarquera an intesu des régions conmantillaires, des cleatrices de gommes sercéulo-tuberculeuses gangilonnires. Ce lupus récléire avec me orinitaireté excessive.
- Figure 2. Cette figure représente des nodules lupeux bordant des cicatrices de gommes scrofulo-tuberculeuses, au niveau de la région parotidisans et sous-maxillaire droits. Les gommes scrofulo-tuberculeuses sont apparues il y a 7 ans 4/2. Le jeune homme était arc de 20 ans.
  - On remarquera au niveau de l'angle de la machoire 2 tubercules saillants non exedentes.
- Figure 3. Cette figure représente un lupus vulgaire érythématoide datant de 9 aus, chez une famme âgée de 62 aus.
- Figure 4. Cette figure représente un lupus serpigineux non exedens disséminé, chez un homme de 52 ans (voir l'observation de la page 53). Ce lupus aurait débuté à l'âge de 32 ans et avait revagé les 3/4 de toute la surface cutanée de la façon la plus épouvantable. Les maqueuses de ce milade déstit absolument insaétes.
  - m plus spouvantame. Les muquettes de ce malade était absolument intactes.

    On remarquera les cicatrices bridées du cou et du menton, qui empéchent tout
    mouvement d'extension et de la téralité de la tête et qui ont déterminé un
    extropion prononcé de la lèvre inférieure.









3 67.31



Fig. 3



Fig.









Fig 3.

## PLANCHE VI

- Figure 1. Cette figure représente un lupus myxômateux hypertrophique de la joue gauche, de l'oreille gauche et du cou. On remarquera l'hypertrophie de l'oreille infiltrée par le lupus myxômateux. Ce lupus développé chez une femme de 34 ans datait de 25 ans.
- Figure 2. Cette figure représente la malade guérie absolument en hout de 2 mois par le trattement que j'emploie habitutellement et que je décris en déteil au chapitre : Thérapeutique (realing suit d'applications inférieures d'appair caustiques et parasiticides, etc). On remarquera la perfection de la cicatrice.
- Figure 3. Cette figure représente un lupus ulcéreux profond (tuherculo gommeux et croûteux, fortement croûteux et hypertrophique) du nez et de la lêvre supérieure, Ce lupus dévalopé chez une jeune fille de 47 ans datit de 2 ans.
- Figure 4. Cette figure représente la malade guérie absolument au bout de 2 mois par le truitement que j'emploie habituellement et que je décris en détail an chapitre : Thérapentique (raclage suivi d'applications nitérieures d'agents caustiques et parasiticides.)

On remarquera la perfection de la cicatrice,

#### PLANCHE VII

- Figure 1. Cette figure représente une malade âgée de 25 ans, atteinte d'un lupns colloide symétrique des 2 joues. Ce lupus datait de l'enfance. Il avait été pris par un chirurgien pour un nœus symétrique de la face.
- Figure 2. Gette figure représente un lepus tuberculo-croêteur de la jone gauche, dévalogné le commande de la commense revide color describercules superu dévalognés au pourtour de cicatrices, consécutifs à des gommes servides dethereculeures hypodramiques et gauglionaniered à trajection sous-auxilitaire gauche. Les gommes gauglionaniers out débuté à l'âge de 8 aus.
  - Le lupus a déhuté à l'âge de 9 ans.
- Figure 3. Cette figure représente un lupus tuberculo-gommeux ulcéré de la joue gauche chez un jeune hommes ágé de 20 ans. Le lupus a début à 18ee de 40 ans.
- Figure 4. Cette figure représente un lupus tuberculo-croûteux excdens, serpigineux du oblé gauche de la face, de l'oreille et de la région sous-maxillaire gauche, développé chés un homme de 37 ans. Ce lupus datuit de 7 ans. On remarquera la déformation de l'oreille rongée en partie par le lungue.



Fig. L







Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 1.



### PLANCHE VIII

- Figure I. Catie figure représents le côté ganche de la face atteint de lupus tuberculo-croûteur, d'une femme âgée de 36 ans, atteints en même temps de lupus non exédens du nex et d'un vaste épithélione de la loy de droite, déreloppé sur une ancienne cicatrice de lupus. Le lupus datait de 14 ans. L'épithéliome datait environ de 2 ans.
- Figure 9. Cette figure représente le côté de la face de la malade précédente, atteint d'épithitume développé sur ima nacionne cicatrice de lupes. Il entite encre quédiques modèles luques pou visibles dans la cicatrice sur laquelle s'est développé l'épithitume. L'aité croite de ne cet également infinites de impartire de la commandation de la commandati
- Figure 3. Celte figure ceprésente une gomme scrotilo-inherculeuse gasplionante, déres la comparation de la comparation de la comparation de confectionales condecture à un lapse soldreux papillomateux de la région malifolaire de la face détait de 6 aux la comme scrotilo-herculeux gamplionaire de la région inquino-crurale, s'est montrée 3 aus agrès l'apparition du lepus de ploid.
- Figure 4. Cette figure représente le pied atteint de lupus scléreux du malade précédent. Ce lupus scléreux était indépendant de toute lésion osseuse et s'était développé n'mitirement dans la neau.
- Figure 5. Cette figure représente la face dorsale de la main d'une malade atteinte de lupus demi-schevux papillomaturs superficiel, à tendance suppurative (tuberculoris verruoux catuis). La malade deita igée de 34 ans. Le lupus varie chec elle débuté à l'âge de 34 ans. L'affection demoura exclusivement limitée à la peus, sans aveum refentissement aux le varieux peungionanire.
- Figure 6. Cette figure représente un énorme pseudo-éléphantissis serofulo-huberculeux du pied, de la jamhe et de la coinse gauche, secondaire à des lymphanties serofulo-thuberculeuses consectuirés à un lapra tuberculo-roitleux et à des gommes serofulo-tuberculeuses du membre inférieur gauche chez un Jeune homme agé de 17 as.
  - Voir l'observation de la page 190. Cette photographie m'a été communiquée par M. le D'Ricochou de Champdeniers (Deux-Sèvres).

#### PLANCHE IX

- Figure 1. Préparation colorée au moyen du piero-carminate d'ammoniaque. Gross. : X
- Cette figure représente une coupe de lupas taberculeux non exedens.
  - On remarquera dans cette préparation, que l'infiltration a envahi, soit sons forme diffuse, soit sous forme nodulaire, tout le derme ou une partie de l'hypodarma
    - c, conche cormée sons levrelle il n'existe pes de compte gramplemes, comme cata s'observe dans les processus de délicirationisation aboutis unit à l'exfollation de l'Ani-
    - derme. Il s'anit fel en effet d'un intus non exedens exfoliatif. m. corna de Majoichi légèrement hypertrophié et dont les prolongements internants. biese nine longs et nins larges qu'à l'état normal sont anastomosis en ninderre
    - i. i. infiltrat lanomateux nodulaire,
    - I, inditration lupomatense diffuse et en bantes.
    - e, infiltration Impomateuse en bantes. Lymphangite impense suivant le teajet des fentes lymphaliques de la petu. d, derme inflitré d'une façon diffuse par l'inflitret lupomateur. Lymphangites inpenses
      - anjvant les trajets des fentes lymphatiques de la pean. A, Hypo terme (tissu celinisire adipeux sons-cutané), anvahi par l'infiltration topò ma-
      - feme r, cellule sésate. o, valassan sancein dilaté, entouré d'un manchon d'inflitrat lunomateur.
- Figure 2. Préparation colorée au moyen du piero-eurminate d'ammoniaque. Gross. : 60
  - Cette figure représente la coupe d'on nodule lupeux situé au niveau de la région moyenne du derme, et l'envahissement du tissu conjonctif ambiant par l'infiltrat luneux.
  - On constate que le gros nodule clinique est constitué par la réunion d'un certain nombre de netits nodules histologiques entre lesquels on trouve disséminées des cellules embryonnaires.
    - 4, tiesu conjonedi plus on moins envahi et dissocié par l'infiltration inpomateuse diffrant.
  - A aros nodule lupeux résultant de la confinence des nodules primaires. 4, faisceaux du derme dissociés par l'inflitrat Impeux.
- Figure 3. Préparation colorée qui moven du piero-carminate d'ammonisseur. Gross. : 4 Catte figure représente une coupe de peau dans un cas de lunus non exedens à
  - gros tubercules. On remarquera dans cette figure l'hypertrophie du coros de Malnighi; la superficialité et le volume des grosses masses lupomatenges : l'abondance des celinles géantes groupées ou isolées ; les lymphangites lopeuses qui se font suivant le trajet et les fentes lymphatiques du derme ; la dilatation des valsseaux sanguins qui sont entonrés de véritables manchons de cellules
    - embryonnaires ou d'infiltrats lepomateux. p, papille du derme hypertrophite renfermant des vaisseaux dilatés.
    - L corps de Malpighi hypertrophié dont les prolongements interpapillaires sont pour la plupart anastomosés.
    - i, grosse masse d'inflitzation lupomateuse renfermant une grande quantité de cellules 4, derme dent les trajets et fentes lymphatiques sont dilutés per l'infiltration luponistause
      - (Lymphaneita lunence).





- Figure 4. Préparation colorée au moyen du piero-carminate d'ammoniaque. Gross. : 🟗
  - Cette figure représentels conpe d'une artère située dans la peau (région moyenne du derme) au voisinage d'un infiltrat lupeux, dans un cas de lupus tuberculogommeny.
  - On remarquera les altérations des gaines externe et moyenne de cette artère ; l'altération de l'endothélium vasculaire et la prolifération de cet endothélium; l'obstruction de la lumière vasculaire résultant de cette endartérite.
    - p, paroi externe de vaisseau.
    - i, endothélium vasculaire altèré, grannleux, qui obstrue presque complètement la lumière du vaisseau. n, noyaux proliférés de l'andothélium vasculaire.
- Figure 5. Préparation colorée au moyen du piero-carminate d'ammoniaque. Gross. : in Cette figure représente la conpe d'un vaisseau sanguin situé au milieu de l'infil
  - trat lupomateux d'un lapus tuberculo-gommeux.
    - On remarquera que la lumière de ce vaisseau se trouve en partie oblitérée par une masse colloide résultant probablement d'une dégénérescence de l'endothelium vasculaire.
      - i, inflitrat lunomateux. c, messe colloide obstruant une partie de la immière de valessan.
- Figuro 6. Préparation colorée au moyen du piero-earminate d'ammoniaque, Gross. : 40
  - Cette figure représente une coupe de lupus vulgaire papillomateux de la peau, remarquable par l'hypertrophie énorme des prolongements épithélianx interrepillaires, par leur prolifération excessive, qui pourvait à un examen non minutienx faire croire que l'on se trouve en présence d'une coupe d'épithéliome pavimenteux de la peau (lupus vulgaire épithéliomatoïde).
    - prolongements intersopilisizes excessivement hypertrophiés et le plus souvent anas-
    - tomosés du corps de Malpighi. p, papille dermique excessivement hypertrophiée et renfermant des vaisseaux sanguies. i, inflitration lupomateure diffuse.
    - n, lupome nodulaire renfermant 2 cellules géantess, lupome nodulaire renfermant une cellule géaute.

#### PLANCHE X

- Figure 1. Préparation colorée au moyen du piero-carminate d'amnoniaque, 6ross. : 50
  - Cette figure représente une coupe de lupus tuberculo-gommeux de la peau, non encore ulcéré.
    - On remarquers la dégénérescence du derme sus-jacent à la grosse masse d'infiltration lupomateuse; l'aplatissement des papilles du derme; les infiltrations lupomateuses qui suivent le trajet des vaisseaux du derme et des espaces lymphatiques de celui-ci.
      - c. conche cornée en train de s'exfe/ier-
      - g, couche gramm'ense atrophiée et dout les cellules sont très peu chargées d'étitique. m, corps de Malpighi dout les prolongements interpoplishres sont presque complète-
      - ment strophifs.

        p. domme dégénéré et inflitré qui recourre et entoure la masse d'inflitration lupôma
        - r, cellule giante. ¿, grasse masse d'infiltration lupomateuse (tuberculo-nommeuse).
  - i, inditration inpomateuse diffuse suivant le trajet des vaissosux.
- Figure 2. Préparation colorée au moyen du picro-carminate d'ammoniaque. Gross. :  $\frac{30}{1}$ 
  - Cette figure représente une coupe de lupus tubereulo-gommeux de la peau en train de se nécroser, nour constituer des cavernes tuberculo-gommeuses.
    - e. éolderme foriem un aminol, aircubié, corredé, en train de dispersitre.
    - e, massa lupo-mateuse, en partie mécrosée, prête à s'onvrir bécutôt à l'extérieur. g, g'. grosses massas lupo-mateuses.
    - g, g. grosses masses appointeness.

      l, infiltration lopomateuse sulvant le trajet des veisseaux.
- Figure 3. Préparation colorée au moyen du piero-carminate d'ammoniaque. Gross. : 45
  - Cette figure représente une coupe de lupus seléreux (variété plane profonde).
  - On remarquera: l'épaississement et la tendance à l'hyperkératinisation de l'épiderme; l'aspect particulier que présente le derme cutané envahi par le lupus sciéreur.
    - c, couche cornée fortement épaissie.
      g, couche granuleuse hypertrophiée et très riché en éstidine.
    - re, corps de Malpighi.
      d. dormo sorohi par le lumos eriérenz.

se, se', microsoci de la suppuration.

- Figure 4. Préparation colorée par la méthode d'Ehrlich. Double coloration. Gross. : 400
  - Caté figure représente une coupe de lupra sendens de la peau.

    On rémarquers : les cellules généres sinées au million de l'infliret inpomateux et leurs belles couronnes de cellules égitéaloides; les hacilles tuberculeux, exceptionnellement nombreux pour la lupra, qui ségent dans l'intérieux on au voisinange de on cellules généres; les micrococci de la supportation disséminés dans l'infliret. Impara surotat su recisinange de fente i prophatiques.
    - e, e' e' e', cellules réagtes renformant des bacilles tuberculeur.





Figure 5. - Préparation colorée par la méthode d'Ehrlich, Double coloration. Gross. : 7

Cette figure représente le centre d'un nodule Inpenx primaire dans un cas de Inpus vulgaire non exedens de la peau.

On remarquera: la grosso cellule géante située an centre du Inpôme primaire et sa couronne de cellules épithélioides. Cette cellule géante renferme i bacille de la tuberculose.

Figure 6. — Préparation colorée par la méthode d'Ehrlich. Double roloration. Gross. : 450

Cette figure représente une cellule géante située au milieu d'un infiltrat de lupus myxomateux de la pean.

On remarquera : la couronne épithélioide de cette cellule géante et les 2 bacilles de la tuberculore qu'elle renferme.

Figure 7. - Préparation colorée par la méthode d'Ekrlick, Double coloration. Gross. : 50

Cette figure représente une coupe de lupus vulgaire érythématoidé. On remarque la présence de 2 cellules géantes au niveau ou au voisinage desquelles se trouvent des bacilles tuberculeux.

Figure 8. - Préparation colorée par la méthode d'Ehrlich. Double coloration. Gross. : 501

Cette figure représente une coupe de lupus demi-acléreux de la peau.

On remarque au milier de l'infiltration lopease, la section d'un vaisseau dont les parois prolifèrent et au voisinage immédiat duquel se trouve 1 bacille de la tuberculose.

s, vaisseau. è, bacille.

Figure 9. — Préparation colorée par la méthode d'Ehrlich, Double coloration. Gross. : 500

Cette figure représente la coupe d'un foyer d'infitration d'un lupns exubérant. On remarquera disséminés au milieu des cellules de l'infiltration, 3 hacilles de la tuberculose.

Figure 10. — Préparation colorée par la méthode d'Ehrlich. Double coloration. Gross. : 500

Cette figure représente une coupe de lupus vulgaire exedens de la peau.

On remarquera la dilatation de 2 vaisseaux lymphatiques du derme et l'existence au voisinage immédiat de l'un de ceux-ci, d'un bacille tuber-culenx.

l, l, valsseaux lymphatiques dilatés. è, bacille tuberculeux.

#### PLANCHE XI

- Figure 1. Préparation colorée au moyen du piere-corminate d'ammonaque. Gross. : 7 Cetts figure représente une coupe de langue atteinte de lupus, en un point où le nodelle l'uneur n'est nas encores sélérads.
  - e, couche cornée de l'épiderme. e, corps muqueux de Malpichi.
  - i, infiltrat lupeux diffus.
  - w, fibres musculaires de la langue.
    », landeme nodulaire.
- Figure 2. Priparation colorfe au mayen du piero-carminate d'ammonioque, Gross. :  $\frac{30}{1}$ Cette figure représente une coupe de la muqueuse de la luette envahle par un
- lupus exedens.
  On remarquera l'envahissement des giandes par l'infilirat lupeux et la tendance à
  - la sclérose du tissu péri-glandulaire.

    g, glande mucipare au éélet de son envehissement par l'infiltrat Jupens.
  - g', glande munipare à un degré plus avante és son infiltration.
    g", glande munipare presque totalement envahie par l'infiltration.
- 4, darme maqueux tendrat à se sciencer.

  Figure 3. Préparation colorée au moyen du picro-carminate d'emmoniague. Gross. : \*\*
  - Cette figure représente une coupe de langue atteinte de lupus demi-scléreux.
    - f, f, lupă nes no inlaires non complétement saléroués. g. g. collules grantes su milieu de lupămes nodulaires à moitré salérosés.
  - k, masses casécusers de la langue.
    ne, fibres musculaires de la langue.
    f, f, faisceaux fibres a effectant une disposition alvéolaire et englobant les anyones de
- Implimes poduintina scitentia o demi-scitentes et les octiones plantes.

  Figure 4. Préparation colorée au moyen du piero-eurminate d'ammoni aque. Gross. : \$\frac{5}{1}\$
  - Cette figure représente la coupe d'un maxillaire supériéur envahi par le lupus. On remarquera l'ostétie reréfisante aboutissant à la formation d'une infiltration lupomatsuse diffuse nodulaire, tendant à se scléroser en quelques points.
    - o, tinzu osseur. s, imitratios tupdamicuse diffuse tendant à se sciéroser en pinsieurs points. £, implem endelaire.
- Figure 5. Préparation colorée par la méthode de Ehrlich, Double coloration, Gross. : <sup>500</sup>
  Cette figure représente une coupe d'un tubercele de lupus demi-soléreux de la
  - langue.

    5, 5, bacilles de la taberculose.

    9, 20040.
  - s, iscuns lymphatique.
- Figure 6. Préparation colorée par le procédé de Ehrlick. Double coloration. Gross. :  $\frac{800}{1}$ Cette figure représente une cellule géante dans un cas de lupus demi-sciéreux non
  - exedens de la gencive médiane supérieure. On remarquera les 2 hacilles tuberculeux qui se trouvent renfermés dans les cellules réantes.





Figure 1. — Préparation colorée au moyen du piero-corminate d'ammonisque, Gross. : <sup>20</sup>

Cette figure représente une coupe de lupus myxomateux de la pean.
On remarquera les altérations particulières présentées par le derme infiliré.

par le lupôme et par les vaisseanx.

I, infiltration lupeuse dense réunie sons forme no inlaire. i, infiltrat lunear diffu:.

n, derme décénéré.

m, cerme degenere.

v, v', vasseaux sanguins altèrès et dilatés.

s, valsocan sanguin dilaté et rempli d'un endothélium altéré, et en partie obstrué par des cellules endothéliales altérées.

# Figure 2 — Préparation colorée au moyen du piero-carminate d'ammontaque, Gross. ; 📆

Cette figure représente une coupe de lupus scléreux légèrement papillomateux de la peau.

On remarquera Thypertrophie considérable des papilles et des prolongements égithélisur interpagilisires Thypertrophie de la couche granuleuse en quelques points, sa dispartition en d'autres points; l'espect particulier que présente les derme caval par le lupus selferur jusque dans separties es superficielles; la dilatation et la selérous des parois des vaisseaux, qui, fait important, sont permébble su suns groomme dans les tubervulœums fibreux.

c, couche cornée.

L, stratum lucidum.
g, couche granu'eus
m, corps de Malpigl
d, derme euvahi pa
n, valoceau.

g, couche granu'euse de l'épidermem, corps de Malpighi. d, derme euvahi par le lnons soléreux.

# Nouve 3. - Prénaration colorée au moven du piero-carminate d'ammoniaour. Gross. : 500

Cette figure représente un point de la coape d'un nodale de lapns sclérenx de la peau examiné à un fort grossissement.

e, valuesau dont les parois tendent à se solérorer.

o', vaisseau dont les parois proliferent. a, derme envahi par le tissu lup sux.

igure 4. — Préparation colorée au mouve du piero-carminate d'ammoniaque, Gross. : 😤

Cette figure représente la périphérie d'un nodnie de lupns fibreux de la peau examiné à un fort grossissement.

On y voit nettement le tisse fibreux d'envahissement disociant en quelque sorte comme des fibres de Sharpey les cellules embryonaniere du lugidane. On remarque en outre vers le centre du nodule lupieax, d'est-à-dire vers la partie inférieure de la figure, une masse de tisse fibreux résultant de la sclérose à ce niveau du linguême.

f, tissu übrea

tractus fibreux dissociant les callules embryonnaires du lupôme.
 c. callules embryonnaires de lupôme dissociées par le tissu sciéreux d'envahissement.

Figure 5. - Préparation colorée au moyen du piero-carminate d'ammontaque, Gross. : 10

Cette figure représente-une coupe de linpus myxomateux de la pean. On remarmora l'envahissement du derme depuis ses couches les plus profondes, jusqu'à ses couches les plus superficielles; la disposition diffuse avec tendance à la nodulation et au groupement (surtont autour des vaisseaux del'infiltrat lupenx; la dilatation considérable des vaisseaux; la disnarition de la conche granuleuse et les altérations particulières du derme.

- c. couche corpée. m, cores de Malnichi.
  - i, inflitrat Inpaux diffus ;
- L infiltrat lineary modulaire présentant à son centre une cellule plante. f, follicule pilo-séback dilaté et kyatique.
- e, e', e", e", vaisseaux ditatés-

Figure 6. - Préparation colorée au moyen du piero-carminate d'ammoniaque. Gross. : 40

Cette figure représente une coupe de lupus colloide de la peau. On remarquera l'aspect particulier que présentent les blocs lupeux colloides.

- e, épiderme atrophié. m. derme envahl par l'inflitration inpense embryonnaire.
- c. c. globes lunguz colloides.
- i, infilestion inneure embryonnaire, g, cellule géaute.
- Figure 7. Préparation colorée au moyen du piero-carminate d'ammoniaque. Gross. ; #

p. masse de riobules zonges su milien d'un expece vascobrire diluté et altéré Cette figure représente une coupe de lupus colloide de la neau. On remarquera les masses colloïdes du Innus et l'infiltration Inneuse embryon-

- naire qui les entoure. c, c, masses colloider
- e, e, cellules géantes.
- m, infiltration luncusé embryonnaire. v. masse de affobules romas saluée dans un des esseces vasculaires planés entre les blocs colloider.





Norman in 1 of del 1607.

Imp Edward Bry Lors



#### PLANCHE XIII

- Figure 1. Préparation colorée au moyen du piero-earminate d'ammoniaque, Gross. : 😇
  - Cette figure représente une coupe de lupus vulgaire érythématoïde de la neau à infiltration assez profonde tendant à se grouper en quelques points, on le lupôme, de diffus qu'il est dans le reste de la conpe non représenté sur cette figure, tend à devenir nodulaire,
  - On remarquera l'abondance et le volume descellules géantes; les altérations particulières du derme et des vaisseaux du derme infiltré par le lupus vulgaire érythématoïde.
    - e, conche cornée de l'épiderme dont quelques cellules renforment encore un noyau coloré tor le carmin m, corps de Malpighi dout les prolongements épidermiques interpapillaires sont en
    - général atrophiés. i, infiltrat de gellules lupenses milangées d'infiltrat hémorrhadique et renfermant des
- Figure 2. Préparation colorée au moyen du picro-carminate d'ammoniaque. Gross. : 50

valsasant dilatés.

- Cette figure représente une coupe de la pus vulgaire érythématoide de la peau. On remarquera dans cette coupe : l'infiltration diffuse irrégulière des cellules embryonnaires: leur inégalité de vitalité; leur mélange avec un infiltrat hémorrhagique diffus ; leur groupement autour des vaisseaux et des glandes cutanées: les lésions de dékératinisation qui se produisent au nivean de l'épi
  - derme : l'atrophie en certains points du corps de Malpighi.
  - c. couche cornée. e, corps de Malnichi infiltrat de cellules embryounaires mélangé d'infiltrat hémorrhagique.
- s, s', giomérules sudoripares entourés d'un inflitrat de cellules embryounziros.
- Figure 3. Préparation colorée au moyen du piero-carminate d'ammoniaque. Gross. : 80 T Cette figure représente une coupe de peau atteinte de lupus vulgaire érvihématoïde. en un point où l'infitration est très diffuse, très superficielle.
  - On remarquera dans cette conpe : l'épaississement de l'épiderme ; la dilatation des valsacaux papillaires; les altérations particulfères du derme au niveau de la couche papillaire ; la tendance à la localisation de l'inflitrat lupeux diffusautour des vaisseaux ; la dilatation de ceux-ci et la tendance aux hémorrhagies.
    - g, conche graunkuse hypertrophiée et épaissie, et très riche en élétéine.
    - m, corps de Malpighi hypertrophié. p, couthe pepilisire du ferme-i, manchon de cellules embryounaires entourant un valsseau.
- Figure 4. Préparation colorée aumoyen du piero-carminate d'ammoninque, Gross. : 10 Cette figure représente une coupe deluctte infiltrée de lupus vulgaire non exedens.
  - On remarquera le gros nodule lupeux avec cellule géante qui se trouve dans le derme muqueux ; l'infiltration lupomateuse diffuse de la muqueuse ; les altérations des glandes de la muqueuse qu'envahit plus on moins l'infiltration
    - lupense.
    - s, lupôme uedulaire.
      - f, derme muqueux plus on moins infiliré. a, gande de le muqueuse altérée et en partie envahle per l'inditrat lepeux.
         è, inditrat lupeux.

- Figure 5. Préparation colorée au moyen du piero-carminate d'ammoniaque. Gross : 2
  - Cette figure représente une coupe de lupus du voile du palais, présentant çà et là quelques ulcérations superficielles.
  - On remarquese l'atrophie considérable de l'épiderne mapueux p'existence au n'univea de l'angle dord de la figure, la de sixtie un trait (dont on conhifé de mettre la lettre) d'une ubérrition superficiellé due à la nécrose et à l'élimination d'un infilitate impondaters un superficiel ; les infilitations notifiers de luques sinisées dans la derme et renfermant on non des collules géantes; l'infiltration imponitations que intorre et envahit les glandes de la mercueux.
    - e, épiderme muqueux très strophié et éétruit en plusieurs points. s, s', s'', s''', s'''', lupomes notalaires repfermant ou non des cellules réantes.
  - z, glandes de la moqueme entourées et infilizées par le lupres.
     m, fibres mosquisires.
- e igure. 6. Préparation colorée au moyen du piero-carminate d'ammoniaque.  $Gross.: \frac{500}{3}$ 
  - Cette figure représente une coupe de lupus exulcéré du voile du pelais.

    On remarquera les altérations épidemiques résultant de la chate d'une partie
    de l'épideme muqueux qui se se trours plus représenté en quelques points
    que par sa couche basale, l'infiltration superficielle et diffuse du derme
    mummer.
    - c, couche cornée.
  - m, couche de Majoighi. « épiderme moqueux réduit à une seuls conche de cellules épithéliales par suite de la chint des cellules superficielles.
- Figure 7. Préparation colorée au moyen du piero-carminate d'ammoniaque. Gross. :  $\frac{22}{1}$ 
  - Cette figure représente une coupe de lupus des gencives.
    - On remarquera l'atrophie prononcée et les alterations de l'épiderme muqueux; la tendance à l'ulcération qui se fait en i; l'infiltration diffuse et nodulaire du derme; l'euvahissement des glandes par l'infiltrat lupeur.
      - e, épiderme altéré et presque complétement dispara.
      - i, uloiration lupense, n, lupôme nodulsire avec celtule giante.
      - n, lupome modulaire avec collule giante.
      - s. c, s, glandes covables par l'inflitrat lupeax. m, fibres musculaires.
  - d, derme muqueux insistre.
- Figure 8. Préparation colorée par le procédé de Ehrlich. Double coloration. Gross. : 400
  - Cette figure représente une coupe de la pus de la muqueuse de la voûte palatine antérieure et supérieure.
    - L'on remarque an centre du follicule lupeux une cellule géante avec sa couronne de cellules épithélioïdes renfermant deux bacilles inherculeux.



vot that had bette stable

through so, Turn

- Figure 1. Préparation colorée au piero-carminate d'ammoniaque, Gross. : is
- Cette figure représente une coupe de lupus de la voûte nalatine.
  - On remarquera dans cette figure l'infiltration Inpomateuse de la muqueuse, infiltration n'envehissant que faiblement la couche glandulaire an nivean de laquelle elle tead à se seléroser; les altérations osseuses (octit
    - d, derme maqueux.
      c, derme maqueux envahi par une inflitration diffuse de lanes.
  - o, tis m osseur atteint d'un léger degré d'ostètte lupeme. g, g, couche giandulaire.
    - e, infiltrat lupeur.

      i, lupôme nodulaire renfermant des cellules péantes.
- Figure 2. Priparation colorie par la méthode de Ekriko. Double coloration. Gross., 100 Cette figure représente une coupe de inpus tuberculo-gommenx de la pean.

  On remarquera dans cotte figure l'assez gread nombre de bacilles tuberculeux situés dans les navois de cette tubercule-exempe.
  - A tisse continuity limitant les parois du foyer tabercule-nomment.
    - è, bacilles tuberculenz. ¿ infiltrat inpomateux.
- Figure 3. Préparation colorés au moyen du piero-carminate d'ammoniaque, Gross. : 65
  - Cette figure représente une coupe de Inpus de la pean compliqué d'épithéliome.
    On remarquera l'hypertrophie du corps maquenx de Malpighi et la tendance que
    présente le tissu épithélial à se confondre en quelque sorte avec le tissu
    - m, corps de Malpighi hypertrophië
      - i, infiltrat lupeur. n, n, lupômes nodulaires.
      - v', v", valsseanz düztés.
         d, derme.
- Figure 4. Préparation colorée au moyen du piero-carminate d'ammoniaque. Gross. :  $\frac{200}{1}$ 
  - Cette figure représente une coupe de lupus de la pean complique d'épithéliome. On remarquere dans cette figure les rapports intimes qui existent entre les prolongements épithéliomatres et l'infiltration lupomatense; en plusieure points, des prolongements épithéliomatieux sont en contact direct avec l'infiltration
    - lupomateuse.

      6, 6, 6, prolongements éptibiliomateux.
    - e, e, e, projougements épithéliomai e, derme conjouctif infiltré.
    - t, terme infiltré.
       infiltration lupomateuse nodulaire.
    - n, insitration lupomateuse nodulaire en contact avec un prolongement épithélioma
      - teur.

        p, prolougement épithéliomaieux en contact direct et se confondant avec une inflitration l'upountance nodmaire.

Figure 5. — Préparation colorée au moyen du piers-carminate d'ammoniaque. Gross. :  $\frac{40}{1}$ 

Cette figure représente une coupe de lupus vulgaire érythématolide compliqué d'épithéliome. (Voir Obs L... R... page 285.)

On remarquera dans cette figure le gros globe épidermique développé sans doute dans l'intérieur d'un follieule pilo-sébacé.

m, m, corps de Malpighf. f, derme inflitré par le tissu l'opômateux.

i, inditrat lupomateux nedulaire.

s, globe épidermique.





Figure 1.



Fegure 2.



#### PLANCHE XV

Figure 1. — Préparation colorée au moyen du piero-carminate d'ammuniaque. Gross. :  $\frac{8}{1}$ 

Cette figure représente la conpe d'un nodule de lnpus stléreux de la peau,

On remarquers d'une façon gioferale la tendance de laptones à se transformer ou tissus fibreux, d'une façon es quelque sorte concentique et la discocition descellules embryonnaires de laptone par le tissu fibreux. De remarquers en cutterque la partie centrale de luptone dessures acorce à l'état embryonnaire. À la partie inférieure de ce nodule laptour demi-seléreux se trouvent desmasces presços complétement selérosées.

e, e, épiderme hypertrophié, probonyements épidermiques inter papillaires hypertrophiés. e, c, lison fibreux, venant dissocier les collaies du lupème nodulaire, en conches

concentriques.

j, partie centrale de impôme nodulaire non encore envahi jar le impôme.

a, amas de cellules embryonnaires non encore envahies par la scilerose.

Figure 2. - Préparation colorée au moyen du piero-carminate d'ammoniaque. Gross. : 7

Cette figure représents une coupe de lupus scléreux papillomateux de la peau.

On y remarquera l'hypertrophie notable des papilles du derme envahies par lolupus seléreux; la dilatation des vaisseaux papillaires et la selérose de loursparois; l'hypertrophie de l'épiderme et en particulier l'hypertrophie et la ramification des prolongements interpapillaires du corps de Malpiphi.

c, conche cornée dont un certain nombre de cellules présentant ancore des noyaux nettement colorés par le sarmin.

g, g, couche grannicuse. m, m, corps de Malpighi hypertrophié.

f. f. tissu complètement solérosé.

p, p, papilles compées obliquement. e, vaisseem dilaté et à parois sciérosées.

v, vaisseam dilaté et à parois schirosées.
 x, s, derme envahi par le inpus schireux.



